### 90165

# ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE.



90163



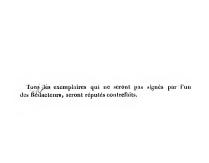

### ARCHIVES GÉNÉRALES

DE

## MÉDECINE;

#### **JOURNAL**

PUBLIÉ

#### PAR UNE SOCIÉTÉ DE MÉDECINS.

COMPOSÉE DE MEMBRES DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, DE PROFESSEURS, DE MÉDECINS ET DE CHIRURCIENS DES HÔPITAUX CIVILS ET MILITAIRES. CÍC.

3.me ANNÉE. - TOME IX.

SEPTEMBRE 4825.

医医生性肾炎

### A PARIS,

CHEZ BECHET jeune, Libraire de l'Académie Royale de Médecine, place de l'École de Médecine, N.º 4; MIGNERET, Imprimeur-Libraire, rue du Dragon, N.º 20.

4825.

Los de la publication des Areuves sénéauxes ne Mésceus, la Editierus es ont abstemit de placer en têto de leur Jaurena la Editierus es ont abstemit de placer en têto de leur Jaurena la Editierus es ont abstemit de placer en têto de leur Jaurena la deure celle que le 7 no voit, composée des mêsses noms, dur la convertaux de chaque Journal de médocine. Ils avaient en vue de publier na Recueil purement scientifique, ouvert à tous les travaux utiles, à tous les faits intéressans, à toutes les opinions raisonnables, indépendant de dialleurs, que les médocins jugessent cette entreprise d'après ses products d'ailleurs, que les médocins jugessent cette entreprise d'après ses products d'ailleurs, que les médocins jugessent cette entreprise d'après ses products d'ailleurs, que les médocins jugessent cette entreprise d'après ses products d'ailleurs, que les médocins jugessent cette entreprise d'après ses products d'ailleurs, que les médocins jugessent de la configence une les Récateurs des Achives de la fonte de la configence aux les deux devaient y insérée leurs travaux. Mais aujoucd'hui nots pouvons le chierse convoya doit inspirer plus de configence aux teleurs.

Les Auteurs qui jusques ici ont fourni des travaux aux Archives , sont MM. : Andral fils , membre de l'Acad. Roy. de Méd. : Audouin; BEBINET, prof. de. phys: Béclard, prof. à la Fac. : Blandin, aide d'Anat, Ja Fac. : Bogros , prosect. à la Fac. : Bouillaud , D.-M. : Bousougt . D.-M. : BRESCHET, chir. en chef des Enfans-Trouves : BRICHETEAU , memb. del'Ac. : J. Cloquer, chir. de l'hôp. St.-Louis : H. Cloquer : membe dall'Acad. Costen, D.-M.: CRUVEILHIER, memb. de l'Acad. Culleriem, chir. de l'hôp. des Vénér. : Defermon, D.-M.: Desmou-lins, D.-M.: Desormaux, prof. à la Fac.: Desalle, D.-M.: P. Dudois, chir. de Maison de Santé: Duzan, D.-M. de la Fac. de Wurtzbourg: Dutes, pros. à la Fac.: Dumas; Dumeriu, memb. de l'Inst.; Dupuv-ragh, chirurg en chef de l'Hôtel-Dieu; Edwards, D.-M.: Esquirot, med. de la Salpétrière: Feraus, méd. de la Salpétrière: Flourens, D.M.: FODERA, D.-M. FOUQUIER, prof. à la Fac. : GEOFFROY-SAINT-D.-M.: FOREMA, D.-M. FORGUERA, PROÉ À la Fac. : GEOTROFT-SEMER-HEALER, membre de l'Institut (CRORGE, membre de l'Acade. : GERDY, prosect. à la Fac. : GERDA, mitt. de TOROIGE : GERBERT, GEOTRE, D.-M., attaché à l'hôp, milit. de TOROIGE : GERBERT, GEOTRE, D.-M. : LEAREMAND, PROÉ À LA FACE, L'ALEMAND, PROÉ de chimie I. LAREMAND, PROÉ À la Faculté de Montpal-lier; LERBORS, D.-M. : LEAREMAND, PROÉ À la Faculté de Montpal-dier; LERBORS, D.-M. : LEAREMAND, PROÉ À LA FACE, L'ALEMAND, D.-M.: LEAREMA, Chiurg, B.-M.: Martin, D.-M. : Minature, Debit. L'ALEMAND, D.-M.: LEAREMAND, PROÉ À LE PROÉ À L'ALEMAND, Debit. M. M. B. M. ALEMAND, PROÉ À L'ALEMAND, D.-M.: I MARTIN, D.-M.: I MARTIN, D.-M.: L'ALEMAND, PROÉ À L'ALEMAND, DE MINISTER, D.-M.: L'ALEMAND, CHIUR, CHIUR, D.-M.: L'ALEMAND, CHIUR, C Dentiste , mcmb. de l'Acad. : Piner, membre de l'Institut : Piner fils, D.-M.: PREVOST, D.-M.: RAIGE-DELORME, D.-M.: RATIER, D.-M.: RAYER, med. du Eurean central des hôpitanx : RICHARD, prof. de botanique : Richerand , prof. à la Fac. : Richond , D.-M. , aide-major à l'hôpital milit. de Strasbourg ; ROCHE , D.-M. ; ROCHOUX, memb. de PAc. : Rullier, méd. de Bicétre : Sanson, chir. du Bureau central des hépit. : Scoutetten, D.-M. attaché à l'hôpit. milit. de Toulouse : Serres, chef des travaux anatomiques des hôpitaux civils de Paris : Sommé, chir. en chef de l'hop. d'Anvers : Tournel, D.-M. : TROUSSEL ,

D.-M.: VAVASSER, D.-M.: VAPAZAR, chef de clinique à la Faculté.
Parmi les médeins dont les noms not point encore paru dans
le Journal, mais qui se sont engogé a fournir des travaux, nous
citerons eeux de MM. Anzion, memb. de l'Acad.: Bierr, méd.
de l'hôp, Saint-Louis : Cinotex, méd. attaché à la Charité : Couraxexar, méd. du Val-de-Gréce : Husson, méd. de l'Hûtol-Dieu :
LADMÉ-BRACYARS, POÉ. MARC, memb. de l'Acad.: MASDOIN, POÉ.
MORAT, chiurq, en chef de Bieltert Rowars, méd. del Salpitrière.

Roux , prof. à la Faculté.

Nous possons done nous flatter que les Archives genérales de Médecie, par la position favorable de la plupart de Rédicieures et par leur visitions étendues en France et dans les pays étrangers, sont devenues les véritable poirt de rémino de Cous les trovas, importans sur la tuérie et lepratique de la médecine, et que, par la coopéciulon des médecis qui sont à la têté des hôpitaux de Paris et de la Province, notre Journal contient ce que la clinique médicale et chirurgicale offre de récligence intéréssait.

#### MÉMOIRES

ET.

#### OBSERVATIONS.

**SEPTEMBRE** 1825.

Mémoire sur la cicatrisation des ulcères des intestins; par le docteur Trollier, doyen des médecins de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

Quel est le mécanisme de la formation des ulcères des injestins dans les fievres? Quel est le mécanisme de leur géréison? La membrane muqueuse se régénère-t-elle? Telles, sont les questions que nous allons essayer de résoudre dans ce mémoire. Deux malades ; que nous avions guéris de fièvres muqueuses adynamiques et ataxiques, se livrèrent, à des écarts de régime et succombèrent. L'autopsie, que nous fimes avec soin, nons montra la désorganisation des intestins depuis le premier degré jusqu'à la cicatrisation complète des ulcères.

L' 00s. — Rose Guillon, âgée de 21 ans, ouvrière en soie, fut transpoitée à l'Hôtel - Dieu le 7 octobre 1823, au neuvième jour, de sa maladie. A la visite, elle-nouis présenta les symptômes suivans : facé colorée, conjonctives injectées, yeux larmoyans; forces abattues; langué ronge sur les bords, d'un gris brun au centre; épigastre douloureux; abdoment un peu météorisé, très-sensible à la pression; diarrhée depuis trois jours; pouls fréquent et sreheresse de la peau. (Huil sangsues serré; chalcur et sécheresse de la peau. (Huil sangsues

furent appliquées à l'épigastre, puis deux vésicatoires placés aux jambes; boissons mucilagineuses acidulées; fomentations émollientes sur l'abdomen.)

Pendant les jours suivans, les lèvres et les dents devinrent fuligineuses; il v eut prostration des forces; les traits de la face étaient fortement altérés, le visage était inégalement coloré ; à un léger délire succédait la somnolence : l'abdomen était toujours météorisé, douloureux à la pression: tantôt il y avait une légère diarrhée, tantôt constipation; la respiration était un peu accélérée; un naroxysme et quelquefois deux se montraient chaque jour. La maladie continua à marcher avec le plus grand degré d'intensité pendant le deuxième et le troisième sentenaires: une escarre se torma au bas des lombes. Des fomentations et des cataplasmes émolliens furent appliqués chaque jour plusieurs fois sur le ventre; des lavemens de même nature furent administrés tous les jours ou tous les deux jours. L'infusion de fleurs de mauves, la décoction de racine de guimauve édulcorée avec le siron de limon. et le petit-lait clarifié, furent les boissons habituelles. Quelques sinapismes furent appliqués aux jambes.

Vers la fin du quatrième septenaire, une amélioration bien marquée se fit apercevoir. Les lèvres cessèrent d'être diligineuses, le délire cessa, les traits du visage s'animèrent; il n'y eut plus de somnolence prolongée; les mouvemens commençaient à devenir faciles; le ventre n'était point tuméfié, il était toujours douloureux; les sélectient plus régulières et les matières mieux liées. La fièvre diminuait chaque jour; elle était presque nulle au commencement du mois de novembre. Un peu de sirop de quinquina fut ajouté aux potions.

La malade ayaut manifesté le désir de prendre des alimens, le bouillen fut permis; mais au lieu de bouillen, la Sœur de la salle lui fit donner une soupe copieuse. Du 5 au 12 novembre, il y eut des vomissemens abondans; l'estomac redevint douloureus; le délire reparut le 13; les forces s'anéantirent; les lèvres étaient décolorées; le pouls redevint faible et très-petit. Le 19, les forces s'éteignirent, et la malade mourut pendant la nuit.

Autopsie le 21 au matin. - Maigreur et pâleur générales.

Tête. Point de sang dans les simus; un caillot alongé, gélatiniforme dans le simus longitudinal supérieur; aucune trace d'altération de l'arachnoïde; légère injection des vaisseaux de la pie-mère; consistance très-grande du cerveau, du cervelet et de la moëlle alongée; très-peu de sérosité dans les ventricules; plexus choroïdes rouges.

Poiltine. Poumons marbrés, mous, sans trace d'altération, refoulés en haut au niveau de la quatrième côte à droite et de la cinquième à gauche; cœur peu volumineux, pâle, contenant un peu de sang non coagulé dans le ventricule droit; peu de sang s'écoule après la section des veines.

Abdomen. L'estomac et les intestins, dilatés par des gaz, refoulaient supérieurement le diaphragme et le foie; cet organe était peu volumineux; la vésicule du fiel était distendue par de la bile verte; un tubercule blanc existait près de la scissure de la rate.

L'estomac contenait environ huit onces de liquide coloré par la bile; sa surface intérieure, d'un gris pâle, était
parsemée de points rouges près de son extrémité pylorique; le duodénum, d'une couleur pâle, contenait beancoup de bile; le jégiunam et l'iléon contenaient de la bile,
jaune et liquide dans le premier de ces intestins, verte et
épaissie dans le second. Quelques points rouges existaiens
dans le jégiunum; ils se multipliaient dans l'iléon, surtont
vers sa partie inférieure; qui présentait des traces assea
nombreuses d'ulcérations dans un espace de dix - luit
pouces. Quelques vaisseaux dilatés se faisaient apercevoir dans les gros intestins, qui contenaient des matières
consistantes verdâtres.

Description des uteères. — Arrondis et plus ou moins ovalaires, les uteères des intestins avaient un damètre de six à dix lignes; leurs bords, frangés par la destruction inégale de la membrane mu,ucuse, étaient entourés d'un bourrelet brun, au-delà duquel la muqueuse était intacte; leur surface pâle, examinée avec soin, nous a présenté les résultats suivans d'une cicatrisation commençante, avancée ou achevée.

Ceux dont le travail paraissait commencé étaient couverts d'une pellicule très-fine, transparente et brillante, même après avoir été lavés ou raclés doucement avec le scalpel : cette pellicule, sigitée dans un point avec l'extrémité de l'instrument, recevait dans sa totalité un mouvement qui se communiquait vers la circonférence an bourrelet de la muqueuse à laquelle elle adhérait visiblement; elle reposait sur un tisu cellulaire assez lâche pour permettre ce mouvement isolé de celui des membranes subjacentes. On apercevait les bords frangés et le bourrelet bruin tout autour de cette cieatrice naissante.

Dans d'autres ulcères où le travail paraissait plus avancé, la pellicule était plus épaisse, légérement opaque dans une partie de son étendue; les bords frangés, confondus avec elle, s'apercevaient à peine; le bourrelèt, affaissé, ne présentait plus qu'un cercle moins brun et aplati, auquel les mouvemens étaient plus fortement communiqués par la pointe de l'instrument.

Dans les ulcères où la cicatrice était presque achevée, la pellicule avait acquis l'épàisseur, la consistance et l'aspect de la membrane muquense; dans les parties où le travail était le plus avancé, les bords frangés avaient disparu; le bourrelet était remiplacé-par une trace moins pune, qui cessait d'exister dans quelques points. Cette trace brune iridiquait aisément-encore l'étendue et la forme qu'avait eues l'ulcère. Dans ceux où cette trace brune avait disparu en partie, l'on ne voyait plus aucune princ avait disparu en partie, l'on ne voyait plus aucune

différence entre la cicatrice achevée et la membrane muqueuse avec laquelle elle était continue; même aspect, même épaisseur; la membrane muqueuse était régénérée. L'on pouvait aisément apercevoir tous les degrés de la cicatrisation mieux que nous ne pouvons les décrire.

Peu nombreux dans la partie la plus élevée, les ulcères se multipliaient inférieurement, et, dans l'espace de cinq pouces au-dessus de la valvule, toute la surface intestinale paraissait altérée. Cette surface brune présentait çet là des traces de cicatrice, et dans la plus grande partie des fongosités d'une ligne à peu près d'élévation. Le bord libre de la valvule était la ligne de démarcation de la partie malade et de la partie saine; sa face inférieure, répondant au gros intestin, était de couleur naturelle, d'un gris pâle.

Il. \*\*e Obs. — Philibert Delorme, âgé de 23 ans, d'un tempérament sanguin , ouvrier en soie, eut froid dans une voiture en revenant de Paris; après son arrivée, il éprouva un mal-aise général, et prit pendant plusieurs jours de l'infusion de sureau. Toujours fatigué, après dix jours, il prit en deux fois, à demi-heure d'intervalle, un litre de vin généreux dans lequel il avait fait bouillir une grande quantité de fleurs de sureau; il eut des sueuirs abondantes, de l'oppression, et l'estomac devint douloureux. Transporté quatre jours après à l'hôpital, dans la salle Saint-Jean, il présenta à la visite du 7 décembre 1823 les symptômes suivans:

Visage coloré; faiblesse générale; céphalalgis frontale; tintement des oreilles; insomnie; langue blanche au milieu, rouge sur les hords; épigastre douloureux; diarrhée depuis plusieurs jours ; pouls élevé, souple; chaleur de là pean, légère moiteur. (Boissons mucilogineuses; ditte.) Le 8, le ventre était douloureux, météorisé; la diarrhée était plus abondante; le pouls, élevé, résistait davantage à la pression. (Saignée de brus de 15 ouices, infusion de

mauves édulcorée avec le sirop de limon.) Le q, mêmes symptômes, mêmes boissons. Le 10, diarrhée séreuse, abondante; coliques violentes; paroxysme le soir. Huit sangsues, appliquées sur l'abdomen, donnèrent beaucoup de sang. Le 11, les douleurs et le météorisme ont diminué. Le 12, idem. Le 13, les douleurs abdominales persistent, (Dix sangsues sur le ventre.) Le sang a coulé abondamment. (Cataplasmes émolliens, lavemens de décoction de graine de lin , boissons mucilagineuses et calmantes.) Le 14, la langue est moins rouge; les tintemens d'oreille ont disparu avec la douleur de tête : l'abdomen est moins douloureux et la diarrhée moins forte : la fièvre persiste avec un paroxysme très-marqué. Du 14 au 18, il v eut chaque jour un léger accès de fièvre. (Deux grains de sulfate de quinine par jour ont été administrés; boissons mucilagineuses, infusion de feuilles d'oranger : cataplasmes et lavemens émolliens.) Le 20, le malade est mieux; la diarrhée a cessé et le ventre est peu tuméfié; les forces sont meilleures. Le mieux se soutient les jours suivans, et la convalescence commence.

Le 29, le malade peut se promener hors de l'hôpital; malheureusement il en profite pour satisfaire amplement son appétit. Revenu dans la salle, il éprouva une fièvre violente, et les coliques recommencèrent. La fièvre contiqua les jours suivans; le ventre se météorisa de nouveau et la diarrhée reparut. Le 2 janvier, le délire survint; il augmenta ainsi que les autres symptômes. Le 6, prostration de forces, ventre très-balloné. Mort le 7.

Autopsie le 8.— La tête et la poitrine ne nous ayant offert aucune trace d'altération bien remarquable, nous dirigeâmes toute notre attention sur les organes de l'abdomen. La membrane interne de l'estomac était pâte. Les intestins gréles, qui contenaient peu de matières colorées par la bile, présentaient des traces d'inflammation et des ulcérations, peu nombreuses au jéjunum, et multipliées

vers la partie inférieure de l'iléon : cette altération existait à des degrés variés.

1.º Dans les points seulement enflammés, la membrane muqueuse était tuméfiée, rose, ramollie, comme fongueuse dans l'espace de trois ou quatre lignes ; 2.º dans quelques autres, on apercevait au centre de cette fongosité un point d'un rouge brun, comme si un vaisseau divisé eût laissé échapper un petit caillot de sang: 3.º ailleurs on apercevait au centre une très-petite ulcération entourée d'un petit cercle noir autour duquel le boursouflement ne s'étendait pas au-delà de deux ou trois lignes : cet ulcère commencant avait déjà détruit toute l'énaisseur de la membrane muqueuse; 4.º dans d'autres parties, surtout inférieurement , les ulcérations s'étaient étendues , et avaient huit à dix lignes de diamètre; elles étaient bordées d'un cercle noir, comme s'il eût été tracé inégalement avec de l'encre ou avec un cravon : autour de cette ligne noire, un bourrelet rouge, fongueux, s'étendait à quatre lignes de l'ulcération.

Ces ulcères, dont les bords étaient perpendiculaires, étaient pâles dans toute leur surface, et ne paraissaient avoir détruit que la membrane muqueuse. La plupart étaient recouverts d'une pellicule tantôt fine; transparente; tantôt plus épaisse et opaque, tantôt ayant en partie l'aspect de la membrane muqueuse intacte; avec une diminution proportionnée du cercle et du bourrelet; exactement comme dans l'observation précédente. Ces divers degrés d'ulcération existaient surtout vers la fin de l'intestin gréle, et à la face supérieure de cla valvule life-occatele la face inférieure de cette-walyule; plae comme la muqueuse des gros intestins, paraissait intacte; son bord libre était encore ici la ligne de démarcation qui séparait la partie saine de la partie malade.

Remarques sur la formation des ulcères. — Si dans ces deux observations la nature semble nous avoir dévoilé le mécanisme de la guérison des ulcères, dans la seconde elle paraît avoir offert à nos regards le mécanisme de leur formation.

En suivant attentivement ses progrès, nous observons les périodes suivantes dans le développement de la maladie: 1.º apparition d'un point tuméfié, rouge, avec ramollissement du tissu de la membrane muqueuse dans ce point de deux ou trois lignes de diamètre : 2.º au centre de cette petite fongosité, très-petit caillot poir dans l'épaisseur de la membrane muqueuse altérée, indice de la déchirure d'un vaisseau capillaire et du commencement de l'ulcération : 3.º petit ulcère, destruction de tonte l'épaisseur de la muqueuse tuméfiée et ramollie ; 4.º progrès de l'ulcération en largeur seulement et non en profondeur : extension du bourrelet fongueux autour de l'ulcère à mesure qu'il s'agrandit.

C'est à peu près la marche que suivent les ulcérations des membranes muqueuses soumises à nos regards pendant la vie; sur le gland, par exemple, lorsque l'ulcération ne s'étend qu'en largeur : pustule rouge, ulcère au centre, qui dans ses progrès est entouré d'un cercle inflammatoire qui s'étend comme l'ulcère.

Comment expliquer physiologiquement la formation de ces ulcères? On les attribue communément à l'irritation inflammatoire : on les considère comme un effet de l'inflammation. Cette explication ne nous paraît pas satisfaisante; il resterait à indiquer comment l'inflammation légère produit un ulcère, et pourquoi dans quelques inflammations plus fortes il ne se forme pas d'alcération.

La douleur produit de grands désordres; mais, quelque violente qu'elle soit, elle ne peut rompre les tissus : les nerfs recoivent et transmettent les impressions ; ils ne désorganisent point.

On ne saurait voir dans l'afflux du sang une explication plus houreuse. 1.º Lie sang n'est point un fluide corrosif, quelques gouttes ne peuvent opérer la destruction d'une membrane; 2.º supposons les vaisseaux capillaires distendus de manière à se rompre, il n'y aurait alors qu'une hémorragie ou une extravasation sanguine : ce n'est pas là une ulcération; 3.º nous avons vu assez souvent la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins percée comme par un emporte-pièce, sans trace d'inflammation ; 4.º nous avons vu encore des aphthes détruire la membrane muqueuse et pâle de la langue, sans apparence d'inflammation ; 5.º dans les ulcères des intestins, l'inflammation est moins grande lorsqu'ils commencent, pourtant l'ulcération fait des progrès; elle est plus forte dans une période plus avancée, et cependant la guérison s'opère; 6.º les ulcères sont aussi grands et aussi nombreux dans les intestins pâles des personnes qui ont été soumises à d'abondantes évacuations sanguines que dans les intestins colorés des personnes qui n'ont point été saignées : plusieurs fois nous l'avons vérifié.

Il n'y a rien de plus dans l'inflammation que la douleur et l'afflux de sang dans les vaisseaux capillaires; c'est de l'action exaltée du tissu nerveux et du tissu vasculaire que dépendent tous les symptômes qu'elle présente.

Puisque l'inflammation ne fait pas connaître le mécanisme de la formation des ulcères, comment peut-on l'expliquer?

Si au lieu de confondre l'irritation avec l'inflammation, et de la considérer d'une manière trop vague dans un organe, nous lui rendons son véritable sens, nous arriverons à une solution plus satisfaisante et plus physiologique. Les effets de l'irritation diffèrent dans les divers itssus dont l'action est exaltée. Dans les absorbans nutritiss, elle produit la désorganisation, les ulcérations. Lorsque les absorbans nutritifs puisent dans un organe plus de molécules qu'ils ne doivent en reporter dans la circulation, il y a dépardition de substance; si, au conitaire,

les exhalans nutritifs dont l'action est exaltée versent dans un organe plus de matériaux que dans l'ordre naturel, il s'y forme des excroissances, des tumeurs.

Ces considérations simples, nées de la connaissance des tissus élémentaires et de leur action, suffisent pour expliquer la formation des ulcères et des hypersarcoses, sans qu'il soit nécessaire de supposer une inflammation désorganisatrice que l'esprit ne peut concevoir. Sans doute l'inflammation accompagne quelquefois les ulcères ou les excroissances; c'est lorsque l'irritation ne se borne point aux vaisseaux nutritifs, et s'étend aux tissus nerveux et capillaire sanguin; mais souvent elle n'existe pas, comme dans quelques ulcères dont nous avons parlé, et dans un grand nombre d'excroissances de la peau et de divers orçanes.

Lorsque le premier degré d'action exaltée des absorbans nutritifs s'exerce sur le tissu vasculaire des intestins comme sur les autres parties de la membrane muqueuse, il irrite ces vaisseaux, dont trop de molécules sont absorbées, et dont la désorganisation commence : de là l'irritation vasculaire, l'afflux du sang dans ce point; c'est le premier degré de l'altération que nous avons signalée. Lorsqu'un petit vaisseau est percé par cet excès d'absorption, une gouttelette de sang s'échappe et forme le point noir que nous avons aperçu au centre de la petite inflammation qu'avait produite l'irritation vasculaire. La formation de l'ulcère, son accroissement, et le bourrelet inflammatoire qui l'entoure s'expliquent de même par l'absorption successive des molécules. L'irritation ulcé-. rative est donc celle qui accroît l'action des absorbans nutritifs (1).

<sup>(</sup>i) Quelqu'ingénieuse que soit la théorie proposée par l'estimable au-; teur de ce mémoire, qui reuferme des faits importans et bien observés, nous nepensons pas qu'elle puisse être adoptée par des esprits sévères.

Remarques sur la cicatrisation.—Nous venons de voir le rôle que jouent les absorbans nutritifs dans la formation des ulcères; voyons comment les exhalans nutritifs en opèrent la guérison. Ancun bourgeon charm ne paraît sur la surface de l'ulcère des intestins; une pellicule ine, transparente et lisse, la recouvre; unie dans son contour à la membrane muqueuse, elle repose sur un tisse cellulaire mobile, qui lui permet de se prêter aux mouvemens de l'intestin. Déjà sa surface est lubrifiée, comme pour faciliter le passage des matières qui glissent sur elle; c'est le commencement de la cicatrice, le premier pas vers la guérison.

Bientôt cette pellicule reçoit de nouveaux matériaux des exhalans mutritifs; elle s'épaissit, devient opaque et blanche; elle acquiert plus de consistance : c'est alors que diminue l'inflammation qui l'entoure. Les vaisseaux sanguins n'étant plus irrités par les absorbans nutritifs dont l'action est devenue régulière, les bords-s'affaissent, la rougeur diminue, le sang épanché disparaît, ses molécules rentrent dans la circulation par l'action réglée des absorbans.

Le travail de la guérison s'avance, la cicatrice se perfectionne, la membrane nouvelle acquiert le complément de son organisation par les matériaux qu'apportent sans cesse les exhalans nutritifs; elle prend la consis-

Elle repose en effet, pour nous servir des expressions de Patheur, sur la connissance des tissus éffenciaires et de leur action. Mais ces tissus éffenciaires et de leur action. Mos is est fissus éffenciaires, ainsi que leur action, sont loin d'être connus. Nous ignorons ê'il existe des vaiseaux nutritifs, surtont des vaiseaux retulaires. Vouloir distinguer l'irritation des vaiseaux nutritifs de celle des tissus nerveux et capillaires sauguins, é'est établir une distinction tont-é-fait arbitraire; c'et et tomber dans l'erreur justement reproches à M. Broussis, qui admet dans sa théorie systématique une irritation des vaiseaux rouges distincté de celle des vaiseaux blanc. En m'édetine, comme en toute autre science pluysique, thélosa de nous en fonir à ce qui peut être sait par les sens. N. M. d. R.)

tance, l'épaisseur et l'aspect de la membrane qu'elle a remplacée; il n'existe plus de différence entre elle et celle qui l'entoure; elle est rendue aux mêmes fonctions; la muqueuse est régénérée.

L'harmonie s'est rétablie dans l'action de tous les organes de l'économie animale, et la guérison s'achève.

Que de précautions, que de soins pour empêcher que cette harmonie ne soit de nouveau rompue, et pour ne pas troubler cet admirable travail qui opère la régénération des organes détruits! Une imprudence rétablit le désordre; c'en est fait. La mort ne laisse après elle que des sujets de méditation, souvent utiles encore à la science.

Observation de squirrhe du corps thyroïde et des tissus environnans, accompagné d'arachnoïdite chronique, et terminé par la mort; par M. Bollenu, D.-M.-P., médecin à Pont-Saint-Vincent, près Nancy.

M. D. L., Chirurgien, à Neuves-Maisons près Nancy, (Meurthe), âgé de 75 ans, tempérament sanguin, stature peu élevée, a été affecté, il y a 7 à 8 ans, d'une attaque d'apoplexie qui s'est terminée promptement et n'a laissé à sa suite qu'un peu de raideur dans les doigts de la main droite. Depuis cette époque il a éprouvé des douleurs variées dans les muscles et particulièrement dans ceux du trone.

Dans le mois de juillet 1824, il m'a annoncé qu'il lui était survenu depuis quelques mois, un goître qui faisait beaucoup de progrès et lui occasionnait de la douleur. Il confinuait encore à voir ses malades et faisait souvent, à pied, plusieurs lieues par jour.

Dans le mois d'août, la tumeur continuait à faire des-

progrès ; il se plaignait de ressentir dans la tête, surtout à droite, des douleurs qui se renouvelaient à des époques variables ; ce qui- lui faisait dire qu'elles étaient rhumatismales.

Au commencement de septembre, je commençai à lui donner mes soins d'une manière régulière, et voici ce que j'observai. Il offrait, à la partie antérieure du cou. une tumeur plus volumineuse que le poing d'un adulte, dont le centre correspondait au corps thyroïde : elle était dure, inégale, et comme bosselée, douloureuse à la pression; la peau qui la recouvrait était tendue, luisante et parsemée d'un plexus veineux couleur lie de vin. Le malade se plaignait d'y ressentir de temps en temps des douleurs lancinantes. La déglutition était très-difficile et douloureuse. La céphalalgie continuait à se faire sentir à des époques irrégulières, mais en général elle était fréquente et de longue durée; pendant qu'elle existait, l'appétit était perdu et le pouls accéléré : quand elle était calmée, l'appétit revenait, et le pouls reprenait ses caractères physiologiques.

Le malade se fit appliquer plusieurs fois 12 à 15 sangsues sur les parties latérales du cou. Comme il n'avalait qu'avec beaucoup de difficulté, il fut obligé de s'astreindre à un régime très-peu nourrissant. Des révulsifs furent dirigés sur le canal digestif et appliqués aux extrémités inférieures.

Malgré l'emploi alternatif de ces moyens, la tumeur de cour continuait à faire des progrès rapides. Dans le cours du mois de septembre, elle avait beaucoup augmenté de volume : elle s'étendait de haut en bas, depuis la mâchoire inférieure jusqu'à l'extrémité supérieure du sternum, d'arrière en avant depuis la colonne vertébrale jusqu'au niveau du menton, et transversalement elle se portait à deux ou trois pouces de chaque côté de la ligne médiane du cout, plus à droite qu'à gauche.

La céphalalgie augmentait d'intensité et de durée: le pouls était presque toujours fréquent et quelquefois irrégulier. La déglutition devenait de plus en plus difficile et douloureuse, elle ne-pouvait plus s'effectuer que quand le malade se couchait sur son côté droit, la tête au niveau du tronc; dans cette position la tumeur pressait moins sur l'essophage.

Pendant tout le mois d'octobre, le mal continua encore à faire des progrès dans tous les sens. La céphalagie était presque continuelle : le pouls devenait de plus en plus faible et fréquent, les intermittences augmentaient. Le malade pouvait à peine prendre quelques cuillerées de bouillon; quand la déglutition s'opérait, il éprouvait les angoisses de la suffocation.

Vers la fin du mois, la déglutition était devenue toutà-fait impossible : le malade maigrissait rapidement : enfin il expira le 4 octobre, ayant toujours conservé le libre exercice de ses facultés intellectuelles, environ six mois après que sa tumeur avait commencé à se former.

Examen du cadavre. - Habitude extérieure. Le marasme était parvenu à un degré très-avancé. Cou. La tumeur, placée à sa partie antérieure, paraissait avoir de 4 à 5 pouces de diamètre dans tous les sens. Elle était dure, inégale et comme tuberculeuse : la peau qui la reconvrait était d'un rouge violacé. Elle ne se terminait point brusquement sur les côtés du cou, elle se confondait avec des tubercules qui s'étaient développés postérieurement à elle et qui avaient suivi une marche analogue. Incisée dans plusieurs sens, elle paraissait avoir la consistance du lard, sa couleur était d'un blanc légèrement cendré; on n'apercevait aucune trace de vaisseaux sanguins. Dans le milieu de cette tumeur existait une cavité semblable à celle de l'utérus dans l'état de vacuité. contenant quelques gouttes de sérosité; les parois de cette cavité étaient rugueuses. On aurait dit que cette tumeur s'était développée aux dépens de toutes les parties qui occupent la région cervicale antérieure, on n'apercevait qu'elle. Les muscles peauciers qui devaient la recouvrir avaient disparu. A droite, les muscles sternomastoïdien, omoplato-hyoïdien, sterno-hyoïdien etsternothyroïdien étaient presqu'entièrement effacés. Les gros vaisseaux du même côté étaient déplacés, ils s'étaient portés en dehors et en arrière à une petite distance des tégumens. Le larvnx , la trachée-artère et l'esophage étaient fortement déviés à gauche. Le canal aérien était tellement embrassé par la tumeur qu'on ne pouvait l'en séparer que par le tranchant d'un instrument. La dégéné-rescence pathologique avait déjà gagné les lames les plus extérieures de la trachée-artère. En arrière et à gauche de ce canal, on apercevait l'œsophage qui s'était dévié de sa direction naturelle, il était fortement comprimé par la tumeur: son calibre était diminué, à peine pouvait-il admettre le petit doigt ; il était d'un rouge foncé à l'extérieur et à l'intérieur : ses parois paraissaient un peu épaissies. Les gros vaisseaux étaient portés à gauche près de la peau. Les muscles de ce côté étaient plus prononcés qu'à droite, ils semblaient être collés à la peau, ils étaient pâles et minces comme du ruban.

Cette tumeur n'était pas régulièrement circonscrite, ellese confondait avec des tubercules qui s'étaient développés à son voisinage. En hant elle s'étendait jusqu'à la mâchoire inférieure. En bas elle pénétrait dans le médiastin antérieur, et sur les côtés elle ayait pour limites les muscles, les vaisseaux et les nerfs cervicaux qui s'étaient amincis et comme collés à la peau.

Tête. La dure-mère était dans son état naturel. L'arachnoïde qui couvre l'hémisphère droit était épaissie, particulièrement dans les lieux correspondant à la fosse pariétale; elle avait perdu sa transparence : sa couleur ressemblait à celle de l'ivoire, Du côté gauche elle était encore plus épaisse et plus opaque que dans l'état sain, mais moins que du côté droit. La substance grise et la substance blanche du cerveau paraissaient plus injectées que dans l'état naturel. Les ventricules contenaient une petite quantité de sérosité, que l'on pouvait évaluer à une cuillerée à café pour les deux. La pie-mère du ventricule droit était d'un rouge ponceau très-vif, et un peu épaissie. Celle du côté gauche était moins colorée. Rien de particulier au cervelet.

Nous voyons par, cette observation, une affection du corps thyroïde, qui a pris le caractère du squirnhe : elle a été confondue, par le malade avec un goître ordinaire : aussi s'en ést-il peu occupé. Lorsque j'ai été consulté, j'ai reconnu que la tumeur différait essentiellement du goître; son aspect particulier, les douleurs lancinantes dont elle était le siége, son caractère désorganisateur. A cette époque, l'altération pathologique était déjà trop avancée, pour qu'on ait pu la faire rétrograder. Le malade était menacé d'une most invévitable.

Pendant l'existence de cette affection, des douleurs de tête, surtout du côté droit, augmentaient encore les tourmens du malade. On a trouvé à l'ouverture du corps des traces d'arachnoïdite chronique compliquées d'une injection vasculaire de l'organe cérébral (1).

<sup>(1)</sup> S'il est permit d'établir une relation entre la maladie du corpa thyvide et le dévelopmennt de l'affection encéphalique, il serait peut-tère rationnel d'attribure celle-cià la géne de la respiration, par consèquent à l'embarras de la circulation cérébrale; cer, quoique l'anteur n'ait pas signalé d'une manière spéciale le trouble de la respiration, on peut guère douter que exte fonction n'ait été lésé. En effet, il est dit, dans cette observation intéressante sous plus d'un rapport, que la tenneur du corps thyvoide pressita tilement l'exophage, que la déglutition était très-difficile et ne pouvait s'opérer que quand le malade se famit combés sur le coté d'exit i alle deviat laborique à un tel point, que

Ce n'est point l'inflammation de l'arachnoïde qui a déterminé la mort du malade, elle n'était point assez intense pour produire cet effet; elle n'a pu qu'y contribuer. Je pense qu'elle doit être attribuée à la douleur et à l'épuisement des matériaux propres à entretenir la vie Est-il donc impossible, dans l'état actuel de la science. d'empêcher une semblable maladie de devenir mortelle? Je suis porté à croire que si l'on pouvait de bonne heure prévoir qu'un gonflement du corps thyroïde fût susceptible de prendre le caractère cancéreux, il ne serait pas impossible de prévenir une dégénérescence aussi funeste, en traitant la maladie dans le principe d'une manière puissamment antiphlogistique et révulsive. Mon opinion n'étant fondée que sur l'analogie, elle ne pourrait être de quelque poids qu'autant qu'elle serait confirmée par un certain nombre d'observations. C'est pourquoi je désire appeler l'attention des praticiens sur les affections du corps thyroïde, et leur prouver que cet organe est susceptible d'être affecté d'une manière analogue aux autres tissus de l'économie, et conséquemment que toutes ses maladies ne doivent pas être considérées comme des goîtres.

le malade pouvait à peine prendre quedques coillerées de bonillon, et eléprouvait alors ple angoisses de la suffecation. On peut croire, d'aprecela, que le conduit aérien était comprime L'autopsie cadavérique d'aiglieurs de tou les de disposés le malade par son tempérament et par a laquelle citait du reste disposé le malade par son tempérament et par a laquelle citait du reste disposé le malade par son tempérament et par a laquelle citait du reste disposés le malade par son tempérament et par a la des la compression qu'épreuvaient le la rayux, la trachée-artire et l'essephage; et outre les traces d'arachendridte, on a banaré une niquétific valuir du cerveau. Ces d'iteres raisons nous semblent rendre probable l'opision que nous émettous. (Le R.)

Observation de rétention d'urine causée par la présence d'un calcul dans l'urêtre, suivie de quelques considérations; par M. Boutv, D. M. P. (Lue à l'Académie, le 19 mai 1825.)

J. JACQUES ROUSSEAU, âgé de 5 ans, né de parens trèssains, éprouvait de puis deux ans environ, des hématuries peu abondantes , il est vrai, mais qui se renouvellaient assez fréquemment. Du reste, l'existence d'un calcul ne se manifesta par aucun autre symptôme ; jamais cet enfant ne se plaignit de ressentir la moindre douleur dans la vessie, ni en urinant, pas même lorsqu'il rendait du sang; néanmoins cette dernière circonstance inquiétant ses parens, ils prirent conseil d'un médecin qui les rassura et se contenta de prescrire une tisane légèrement diurétique, lorsque ces hémorragies viendraient à se manifester. Telle était la situation de l'enfant, lorsque le 7 mai dans la nuit il fut atteint tout-à-coup d'une rétention d'urine. Le lendemain matin je fus appelé pour voir le malade. Je le trouvai dans un état de douleur extrême, faisant des efforts considérables mais inutiles pour uriner, le ventre tendu, la figure rouge, avec beaucoup de fièvre et de chaleur à la peau. La première indication à remplir était sans doute de faire cesser le plutôt possible cette rétention d'urine par l'introduction d'une sonde dans la vessie; c'est en effet ce que je voulus faire, mais l'enfant poussa des cris tellement violens que ses parens effrayés me prièrent de ne pas le sonder. Je fus obligé de céder quoiqu'avec regret à leurs instances et de renoncer pour le moment à en venir au cathétérisme. Je fis alors mettre le petit malade dans le bain. Je fis appliquer sur le ventre des fomentations émollientes; j'ordonnai des lavemens à l'eau de son , une tisane d'orge et de chiendent et la diète.

Le même jour à huit heures du soir je fus appelé de nouveau pour voir l'enfant. Il était sans connaissance et dans des convulsions dont les accès ne laissaient entre eux que peu d'intervalle. En portant mes regards sur le ventre, je fus frappé de son énorme distension; tous les moyens que j'avais conseillés le matin, quoiqu'exécutés avec soin, n'avaient produit aucun effet salutaire. J'étais encore loin de me douter de la cause d'aussi graves accidens, lorsque profitant de la position fâcheuse dans laquelle se trouvait l'enfant, j'essayai de le sonder, mais à peine l'instrument eut-il franchi une partie de l'urêtre, qu'il fut arrêté par la présence d'un corps étranger placé dans la partie spongieuse de ce canal, immédiatement au-dessus de la cloison des dartos, et que je pensai être un calcul. Je renoncai donc à sonder le malade, et l'extraction de ce corps étranger fixa seule mon attention. J'avoue ici avec franchise que si j'avais eu à ma disposition les pinces de Hunter, celles de Marigny ou toute autre, j'aurais tenté de faire l'extraction du calcul par le canal de l'urêtre, mais j'eus perdu un temps précieux à me procurer ces instrumens, et au milieu du dauger qui menaçait cet enfant, je pensai que l'incision était le moyen le plus prompt pour extraire ce corps étranger, et par conséquent faire cesser la rétention d'urine. Je n'hésitai pas à la pratiquer. Je fis anssitôt relever la verge avec la précaution de faire tirer la peau vers le gland pour éviter que l'incision de celle-ci ne fût parallèle à celle de l'urètre; je fixai la pierre avec le pouce et le doigt indicateur de la main gauche, et je fis de la droite une incision longitudinale d'environ 5 lignes; je ne compris dans cette première incision que la peau, puis les deux bords de la plaie s'écartant, j'incisai l'urètre un peu obliquement; jimpercus aussitôt le calcul, et le saisissant avec une pince ordinaire par son extrémité antérieure , j'en fis l'extraction. Il s'ecoula peu de sang

dans cette opération durant laquelle l'enfant sortit de son état d'assoupissement et poussa quelques cris. Aussitôt l'extraction de la pierre faite, il s'écoula par la verge une quantité considérable d'urine très rouge; sur la fin il en sortit un peu par la plaie que je pansai ensuite simplement sans placer de sonde dans l'urêtre. Après avoir uriné, le malade tomba dans un état d'assoupissement complet dont il ne sortit que huit heures après l'opération. Je le vis le lendemain matin, conjointement avec le docteur Navières; son état était des plus satisfaisans : il avait uriné beaucoup encore par la verge et trèspeu par la plaie. Il était calme et sans sièvre, souffrant seulement dans le canal. Le troisième jour tout danger avait disparu. L'enfant n'éprouvait plus de douleurs nulle part; il ne s'écoula plus dès cette époque une seule goutte d'urine par la plaie qui aujourd'hui est presqu'entièrement cicatrisée.

Réflexions. -- Cette observation me paraît remarquable sous plusieurs rapports : d'abord sous le rapport des symptômes graves auxquels la rétention d'urine avait donné lieu, et qui me favorisèrent en quelque sorte pour pouvoir sonder le petit malade et découvrir la cause de tous ces accidens. Comme on se le rappelle, il n'v avait pas de temps à perdre, et pent-être qu'un quart d'heure plus tard l'enfant eût expiré. Le danger imminent dans lequel je le vovais, le volume de la pierre présumé trop gros, l'inflammation que son séjour dans l'urètre v avait déterminée, et sa situation antérieure encore loin de l'extrémité antérieure de ce canal, telles sont les raisons maieures qui m'engagèrent à faire de suite une incision au canal urétral; et d'ailleurs cette incision a si peu de dangers : ne vaut-il pas micux pratiquer cette simple opération en une minute ou deux que d'employer quelquefois un temps très-long à tourmenter un malade avec des instrumens divers introduits

tour-à-tour dans l'urêtre, comme le fit dernièrement un de nos jeunes confrères qui passa vingt heures à extraire un calcul de cette manière. Loin de blâmer sa conduite, je me plais au contraire à admirer sa patience : néanmoins je dirai que l'opération par l'incision est sujette à beaucoup moins de dangers que l'extraction par le canal même; et en effet cette dernière exige souvent de la part de l'opérateur des manœuvres réitérées qui ne laissent pas que de causer beaucoup de douleurs au malade, et souvent exposent la membrane muqueuse à être déchirée, soit par les instrumens dont on se sert, soit par la pierre elle-même, surtout si elle présente des aspérités et qu'elle ait un certain volume. En outre, le séjour prolongé de la pierre dans l'urêtre détermine souvent une inflammation si vive dans la membrane muqueuse, que le canal se trouve en quelque sorte étranglé, et que toute manœuvre pour extraire la pierre par le canal augmente encore l'inflammation et devient une nouvelle cause d'étranglement. Presque toujours dans ce cas il survient une fistule urinaire très-difficile à guérir.

survient une istule urmaire très-difficile à guèrri.

On se rappelle sans doute que j'ai dit dans le cours de l'observation n'avoir point placé de sonde dans l'urètre, comme le conseillent la plupart des autieurs. Je pensai qu'en supposant que les premiers jours il s'écoulerait quelques gouttes d'urine par la plaie, il surviendrait au troisième, comme dans l'opération de la taille, une inflammation adhésive qui s'opposerait entièrement à son passage, et que de cette manière la plaie serait beaucoup plus tôt guérie qu'en introduisant une sonde dans le canal; c'est ce qui arriva en effet, puisque dès le troisième jour il ne s'écoula pas une seule goutte d'urine par la plaie; peut-être que cela tint aussi à la précaution que j'eus d'inciser l'urètre obliquement, et la peau longitudinalement, circonstance qui favorise le rapprochement des bords de la palie faite à la muqueuse utérale, Je suis loin

cependant de penser que dans tous les cas il ne faille pas introduire une sonde dans le canal; je crois au contraire que, dans le casoù on est obligé de faire une grande ouverture, il ne faut pas négliger cette précaution.

Trop jeune encore dans la carrière médicale, loin de moi l'intention de vouloir donner ici des conseils; ces réflexions me sont suggérées par le désir seul de m'instruire, m'en référant entièrement à cet égard à la sagacité et à l'expérience des praticiens distingués auxquels j'ai l'honneur de les sommettre.

Mémoire sur le cyanure d'iode et sur ses effets toxiques; par Scoutetten, D. M. P., membre de plusieurs Sociétés savantes. etc.

Malgré les tentatives réitérées des chimistes, on n'était point encore parvenu à combiner l'iode et le cyanogène, quand M. Sérullas dirigea ses recherches sur ce point. Frappé du résultat des belles expériences de MM. Davy et Faraday sur la liquéfaction des gaz, ce chimiste crut devoir suivre la marche qu'ils ont indiquée ; il mit en conséquence dans un tube de verre, qui fut ensuite scellé à la lampe, du cyanure de mercure et de l'iode. L'application de la chaleur sur le point où était le mélange des deux corps détermina la décomposition du premier et la volatilisation d'une grande partie du second. Bientôt de l'iodure rouge de mercure se forma, une petite quantité de liquide s'accumula dans la partie courbe du tube opposée à celle qui était soumise à l'action de la chaleur, et un peu au-dessus de l'iodure de mercure et du résidu charbonneux de la décomposition du cyanure , on vit se fixer une matière blanche, d'apparence très-légère, semblable à du coton; elle s'y accumula en assez grande abondance pour remplir tout le diamètre dans un

espace de trois à quatre centimètres. La matière inconnue ayant été recueillie , fut aussitôt examinée dans ses principales propriétés; elle était blanche et d'un aspect langineux; seulement quelques parties présentaient des points grisâtres, dus à de l'iode volatilisé qui s'y trouvait en mélange. Son odeur très-piquante, quoique particulière, participait de celle de l'iode et du cyanogène; sa saveur, très-caustique, laissa un arrière-goût métallique très-prononcé (1).

Quoique l'expérience eût parfaitement réussi, d'autres raisonnemens conduisirent bientôt à groire que la forte pression gazeuze qui avait été exercée n'était point nécessaire pour obtenir le cyanogène. M. Sérullas abandonna ce moyen pour recourir à un procédé beaucoup plus simple; le voici : on triture soigneusement et promptement ensemble, dans un mortier de verre, deux parties de cyanure de mercure bien sec et une partie d'iode aussi parfaitement desséchée : on introduit le mélange dans une cornue en verre dont le col est introduit dans celui d'un autre récipient de même substance, on chauffe ensuite graduellement jusqu'à ce que le cyanure de mercure commence à se décomposer : la crépitation , la disparition de quelques vapeurs violettes et un commencement de condensation de la matière blanche dans le col de la cornue en sont les indices. On peut alors retirer le feu et l'opération continue.

En employant, pour la préparation du corps nouveau, du cyanure de mercure et de l'iode dans les proportions indiquées, on évite l'inconvénient d'une surabondance d'iode; mais il ne reste pas moins indispensable de lui

<sup>(1)</sup> Ce corps n'étant encore que peu connu, j'ai cru devoir présenter les faits chimiques les plus importans ; ceux qui désireront des désilis plus étendus peuvent consulter le mémoire de M. Sérullas, lu à l'Académie royale des Sciences de l'Institut, le 22 mai 1824, et imprimé dans les Anales de Chimie et de Physique, 1 come 27.

faire subir une sublimation, qui a pour objet de le séparer d'une certaine quantité d'iodure de mercure qui s'y trouve toujours mêlée. Cette sublimation doit être faite à une chaleur très-modérée.

On s'assure de l'absence absolue du mercure dans le eyanure d'iode en traitant ses cristaux par une dissolution concentrée de potasse caustique, puis par de l'acide nitrique un peu en excès; la plus petite quantité de mercure qui s'y trouverait donnerait lieu à un précipité d'iodure rouge de mercure.

Le cyanure d'iode, quand il a été sublimé à une douce chaleur, est très-blanc, et se présente sous la forme de très-longues aiguilles, excessivement minces; son odeur est très-piquante; il irrite vivement les yeux et provoque le larmoiement. Sa pesanteur spécifique est plus grande que celle de l'acide sulfurique, à travers lequel il se précipite promptement. Il se volatilise sans se décomposer à une température beaucoup plus élevée que celle de l'eau bouillante: projeté sur un charbon ardent, il donne d'abondantes vapeurs violettes; il est soluble dans l'eau, et plus encore dans l'alcohol. Ces solutions, incolores, ont l'odeur et la saveur de la substance même ; elles ne rougissent point la teinture de tournesol ni celle de curcuma : ce qui prouve qu'il n'est ni acide ni alcalin, et que, seul, il ne décompose pas l'eau ; il ne produit pas de precipité avec le nitrate d'argent. L'analogie qu'on a rencontrée si fréquemment entre le chlore et l'iode dans leurs combinaisons avec les autres corps ne se présente plus ici, puisque la combinaison du chlore et du cyanogène jouit de propriétés acides que nous ne trouvons pas dans celle d'iode et de cyanogène.

Pour déterminer les proportions des principes constituans du cyanure d'iode, des quantités variées de ce corps ont été décomposées sur de la tournure de fer incandescente. L'iodure de fer qui en est résulté, traité par la potasse pure, a produit de l'iodure de potassium, qui, d'après la composition connue, en prenant la moyenne de cinq expériences, présente, pour chaque gramme de cyanure, 0,8066 d'iode; ce qui permet, en évaluant d'après l'atome, d'admettre qu'un gramme de cyanure d'iode contient : iode, 0,828... 1 a tome; cyanogène, 0,172... a tome. Il est cependant à remarquer que dans chaque expérience la quantité d'iode était un peu moins forte que celle qui devrait s'y trouver, d'après la supposition, dans le cyanure, d'un atome d'iode et un atome de cyanogène.

D'après l'examen chimique que nous avons présenté, on pouvait facilement prévoir que le cyanure d'iode doit avoir sur l'économie animale une action énergique. Mais de simples présomptions ne suffisaient pas, il fallait des faits pour établir l'histoire complète de ce corps; or, voici ceux que l'expérience nous a fait comaître.

I." Expérience. — Deux grains de cyanure d'iode, dissous dans une demi-once d'eau, furent administrés à un lapin (1); presque aussitôt il éprouva des mouvemens convulsifs dans les pattes et les muscles de la partie postérieure du trone; il poussa des cris et tomba sans mouvement; ecpendant la respiration se fit encore à de longs intervalles, en s'accompagnant de cris plaintifs qui se prolongèrent durant quelques minutes; la pupille se dilata fortement etresta immobile; bientôt la mort fut complète. A l'ouverture du corps, qui fit faite sur-le-champ, nous no reconnômes aucune lésion dans la bouche, l'estomac, les intestins et les poumons; les oriellettes du cœur seules nous parurent fortement distendues par le sang.

Cette expérience, suivie aussitôt de deux autres, nous offrit les mêmes résultats.

L'action du cyanure d'iode est ici bien évidente; c'est (1) Nous devous noter qu'une partie dir cyanure ne fut pas dissoute, qu'une autre se vappriss, et qu'une troisième fut perdue en administrant la solution ; il en résulte qu'on ne peut sompter que sur l'action d'un grain. un poison extrêmement actif, au moins pour les lapins; il les tue avec une rapidité qui nous a para surpasser celle de l'actide hydrocyanique le plus concentré. Nous pensâmes d'après cela qu'il n'était pas étonnant de ne pas rencontrer de lésion organique; la promptitude de la mort semblait devoir y mettre obstacle. Malgré les probabilités en faveur de cette opinion, elle fut détruite par les expériences suivantes.

Nous ne fimes l'ouverture de l'animal que vingt-quatre heures après la mort; nous trouvâmes des alimens remplissant l'estomac, dont la membrane était rouge et friable; l'œsophage était aussi un peu plus coloré que dans l'état normal; les intestins grêles n'avaient aucune altération. Les poumons, gorgés de sang, présentaient à lenr surface des plaques noirâtres formées par de véritables ecchymoses; la trachée-artère et les bronches étaient rouges et enflammées. Le cœur avait tous ses vaisseaux fortement gorgés de sang; ses ventricules et ses oreillettes en contenaient une grande quantité coagulé. Le cerveau n'offrait point d'altération dans sa structure. mais les vaisseaux de la pie-mère étaient fortement gorgés; on en remarquait surtout plusieurs près de l'entrecroisement des nerfs optiques et du mésocéphale, dont la distension était si forte qu'on s'étonnait qu'ils ne se fussent pas encore rompus. Le prolongement rachidien n'offrit aucune lésion apparente.

III<sup>me</sup>. Expérience. — Le 20 juin 1825, nous prîmes un chien barbet de moyenne stature, et nous lui administrâmes d'abord quatre grains de cyanure d'iode dissous dans

une once d'eau. L'animal n'éprouva d'abord aucun accident; ce ne fut que quelques minutes après l'injection du poison que l'on remarqua l'accélération de la respiration et des eflorts pour vomir; bientôt en effet il rendit une grande quantité de substances alimentaires, desquelles s'exhalait l'odeur du cyanure. Après quatre vomissemens, les efforts cessèrent; un air triste et abattu remplaca l'agitation, et un quart-d'heure environ après l'administration du poison, l'animal paraissait asses bien rétabli.

Deux grains de cyanure en dissolution furent de nouveau administres (une partie du liquide fut perdue en voulant le donner); quelques minutes après la respiration s'accéléra fortement, les pattes vacillèrent, et l'animal marchait comme s'il eût été ivre ; quelquefois il était sur le point de tomber, mais une contraction brusque lui rendait promptement l'équilibre. Ces accidens ne tardèrent pas à se dissiper, et l'on fut forcé pour les reproduire de donner une nouvelle dose de trois grains de cyanure en dissolution dans l'eau. L'ingestion fut fort bien faite, aussi l'accélération de la circulation et les mouvemens convulsifs reparurent bientôt; l'animal tomba en poussant des cris aigus; les muscles se contractaient avec violence alternativement en avant et en arrière : les mouvemens cessèrent, et l'on ne remarqua plus qu'une contraction convulsive des lèvres chaque fois qu'il devait se faire une inspiration, qui toujours était profonde et suspirieuse.

La gueule contenait d'abord une écume blanchâtre abondanté; puis il s'en écoula une sanie sanguinolente. Les battemens du cœur, fort ralentis et très-irréguliers peu de temps après l'ingestion, revinrent un quartd'heure après l'ingestion à cinquante pulsations par minute (1). Les mouvemens convulsifs cessèrent totalement;

<sup>(</sup>t) Les chiens ont habituellement 80 pulsations, et même plus, par

mais il restait une rigidité très-grande des pattes antérieures. Cet état persista jusque vers midi; alors, étant venu à le tirer par la queue, il se dressa sur ses pattes et se mit à grogner fortement en grinçant des dents. Etant absent dans ce moment, la personne qui se trouvait près de l'animal craignant qu'il ne devint furieux et qu'il n'occasionât quelque accident, lui donna un coup de barre de fer sur la tête et le tua.

Le lendemain matin nous en fimes l'ouverture, et nous trouvâmes les lèvres, la gorge et l'œsophage fortement irrités : l'estomac était couvert extérieurement d'un peu de sang, qui nous parut avoir transsudé à travers la tunique péritonéale. La membrane muqueuse était épaissie, noirâtre, bosselée, particularité due à des caillots de sang formés entre les tuniques musculeuse et muqueuse; elle était altérée dans toute son étendue, surtout vers le basfond. La cavité de l'estomac contenait une grande quantité de sang exhalé; vers le milieu de l'intestin grêle. nous tronvâmes encore un peu de sang exhalé. Toute la trachée-artère et les bronches étaient rouges et tachées par du sang, qui avait transsudé; les poumons en étaient gorgés, et la plèvre droite en avait exhalé. Le feuillet extérieur du péricarde était sain, mais le cœur était recouvert d'une couche de sang coagulé; la paroi antérieure du ventricule gauche présentait une large ecchymose profonde de deux lignes : les reins , la vessie et les autres organes de l'abdomen étaient sains ; la tête ne fut point onverte.

Une différence totale caractérise, comme l'on voit, les résultats de l'autopsie cadavérique; nous en filmes fortement frappés. Avions-nous mal observé la première fois, on lès altérations rencontrées en dernier lieu n'étaient-elles qu'accidentelles? De nouveaux faits devaient résoudre la question.

III.me et IV.me Expériences. - Un lapin fut tué par le

eyanure d'iode administré comme nous l'avons indiqué précédemment; les mêmes phénomènes convulsifs enernent lieu, et aussitôt après la mort nous fimes l'autopsie. Ainsi que dans la première expérience, nous ne remarquâmes aucune lésion bien prononcée.

Un second lapin, tué de la même manière, ne fut ofivert que vingt-quatre heures après la mort, et nous trouvâmes des altérations dans l'estomac, les poumons et le cœur, analogues en tout à celles mentionnées dans la seconde exoérience.

Nous commençâmes alors à croire que l'époque de l'ouverture influe singulièrement sur la présence on l'absence des lésions; une série de nouvelles expériences vint nous démontrer le fondement de nos soupçons, et nous prouver d'une manière plus péremptoire qu'on ne l'avait fait jusqu'à ce jour que la vie organique persiste assez longtemps après la mort générale pour opérer des altérations telles qu'on aurait pu ne les croire possibles que pendant l'existence des animaux. Le fait que nous signalons est des plus curieux et des plus importans, et son explication ne nous semble possible qu'en admettant que le cyanure d'iode anéantit les fonctions du système nerveux de relation en laissant subsister encore long-temps celles du système nerveux de la vie organique. Dans cette hypothèse, la circulation capillaire continuant à s'exercer, le sang est poussé vers les parties irritées ; il s'y arrête , s'y accumule, et l'on retrouve après la mort les altérations qu'il a produites. Les faits ne se passent ainsi que quand l'ouverture du cadavre n'a lieu que long-temps après que la vie a cessé; mais si on la pratique aussitôt, la colonne d'air venant à passer sur des parties qui ne sont point naturellement exposées à son influence immédiate, les capillaires n'ont point assez de force pour surmonter la résistance de la colonne d'air , le sang n'arrive pas dans les parties irritées, le refroidissement survenant bientôt y met un nouvel obstacle, et l'on ne trouve point de trace de lésion (1).

Notre remarque n'est point seulement applicable aux effets du cyanure d'iode, les mêmes phénomènes ont lieu à peu près toutes les fois qu'on ouvre des cadavres encore chauds; je crois devoir appeler l'attention des expérimentateurs sur ce fait, afin qu'ils ne se hâtent point à faire les ouvertures, et qu'ils évitent les erreurs qui en résulteraient nécessairement.

Ces observations suffisamment indiquées, passons à d'autres considérations.

Plusieurs questions se sont encore présentées à notre esprit; il fallait savoir si le cyanure d'iode porte une action spéciale sur les organes de la digestion, de la respiration et de la circulation, ou bien s'il n'agit sur ces derniers que par l'introduction dans les voies aériennes du poison volatilisé par la température des parties. Des faits seuls pouvaient nous éclairer : voici ceux que nous avons obtenus.

V.". Expérience. — Quatre grains de cyanure d'iode en subsen Estance furent placés sous la peau de la partie postérieure du tronc de deux lapins; la plaie fut refermée avec une épingle. Quelques minutes après, les accidens ordinaires de l'empoisonnement se manifestèrent, mais la mort tarda beaucoup plus qu'après l'ingestion dans les voies digestives. Examinés vingt-quatre heures après la mort, nous trouvâmes dans les poumons, le cœur, l'estomac et le cerveau les mêmes altérations qu'après l'ingestion par la bouche. Les parties touchées par le poison étaient rouges, évidemment enflammées; l'iode, qui s'était séparé, avait coloré en jaune les poils, la peau et les mus\_

<sup>(1)</sup> Voyez, pour les preuves à l'appui de ce raisonnement, mes expériences insérées dans ce Journal, tome III, note de la page 501.

cles situés profondément sous le point où le cyanure avait été déposé.

La même expérience, répétée un grand nombre de fois, nous donna des résultats à peu près les mêmes: nous sommes donc disposés à croire que le cyanure d'iode a une action spéciale sur les organes de la digestion et de la circulation; quant à la congestion du cerveau, nous pensons qu'elle est due en grande partie à l'engorgement des poumons.

L'action du cyanure d'iode, quoique constamment la même, offre toutefois des différences sensibles dans ses effets immédiats et secondaires. Chez la plupart des animaux que nous avons tués, des convulsions violentes sont survenues presque à l'instant; chez quelques uns, elles étaient accompagnées de cris aigns; chez d'autres, on n'entendait point de cris, et plusieurs sont morts avec une rapidité si grande qu'on n'avait pas le temps de les poser à terre.

Nous avons remarqué également des anomalies dans les lésions organiques, par fois l'estomac était peu enflammé; les poumons n'offraient que des taches ecchymosées peu profondes, et le cœur n'avait rien de remarquable. Ces particularités tiennent à des causes qu'il ne nous paraît pas facile d'assigner, ayant trouvé des lésions graves chez des animaux tués promptement, et de légères chez d'autres morts avec lenteur.

La quantité de cyanure d'iode que nous avons employée dans chacune de nos expériences doit être regardée comme beaucoup plus forte qu'il ne la faut pour occasioner. la mort : nous nous sommes assurés qu'un demi-grain, complètement ingéré, suffit, pour ture les lapins; si cette quantité n'est pas introduite entièrement, l'accélération de la respiration et même des convulsions plus ou moins fortes ont lieu, mais la mort ha rivre pas. Ouojuel e cyanure d'iode soit très-actif, nous ne pensons pas qu'il agisse avec la même intensité sur tous les animaux; les chiens paraissent en supporter mieux l'acction; il faut au moins cinq grains pour les tuer, ence ne réussira-t-on que quand l'estomac ne sera pas trop rempli d'alimens; sans quoi ils vomissent, et une grande partie du poison est rejetée.

Quant à son action sur l'homme, nous ne faisons que la présumer par analogie; nous pouvons seulement affirmer qu'il détermine des étourdissemens lorsqu'on est exposé à son émanation, et que lorsqu'on en place sur la langue il y produit une sensation de causticité très-evive et très-tenace.

Nous ne nous sommes pas bornés, pour connaître complètement l'action du nouveau composé d'iode, aux faits précédemment rapportés; nous avons expérimenté comparativement en commençant par nous assurer de l'état normal des organes : cet examen nous a démontré que chez les lapins la membrane muqueuse de l'estomac est naturellement d'un blanc grisâtre, sans aucune trace de rougeur (1); que les poumons sont d'une belle couleur rosée, qui change peu après la mort, et qu'ils ne présentent iamais de téches ecchimosées.

Espériences.— Deux lapins furent empoisonnés par cinq grains d'iode pur mis en suspension dans l'eau; immédiatement après, ils éprouvèrent un peu de géne, qui sembla se dissiper promptement; mais bientôt l'un des deux manifesta beaucoup d'anxiété, ses jambes fléchirent, il se laissa tomber sur le côté, et mourut dans cette position après y être resté environ une heure et demie. A l'ouverture, faite vingt-deux heures après la mort, nous

<sup>(</sup>t) Il est très-remarquable que chez ces animaux l'estomac es crève avec une extréme facilité; il n'est para de trouver les alimens épanchés dans l'abdomes sans qu'on puisse en attribuer le cause à une forte pression extrieure. Il est utile de connaître cette disposition pour ne point l'attribuer à quelque effet pathologique produit par le poisson.

trouvâmes le cardia fortement épaissi, un peu corrodé, et la membrane muqueuse environnante jaunâtre. Le cœur n'offrait point de lésions; les poumons étaient légèrement ecchymosés.

Le second lapin ne mourut que quarante - huit heures après l'ingestion de l'iode; les accidens immédiats furent à peu près les mêmes que dans le cas précédent, mais ils se dissipèrent fort bien, l'animal mangea, et nous le pensions tout-à-fait rétabli, quand tout-à-coup nous le trouvâmes mort sans avoir éprouvé aucune convulsion ni jeté aucun ci. L'examen des organes nous démontra que l'estomac était très - peu enflammé, et que le lobe supérieur du poumon droit était héraisé.

Les réactifs chimiques, que nous mentionnerons particulièrement plus bas, nous démontrèrent la présence de l'iode libre et de l'iode combiné, probablement sous forme d'acide hydriodique, dans l'estomac du premier lapin: nous ne pûmes en découvrir la moindre trace dans l'estomac du second; les poumons, le cœur et le sang de la veine cave, analysés, ne donnèrent aucun indice du poison.

L'acide hydrocyanique très - pur fut aussi employé comparativement; l'animal périt en peu d'instans, en nous présentant, un peu plus tard toutefois, les mêmes mouvemens convulsifs que ceux produits par le cyanure d'ode. Les organes, examinés avec le plus grand soin, n'offrirent aucune trace-de lésion. Dans un grand nombre d'expériences faites avec le même poison sur des animaux de toute grandeur, depuis le cabiai jusqu'au clieval inclusivement, le résultat fut le même. Nous publierons plus tard cette série de recherches et les conséquences où nous avons été conduits.

Ces divers essais nous permettent d'indiquer quelques signes à l'aide desquels on peut espérer de distinguer l'empoisonnement du cyanure d'iode de celui produit par des corps qui peuvent lui ressembler un peu par la promptitude des effets toxiques.

La rapidité de la mort par l'action du cyanure d'iode permettra facilement de la distinguer de celle produite par l'iode pur, dont l'action, quoique très-active, ne peut pas lui être comparée. Les phénomènes pathologiques offrent encore des différences très-tranchées : les convulsions violentes et rapides déterminées par le cyanure d'iode ne surviennent pas après l'empoisonnement par l'iode ; ces signes sont les plus saillans et peuvent seuls éclairer. Les essais chimiques ne nous peuvent servir que fort peu; si l'on trouve de l'iode libre, on peut stablir que ce corps a été introduit à l'état de pureté; s'il est à l'état d'acide, on ne peut plus rien décider. Il ne nous reste plus que les altérations organiques qui penvent donner quelques indices; les taches fortement ecchymosées du poumon, et les hémorrhagies de la plèvre et du péricarde nous disposeront à croire que c'est le cyanure d'iode qui a été introduit : l'absence de ces signes nous portera à penser que c'est l'iode.

Il est facile de distinguer l'empoisonnement par l'acide hydrocyanique de celui par le cyanure d'iode. Dans le premier, on ne trouve pas de traces de lésions organiques, quelle que soit l'époque à laquelle on ouvre le cadavre; dans le second, nous avons vu qu'elles sont constantes. Les réactifs chimiques ne parviennent pas à démontrel a présence de l'acide hydrocyanique, à moins qu'il n'ait été donné à très-grandes doses; on retrouve toujours les traces du poison après l'action du cyanure d'iode.

Expériences chimiques pour retrouver le poison (1).— Ce ne fut qu'après plusieurs essais infructueux qu'on parvint à reconnaître dans les organes la présence d'un

<sup>(1)</sup> C'est à la bienveillante complaisance de M. Sérullas, qui a été témoin de toutes les expériences, que je dois ces détails chimiques.

des élémens du cyanure d'iode. L'expérience nous a enfin éclairés, et voici les procédés qui nous ont constamment réussi : l'esomac, enlevé avec précation en le séparant-de l'œsophage et du duodénum, était lavé dans un peu d'au et ce liquide, traité par la gelée d'amidon, n'éprouvait aucun changement, ce qui démontre qu'il n'y avait pas d'iode libre ; mais dès qu'on ajoutait une goutte d'acide nitrique, la combinaison d'iodure bleu d'amidon se formait à l'instant. Il nous est arrivé une fois de ne pas rencontrer le poison dans l'estomac; mais en traitant la langue et l'œsophage comme nous venons de l'indiquer, on en reconnut aussibit les traces.

Voulant rechercher le cyanogène, l'un des élémens du poison, nous traitàmes les tissus par la solution de polasse caustique; puis y ajoutant du proto-sulfate de fer, et en dernier lieu de l'acide hydrochlorique, pour avoir de l'hydrocyanate de fer, ce qui aurait lieu s'il ent existé quelques traces de cyanogène, nous ne primes jamais obtenir ce résultat, lors même que nous finnes ces expériences immédiatement aror's l'ineestion du poison.

Le sang contenu dans les cavités du cœur et dans la veine-cave, les poumons et le cerveau, ont été examinés successivement par les réactifs indiqués, et ne nous ont fourni aucun indice du poison.

Nous avons encore étudié avec soin les changemens chimiques opérés dans le cyanure en substance placé sous la peau; les réactifs ont ici démontré la présence d'un peu d'iode libre, et des traces extrêmement légères de cyanogène; toutefois la majeure partie de l'iode était passée très-probablement à l'état d'acide hydriodique.

Comment agit le poison? Son premier effet est de produire une violente irritation; il détermine à l'instant l'inlammation des gencives et de toutes les parties qu'il touche; si la vie se prolonge, le sang s'échappe des vaisseaux, rend l'écume sanguinolente, et quelquefois même le sang sort presque pur. Ces accidens n'ont souvent pas le temps de se manifester aussi sensiblement à cause de la rapidité avec laquelle la mort arrive : outre le développement des mouvemens convulsifs, le cyanure d'iode produit encore des phénomènes de narcotisme: la dilatation des pupilles. J'état d'hébétude et l'affaissement musculaire observés avant et après les convulsions en sont des preuves suffisantes; nous croyons donc devoir le ranger dans la classe des poisons narcotico-derres.

Quels seraient les moyens d'arrêter les effets de l'empoisonnement par le cyanure d'iode?

Le prémier soin serait de faire avaler aussitôt une grande quantité de liquide, afin de déterminer le vomissement. Si cette précaution n'arrêtait pas les effets du poison, on verra alors se développer des accidens de deux espèces : les premiers seront des mouvemens convulsifs plus ou moins violens; le meilleur moyen de les combattre sera de frotter les tempes avec de l'alcohol, de l'amoniaque liquide, ou mieux encore de l'éther; on pourra faire respirer légèrement ces liqueurs. Si les convulsions ne, cessaient pas, on ne devrait pas recourrà la décoction de café, de quinquina et autres stimulans dont on a conscillé l'emploi; des expériences mieux faites ont demontré que ces agens sont presque toujours missibles.

Lorsque cette première série d'accidens aura disparu, on verra inévitablement survenir les accidens inflammatoires; comme ils se manifesteront aux poumons, au cœur et à l'estomac, on devra pratiquer aussitôt une large saignée générale, puis on attaquera chaque phlegmasie particulière par les moyens locaux les plus appropriés; il est inutile de remarquer que les boissons doivent être aussi douces que possible.

Le cyanure d'iode pourrait-il avoir quelque application en médecine?

L'action déjà connuc des corps qui le composent sem-

blerait devoir rendre affirmative la solution de cette question; il semblerait possible que, donné à la dosc d'um 8.º° ou d'un 10.ºº de grain, il eût une action avantageuse dans les maladies où le système lymphatique est principalement affecté; mais l'expérience n'ayant point encore prononcé, nous ne la précéderons pas par un jugement anticipé.

Conclusions générales. — 1.º Le cyanure d'iode est un composé nouveau produit par l'union chimique du cyanogene et de l'iode.

2.º C'est un corps extrêmement irritant, produisant la mort chez quelques animaux avec une rapidité étonnante.

3.º Mis en contact avec les tissus vivans, il se décompose à l'instant; cet effet est également produit, mais plus lentement, par les parties musculaires privées de la vie.

4.º Il paraît avoir une action spéciale sur les poumons, le cœur et l'estomac, dans lesquels il détermine des désordres profonds.

5.º Les réactifs chimiques, convenablement employés, nous ont constamment démontré dans les cadayres la présence de l'iode et jamais celle du cyanogène.

Sur des monstruosités humaines caractérisées par le défaut de moelle cérébro-spinale, et nommées Anencéphales (1); par M. Geoffroy Saint-Hilaire.

J'aı déjà, dans quelques écrits, traité plusieurs fois de l'histoire des Anencéphales humains. Et d'abord, je dirai que sous le nom d'anencéphale, j'entends, les monstruosités qui sont privées de moelle médullaire tant cérébrale quespinale: ainsi, c'est employer ce mot dans un sens qui

<sup>(1)</sup> Extrait d'un Mémoire qui a paru dans les troisième et quatrième cahiers des Mémoires du Mus. d'hist, nat., tome 12, comprenant les pages 233 à 203.

ne s'applique qu'à ses données étymologiques, et conséquemment dans un sens plus restreint qu'on ne l'avait fait jusqu'ici.

Le défaut de substance médullaire est , dans ces monstruosités , simultané à une bien singulière modification dusystème osseux: la charpente vertébrale a perdu l'une de ses formes principales , son état annulaire pour chacun de ses compartimens , ou l'état tubulaire quant à son ensemble. On dirait que l'étui solide qui contient la moelle cérébro-spinale aurait été fendu dans sa longueur, et que ses parties se seraient déployées et rangées symétiquement à droite et à gauche : la charpente crânio-vertébrale n'a plus à sa partie postérieure que l'apparence d'une table alongée.

Cependant aucune partie osseuse, aucune des enveloppes méningiennes ne manquent: celles-ci, assujetties à la nouvelle disposition de la surface qui leur sert de base, étendues et aplaties comme l'adossement en table de la charpente vertébrale, ont toutefois conservé leur condition vasculaire : elles restent un sac, qui est vide, et dont les deux couches sont alors plutôt posées qu'appliquées l'une sur l'autre.

Que j'aie trouvé vide le sac des méninges, ce n'est pas dans une sœule occasion : ayant déjà autrefois donné cette observation, elle a fait naître quelque réclamation (1). La chose a bien pu en effet et dû paraître douteuse : je considère moi-même que la poche méningienne aura été primitivement et tout récemment remplie; primitivement, car il faut un contenu quelconque pour porter des sacs membraneux à développer une capaçité : si je n'ai point aperçu de liquide, de l'air aura pu cu avait bien pu opérer ce résultat; et tout récemment,

<sup>(1)</sup> M. le docteur Jourdan , dans son excellent article Monstruosité , du Dictionnaire abrégé des Sciences médicales , tome 11, page 153.

parce que des aponévroses, qui arrivent au contact et qui y persévèrent quelque temps, produisent bientôt du tissu cellulaire qui en procure la jonction.

Des arrachemens se voient tout autour de la table crâniovertébrale : la peau qui v aboutit v développe une sorte de bourrelet : celui-ci conserve la trace et montre la coupe d'une autre poche qui existait plus extérieurement. J'ai . par une longue discussion dans mon Mémoire, rendu vraisemblable, je crois, que les élémens de cette autre poche sont fournis par des membranes provenant d'enveloppes fœtales. L'embryon est placé entre les poches de l'amnios et de l'allantoïde : il fait face à la poche de l'amnios et s'y trouve presqu'entièrement plongé : il a au contraire à dos la poche de l'allantoïde. Par toutes les parties qui sont baignées dans les eaux de l'amnios, il croît d'une manière régulière ; mais à l'égard de celles du système crânio-vertébral, qui sont en contact avec les caux de l'allantoïde, il est en retardement de développement : cela n'empêche pas que les nerfs vertébraux n'existent en même nombre qu'à l'ordinaire, et qu'ils ne sortent par leurs trous propres, mais ce sont alors des nerfs évidés et réduits à du névrilème; ils viennent se perdre sur les lames internes des méninges.

Voilà quelles sont les conditions génériques de la monstruosité dite anencéphalie. Mais toutes les parties qui entrent dans cette combinaison peuvent être entr'elles dans des rapports de volume plus ou moins différens: c'est un second ordre de modifications; ce qui est surtout vrai pour tous les points qui confinent aux parties ayant conservé les formes de l'état normal. Le frontal, par exemple, est grand et le rocher fort petit dans un anencéphale; ces pièces présentent au contraire un rapport inverse dans un autre sujet. On conçoit que ces faits, venant à être constatés, en second lieu, puissent fournir des considérations, bien moins importantes physiologiquement, mais qui sont d'ailleurs très-heureusement distinctives comme caractères spécifiques.

La méthode des naturalistes est donc applicable aux êtres de la monstruosité. Les écarls qui portent sur les parties les plus essentielles constituent les faits primordianx ou les faits griarques, et ceux au contraire qui ne modifient l'organisation normale qu'en des parties moins liées aux fonctions de la vie, constituent des faits du deuxième ordre, ou les faits spécifiques. Je ne me suis pas borné à donner cette proposition, uniquement comme un point de doctrine; le troisième chapitre de mon Mémoire l'établit pratiquement, en ce qui concerne les autenchândes.

Depuis trois ou quatre années que mon attention s'est fixée sur la monstruosité, j'avais déjà eu occasion d'étendier quatre anencéphales, savoir, ceux de Cornicoille (1), de la Seine, de l'Holet-Dieu, et tont récemment de Patare. Je fius donc très-attenité la fréquente apparition de cette même sorte de monstruosité. Ce retour des mêmes aberrations, en se faisant remarquer par la fixité de leurs caractères, semblait reproduire des formes aussi franchement arrêtées que celles de la zoologie normale, que celles qu'amène la succession des espèces régulières.

Pour fortilier d'une nonvelle autorité cette remarque, j'ai désiré savoir ce que la littérature médicale nous avait laissé de souvenirs touchant les anencéphales. Une circonstance a engagé les anatomistes à s'occuper davantage de ces déformations que de toute autre.

En effet, c'est toujours en se laissant prévenir par des idées hypothétiques que l'on commence l'étude des sciences, et de bonne heure, le roman de la primitive physiologie attribua une toute puissance aux esprits ani-

<sup>(</sup>t) Anencéphale qui me fut signalé et adressé avec une extrême obligeance par le médecin de Commercy, M. Dumont.

maux. Or , selon les idées de cette première époque, ces esprits s'engendraient au-dedans des masses médullaires répandues dans le capal crânio-vertébral. On fit donc une grande attention aux monstruosités, dont le principal caractère était la déformation de ce canal et l'absence des parties médullaires : et pour que l'emploi de cette importante considération pût devenir dans un système différent une objection d'autant plus militante, on ne s'en tint pas uniquement à l'observation d'un fait ; l'excellent esprit de l'École qui fleurissait à Paris, de 1701 à 1712 . mit les savans anatomistes d'alors en garde contre toute déduction à priori, contre des généralités qui n'auraient reposé que sur un trop petit nombre d'apercus. Le retour d'une monstruosité, dans laquelle l'on voyait ouverts et vides l'étui vertébral et la boîte crânienne, franna vivement, et donna lieu dans le sein de l'Académie des Sciences, à des discussions souvent renouvelées, et en général à des recherches intéressantes sur ce sujet.

C'est ainsi que sans prétendre avoir étendu mes recherches d'érndition à tout ce qui a été publié jusqu'ici touchant les véritables anencéphales, j'en suis venu cependant à en connaître nettement jusqu'à vingt-sept espèces; tels sont les anencéphales de Fontanus, de Santorini , d'Alex. Bony, de Kerckring, de Wepfer, de Bonet, de Littre, de Bromelius, de Fauvel, de Méry, de Mouton, de la Flèche, de Morgagni, de Süe l'ancien, de Sandifort, de J. J. Sue, de Rossi, de Otto, etc., etc.

Pour ces espèces anciennement décrites, c'était sans doute avoir fait assez que de les avoir ramenées avec certitude à leur véritable genre, que d'avoir réussi à en donner une détermination de famille; leurs descriptions pour les surplus n'étaient point assez bien établies ni assez complètes, pour que j'essayasse d'en donner aussi les caractères spécifiques. Je n'ai fait ce travail qu'à l'égard des monstruosités comprises dans le tableau suivant:

## ANENCÉPHALE. Anencephalus.

Caractère générique. Le tube crânio-vertébral fendu sur sa ligne médiane et postérieure, renversé latéralement et étalé en surface.

1. Anencéphale de Dreux. Anencephalus drocensis.

Caractère spécifique. L'anus imperforé : la vulve descendue et pendante.

Synonymie. André. Fœtus acéphale avec spina bifida dans l'annuaire du départem de l'Eure, pag. 321, avec fig. Geoff. S. H. Mémoires du Muséum, tome 12, avec fig. 1et 2, copiées de celles de M. André; t. 12, p. 284.

Naissance. Né à Dreux, le 21 juillet 1808.

2. Anencéphale de la Seine. Anencephalus sequanensis. Car. spéc. Tête arrondie : menton haut et détaché.

Syn. Geoff. St. H. Anenc. de la Seine, dans la Philosoph. anat., tome 2, p. 125, avec figures originales, pl. 14, fig. 1 et 2. Ibidem. Mém. du Mus., tome 12, pag. 285.

Naissance. Né à Paris, le 2 mars 1821.

 Anencéphale de Patare. Anencephalus icthyoïdes. Car. spéc. Tête abaissée sur la poitrine: le vomer faisant partie de la fosse palatine.

Syn. Geoff. St. H. Anenc. de Patare, dans le Journal universel des Sciences médicales, tome 36, p. 129; avec une fig. orig., représ. la position du fœtus dans le placenta.

Ibidem. Mém. du Mus., t. 12, p. 285, avec fig. orig., 3, 4, 5, 6 et 7.

Naissance. Né à l'hospice de la Maternité, le 26 septembre 1824.

 ANENCÉPHALE DE SANNOIS. Anencephalus Sannensis. Car. spéc. La tête renversée en arrière; le vomer faisant partie de la fosse palatine.

> Syn. Fragonard, dans une note manuscrite déposée aux Archives de la Faculté de Médecine.

Geoff. St.-H., Mém. du Mus., t. 12, pag. 285.

Naissance. Né à Sannois près Paris, commune du départem, de Seine-et-Oise, le 29 nivôse an V, (janvier 1797).  Anencéphale de Conniéville. Anencephalus Mosensis. Car. spéc. Flancs du crâne ployés et inclinés au-dessous des sphénoïdes; les temporaux dans une situation entièrement inférieure.

Syn. GEOFF. St. H., dans le 2.º vol. de la Philos. anat., p. 523. Ibidem. Mém du Mus., t. 12, p. 285.

6. Anencéphale de Bras. Anencephalus occipitalis.

Car. spéc. Tête considérablement renversée en arrière ; l'occipital supérieur prolongé en dehors et descendu plus bas que l'articulation scapulo-humérale.

Syn. Arlaud, dans le Journal médico-chirurgical du Var, nº. 9., pag. 11.

Roux, médecin de St.-Maximin, dans un mémoire manuscrit ( avec fig.) envoyé à la Société médicale d'émulation.

GEOFF. St. H., Mem. du Mus, tom. 12, p. 286.
Naissance. Né au village de Bras, près St.-Maximin, départ.
du Var, en novembre 1823.

 Anencéphale de l'Hôtel-Dieu. Anencephalus perforatus.

Car. spéc. Les quinze premières vertèbres percées à leur centre et formant ensemble un anneau ayant reçu et cerné une partie de l'ossophage.

Syn. LALLEBIAND. thèse inaugurale, 1818, no. 165, avec figures originales.

GEOFF. St. H. Philos. anat., t. 2, p. 11.

Ibidem. Mėm. du Mus., t. 12, p. 286.

Naissance. Né à Paris , à l'Hôtel-Dieu , en Février 1816.

Anencéphale éventré. Anencephalus evisceratus.
 Car. spéc. La tête haute et dégagée ; le cœur et les viscères des fonctions digestives hors de leur cavité propre.

Syn. PROCHASKA. Anat. acad., fasc. 3, p. 127, pl. 2 et 3. GEOFF. St. H. Mém. du Mus., tome 12, page 286.

Naissance. Lieu et jour inconnus.

De l'examen comparatif de ces monstruosités, j'ai, dans le Mémoire précité, déduit tous les faits propres à ces diverses constructions organiques; je me bornerai ici à rapporter les suivans.

I. À RENCÉPILLE DE DATABLE. Annenéphalus ichtyoïdes. En outre de ses caractères fondamentaux et génériques, cette sepèce en présente d'autres non moins singuliers, et qui rappellent quelques traits de la conformation des poissons; d'où le nom d'icthyoïdes, que j'ai adopté pour la désigner.

C'est le propre des poissons ossettx d'avoir le palais disjoint et comme rompu sur la ligne médiane, d'en montrer les parties constituantes écartées et symétriquement rejetées à droite et à gauche. J'ai donné ces faits dans trois Mémoires et dans trois planches qui les accompagnent, savoir : Mém. du Mus., tome x1, pl. 21, tome xii, pl. 6, et encore tome xii, pl. 8. Les maxillaires , faute d'un développement suffisant, ne se prolongent point l'un sur l'autre à la voûte palatine : dès-lors , les os que ces lames ordinairement étendues et articulées l'une à l'autre sur la ligge médiane eussent renfermés, si cette condition normale se fût rencontrée, ces os, dis-ie, interviennent dans le plancher palatin; une sorte de fenêtre existe, et ils se montrent par cette voie : ils descendent alors assez bas pour constituer avec ressaut la ligne moyenne et centrale de la région palatine. Or , ces os, cachés et logés ordinairement dans le canal nasal, ne sont autres que le vomer; il y a deux vomers chez une nartie des reptiles et chez les poissons osseux.

L'explication de cette curicuse anomalie est donnée par la théorie fondamentale de M. le docteur Serres, établissant en principe général que tout développement procède de la circonférence au centre. Ce principe admis, l'on conçoit comment les lames palatines des maxillaires doivent à un retard dans le développement de ne pouvoir s'é-tendre, se joindre et s'articuler sur la ligne médiane; c'est effectivement un tel retard qui constitue le fait persévérant

et normal de la plupart des reptiles et de tous les poissons osseux : ainsi l'organisation, pour chaque région et chez tous les animaux, soit parfaits, soit inachevés sous les entraves de la monstruosité, procède par une voie uniforme; et il le faut bien sans doute, dès qu'elle emploie les mêmes artères, les mêmes moyens de formation. Ces artères ayant un calibre à donner leur plein effet, le dévoloppement est intégral : sont-elles plus petites ou même entièrement atrophiées? le développement sera incomplet et partiel, ou même réduit à rien. Ce qui est la règle chez les poissons, leur fait ordinaire et persévérant, n'est qu'accidentellement le propre de l'espèce humaine: voilà ce qui caractérise notre anencéphale de Patare.

Cependant, qui aurait suspendu l'action du nisus formativus dans cette monstruosité? On le peut encore savoir par les explications propres à notre loi du balancement des organes. Seul, parmi les anencéphales, celui de
Patare a la tête descendue sur la poitrine; des entraves
l'y ont engagée si avant qu'elle y est fixée par quelques
adhérences: toutefois les muscles spinaux n'ont pour
cela point été privés d'exercer leur tirage à la région occipitale, De ces efforts opposés, il est résulté que les
lames du palais ont pris plus de volume en longueur; or,
comme aucune dimension n'est acquise dans un sens que
cet effet ne soit dans un autre ressenti en privation, il a
bien fallu que les lames palatines des maxillaires restassent, quant à leur largeur, en deçà de leur volume ordinaire.

2. Anencéphale de l'hôtel-dieu. Anencephalus perforatus. Ancune de nos espèces n'a été plus tourmentée, n'est remarquable par des déviations plus considérables. Le canal vertébral est entièrement ouvert; tous ses élémens, jusqu'aux vertèbres sacrées, ont leurs apophyses montantes désunies et écartées. Mais en outre de ce spina b'fida, qui est plus ou moins le fait de tous les anencé-

phales, il en existe un autre à la couche intérieure du canal vertébral dans l'Anencéphale de l'Hôtel-Dieu ; les vertèbres cervicales et les six premières dorsales ayant leurs noyaux partagés en deux parties, il y a un écartement si considérable entre ces demi-noyaux, rangés circulairement. qu'on peut introduire le petit doigt dans le trou formé par leur réunion. Voilà par conséquent doubles, dans cette seule occasion, des pièces qui partout ailleurs sont impaires; j'ai donné à ces pièces uniques de la ligne médiane le nom de cycléal, quand il m'arriva de rechercher et de déterminer tous les élémens qui entrent dans une verlèbre, lesquels j'ai trouvé au nombre de neuf (1). Cette curieuse séparation des cycléaux forme un fait très-heureusement démonstratif en faveur de la théorie hardie, mais cependant aussi féconde que lumineuse de M. Serres, qui n'admet de pièces impaires que si elles sont le produit confondu en une seule masse de deux élémens primitifs.

La disjonction des demi-cycléaux, et les intervalles des anneaux formés en dedans des vertèbres cervicales et dorsales furent jugés avoir été occasionés par le déplacement du pharynx et de l'œsophage, qui avaient été entraînés d'avant en arrière. La bride, qui avait opéré ce tirage, avait donc précédé la formation du système osseux, lequel s'est trouvé ainsi tenu de s'accommoder de l'ordonnée nonvelle que la monstruosité avait apportée en ce lieu, L'œsophage a traversé les vertèbres, parce que les élémens de celles-ci sont venus le cerner et le renfermer ; il se voyait en effet à la nuque du cou sous la forme d'une anse, comme apparaît une portion d'intestin sortie au-delà de l'anneau inguinal. Ge sont ces faits singuliers, mais principalement cette perforation merveilleuse à travers les corps ordinairement fermés des quinze premières vertèbres, qui m'ont paru former le trait le plus éminemment carac-

<sup>(1)</sup> Observations sur la Vertèbre, Mém. du Mus., tome ix, page 89.

téristique de l'Anencéphale de l'Hôtel-Dieu; c'est cela que j'ai voulu rappeler en le désignant sous le nom spécifique de perforatus.

Sur l'opinion populairé, attribuant à de certains regards une influence sur les phénomènes de la monstruosité.

Haller (1) et Morgagni (2) rapportent que, soit de leur temps, soit déjà plus anciennement, on ne manquait pas de comparer les monstres humains nés sans moëlle cébro-spinale à des crapauds. On a depuis continué, quelquelois sur ces souvenirs, mais plus souvent de propre inspiration, à soutenir que la vue inopinée et effrayante de ces funestes reptiles occasionnait une partie des monstruosités qui affligeaient l'espèce humaine. Un nouveau récit de semblables faits vient d'être publié cette fois avec des circonstances tellement caractéristiques, qu'il est vraiment à craindre qu'il puisse et qu'il dût réellement entraîner les théories physiologiques dans les plus grands écarts, si ce récit n'était point soigheusement recherché et examiné dans toutes ses conséquences. J'avais déjà écrit, dans ma Philos. anat., tome II, p. 500, un chapitre sur l'erreur populaire au sujet des monstres; mais ce dernier récit exige que je revienne sur cette question.

Un Anencéphale est né ai cette question. Un Anencéphale est né au village de Bras, département du Var, en novembre 1823. M. Roux, médecin de Saint-Maximin, et M. Arlaud, chirurgien de Bras, ont publié ce fait, et de plus, les circonstances accessoires suivantes.

Madame E. T., jeune et jolie personne, accoucha de ce monstre huit mois après la célébration de ses nôces; elle ent gouté tous les àvantages d'une position heu-

<sup>(1)</sup> Sine cerebro fætibus sane pro busonibus non raro habitis, etc. Haller, De fætu humano sine cerebro, not. 2.

<sup>(2)</sup> Monstri, ut vulgo videbatur, bufoni similis, etc. Morgagni, De scalbus et causis morborum, Epist. 48, N.º 48.

reuse, et connu sans doute en son temps les douceurs de la maternité, sans les poursuites encore plus bizarres que cruelles du pèrc de son époux. Cet homme, sorte de maniaque à cerveau dérangé, se mit dans l'esprit de guérir sa bru d'une certaine disposition à la frayeur; et le moyen qu'il employa auprès de cette jeune femme, déja intimidée, fut de lui jeter, vers le troisième mois de ses nôces, et très-probablement de son état de grossesse, pendant son sommeil et sur son lit, un énorme crapaud. Madame E. T., éveillée en sursaut par cette action brutale, jeta de hauts cris, quitta précipitamment sa couche, et tomba au même moment évanouie. Cela fut considéré par le joveux beau-père comme un motif de plus pour recommencer le cours de ses plaisanteries; et il fit si bien qu'il réduisit sa belle-fille à aller chercher un asile sous le toît paternel , au village de Bras.

Madame E. T. ressentit aussibit de violentes douleurs dans les lombes, à l'hypogastre et dans les plis des cuisses : elle resta plus ou moins souffrante, privée de sommeil et d'appétit, jusqu'à ce qu'enfin étant près de son terme, elle fut huit jours dans des douleurs encore plus violentes.

M. Arlaud, qui a fait connaître ces faits daus le Journal médico-chirurgical du Var, a aussi raconté que les femmes présentes à l'accouchement prirent le nouveau-né pour un crapaud. Ce mot fut, par toutes spontanément, mélé a leurs cris de surprise et d'effroi; et à ce sujet, M. Aldad revint sur la conduite brusque et cruelle du beau-père de l'accouchée, appelant le monstre nouveau né un fatus à tête de crapaud.

Ces faits exposés, il semble qu'il n'y ait plus qu'à conclure comme il suit : car un crapaud a occasioné la monstruosité; celle-ci s'est trouvée formée d'une tête de crapaud; par conséquent, remontant de l'effet à la cause, il faudrait donc admettre la toute-puissance de la vue des corps matériels pour amener une exacte répétition de ces mêmes objets dans les fruits d'utérus.

A cette conséquence, j'oppose les réflexions suivantes.

D'abord, je rappellerai que dans les choses qui nous intéressent faiblement, nous voyons mal ce qui frappe notre vue: on s'arrête ordinairement à un trait pour en garder le souvenir; c'est ce qui arrive habituellement lors de la rencontre de tout ce que nous apercevons pour la première fois.

C'est sans doute en vertu de ce procédé instinctif ef machinal qu'on a cru et qu'on répète que les Anencéphales ressemblent à des crapauds. Le sentiment, excité à la vue de ces derniers, porte à les fuir; on n'en garde donc qu'une idée vague; dans cet état de choses, toute la préoccupation que l'on conserve, c'est que ce sont des animaux dont les yeux louches et incertains se dirigent vers le ciel, dont le crâne est large par derrière, mais surtout dont la tête est engoncée dans les épaules par un manque absolu de cou.

Les Anencéphales montrent les mêmes choses, principalement ceux d'entre eux qui ont la tête tout-à-fait renversée en arrière. C'est sur de pareils élémens, et pour cette coîncidence de rapports, qu'on a dit les Anencéphales semblables de forme aux crapauds. Cette coîncidence est plus frappante encore à l'égard de l'Anencéphale de Bras, parce que sa tête est plus rejetée en arrière; ainsi il y aurait connexité de ce fait avec l'existence des brutalités du heau-père, la cause et ses effets portant sur les mêmes objets sensibles. Que de raisons de conclure, pourra-t-on ajouter, que c'est là une preuve en faveur de l'efficacité des regards pour troubler la marche des formations foctales, et pour y porter des impressions persévérantes?

Oui, sans doute, en partant de pareilles suppositions; mais elles ne portent véritablement que sur de trom-

penses apparences. Il n'y a point de ressemblance pour une coincidence purement accidentelle dans un seul point comparé; car enfin si l'Anencéphale et le crapaud ont tous deux la tête large à la base, rapprochée et comme assise sur le dos; s'ils ont le cou absent ou masqué, et s'ils tiennent les épaules trop en avant, ese résultats, purement fortuits, proviennent d'organisations singulièrement et absolument différentes dans les élémens constituans; les développemens qui suivent vont le démontrer,

D'une part, le caractère distinctif de la colonne vertebrale chez les batraciens, dont les crapauds font partie, consiste dans une atrophie qui réduit la tige spinale à huit ou dix compartimens transversaux; le cou se perd dans cette modification générale, et c'est dans cette mesure que la tête est rapprochée des épaules. D'une autre part, le crâne est élargi en dehors d'occipitaux, qui sont petits et annulairement réunis comme à l'ordinaire; savoir par les rochers, étant dans une certaine longueur, et de plus extérieurement par toutes les pièces qui composent la caisse anditive: mais d'ailleurs le canal crânio -vertébral est toujours un tube régulier, et ce tube, comme dans tous les êtres qui respirent dans le milieu atmosphérique, contient à l'ordinaire la moelle cérépor-spinale.

Un seul fait, au contraire, engendre la métamorphose des Anencéphales : leur monstruosité consiste dans l'ouverture du tube crânio - vertébral; les ailes renversées de 
ce tube écartent à droite et à gauche les parties voisines 
ct connexes; la tête est tirée sur le tronc par les muscles spinaux, et les vertèbres, qui ne disparaissent point 
réellement, sont pour le port général seulement masquées, se repliant en are par devant; cnfin, la largeur de 
la tête provient, non plus d'un accroissement considérable des conduits auditifs, mais des occipitaux supérieurs, qui, au lieu de former comme à l'ordinaire la partieurs, qui, au lieu de former comme à l'ordinaire la partieur moyenne et postérieure du crânc, sont rejetés de

côté et deviennent des ailes latérales très-prolongées.

On ne peut rencontrer des organes plus essentiellement caractéristiques et à la fois plus différens; ajoutons que, si l'on examinait et que si l'on comparait chaqueorgane des sens, chaque point même de la tête et du dos dans l'anencéphale et dans les crapauds, ces différences iraient en s'accroissant toujours aussi bien en nombrequ'en importance.

Ainsi s'évanouit le faux rapport aperçu entre les formes des Anencéphales et des crapauds; la conjonction de leur tête et de leur dos est finalement un cas fortuit, et ne constitue décidément qu'une ressemblance plutôt apparente que réelle.

J'aurais voulu resserrer cette discussion, que je sais très-inutile à un grand nombre de médecins parfaitement aujourd'hui au courant de la matière; mais j'ai dû craîndre que les faits dernièrement annoncés au sujet de l'Anencéphale de Bras ne vinssent, à cause d'une bien singulière réunion de circonstances et de preuves apparentes, renouveler une opinion qui n'a maintenant que bien peu de partisans, mais en faveur de laquelle on aurait eu encore la ressource d'invoquer de très-augustes témoignages, ceux consignés dans les ouvrages de Haller et de Morgagni.

Observation de deux cas de fièvres rémittentes traitées avec succès par les antiphlogistiques et le quinquina; par M. Lemazunhen, médecin-consultant de l'École royale de Saint-Cyr, et correspondant de l'Académie royale de Médecine (1).

Obs. I.º - Fièvre cérébrale rémittente, à paroxysmes quotidiens. - Louise de S. I-P ...., âgée de 7 mois et demi,

<sup>(1)</sup> Les deux observations ci-jointes avaient été envoyées au mois de

d'une constitution délicate, a le teint pâle, la tête assez forte et bien conformée, les cheveux d'un blond châtaine; son tempérament un peu lymphatique est éminemment nerveux : elle partage cette dernière disposition avec un frère qui a cu, lors de sa première dentition, des mouvemens nerveux assez multipliés, et qui postérieurement à la maladie, sujet de cette observation, a éprouvé une affection cérebrale très-aiguë, avec convulsions trèsfortes, congestion sanguine des tégumens du crâne, et fièvre; son frère ainé a succombé en 1820, à une bydrocéphale aiguë.

Au mois d'avril 1823, cette enfant dont la dentition n'était pas encore commencée, et qui jusqu'alors avait joui d'une bonne santé, fut prise de dérangement dans les fonctions digestives: son appétit diminua, la langue était légèrement blanchâtre, sans rougeur sur ses bords; les selles asses fréquentes, les matières évacuées d'un vert jaunâtre; la chaleur de la peau et la fréquence du pouls peu augmentées; il y avait des alternatives de somnolence et de morosité dans la journée; la nuit était moins calme qu'à l'ordinaire (diminution des altimens; itsane d'orge gommée, quelques grains de magnésie; pédiluees).

14 April, après cinq jours, pendant lesquels la petite malade avait paru mieux par instans, les déjections ayant eu lieu sans coliques et d'une manière plus régulière, avec un changement favorable dans leur couleur, i'ob-

soptembre 1834, et l'autour avait été engagé à les publier, par la lecture des réflictions innérées dans les Numéro des Archieces du mois d'avolt ; à l'occasion d'une observation de fiévre pernicieuse recucillipar M. Cayo, elle Quoique ces observations réalent plus le mérite de l'3-propos, elle pourroit encore être utiles, comme exemples de l'emploi du traitement mixte si souvent nécessaire dans la constitution médicale actuello.

servai (sous l'influence d'une température orageuse), une augmentation marquée de la fièvre et de la somnolence; le pouls battait cent vingt à cent trente fois par minute : la respiration était fréquente, gênée et avec une élévation plus marquée des côtes, pendant l'inspiration; le ventre était en même temps un peu tendu, principalement vers l'épigastre ; quelques mouvemens convulsiss du globe de l'œil se faisaient remarquer, (diète, un demi looch blanc, pédiluve sinapisé). Dans l'après midi du même jour, après une consultation avec M. Lavédan trois sangsues sont posées à la partie inférieure du sternum : le sang coule abondamment par les piqures, et la malade éprouva une défaillance assez forte pour inquiéter sa famille: l'effusion du sang est arrêtée, mais les pulsations de l'artère radiale restent long-temps faibles : le froid des extrémités et l'assoupissement continuent (cataplasmes sinapisés aux pieds, pemmade de Gondret aux jambes et à la nuque. Vers le soir, retour de la chaleur générale : le pouls reprend de la force : nuit agitée , fièvre intense; la malade paraît éprouver de la douleur sur les points qui ont été le siège des applications de pommade.

15 Avril, à 7 heures du matin. La fièvre a diminué; le pouls conserve sa fréquence; l'assoupissement est toujours le même; on observe des mouvemens convulsifs du globe de l'œil et des lèvres; les paupières sont à demi fermées; le front est chaud; les joues peu colorées; le ventre tendu; les urines ont coulé; il n'y a eu qu'une selle verdâtre et peu abondante depuis hier (continuation des sinapismes aux pieds; loitons d'eau froide acidulée sur le front; deux sangues au cou).

Une seule sangsue tire du sang, et quoique l'écoulement soit peu abondant, il suffit pour amener une nouvelle défaillance, dans la matinée (application de pommade de Gondret derrière les orcilles, et que côté sauche 58 FIÈVBES

de la politrine; le pouls reste très-faible et les extrémités froides jusqu'à deux heures; dans la soirée la fièvre augmente; la somnolence et les mouvemens convulsifs de la face sont à-peu-près les mêmes; la pupille se dilate sensiblement; le ventre se météorise de plus en plus, la nuit est plus tranquille que la précédente. La pommade ammoniacale a produit, sur tousles points, un effet vésicant très-intense, les pieds commencent à rougir.

16 Avril, à 6 heures du matin. La fièvre a baissé, le pouls très-faible donne 114 pulsations par minute, l'assoupissement est moins profond, la debilité est très-grande, le ventre est très-météorisé, la respiration fort génée; il n'y a pas eu de selle, l'urine a coulé, la langue est sans rougeur; on commence à sentir un froid léger au nez et aux mains, avec pâleur de la face.

En comparant cet état à la rémission de la veille, nous jugeâmes, M. Lavédan et moi, que la maladie avait un caractère rémitent et pernicieux, et que, d'après les progrès qu'elle avait faits, il n'était pas douteux qu'elle n'ent bientôt une terminaison funeste, si l'on ne parvenait à prévenir de nouveaux accès; en conséquence de ce diagnostic, auquel avait pu seule nous conduire une observation de tous les momens et dont on sentira toute la difficulté chez un malade d'un âge si tendre, nous nous hâtâmes de prescrire un grain et demi de sulfate de quinine dans une demi-once de miel, à donner dans la matinée avant le retour de la chaleur; ides frictions de tenture alcoholique de quinquina furent faites, d'heure en heure, sur le ventre, les sinapismes réappliqués aux pieds.

Le froid des extrémités se dissipe vers dix heures; le sulfate de quinine a bien passé; la chaleur qui remplace le froid est modérée; l'assoupissement, les mouvemens convulsifs du globe oculaire augmentent d'intensité vers

sations par minute): le météorisme ne fait pas de progrès; un lavement entraîne quelques matières stercorales d'un vert foncé; le front n'est chaud que dans le milieu du jour; vers le soir, trouvant le paroxysme apaisé, nous donnons une nouselle dose de sulfate de quinine associée à doux grains de mercure doux, de manière à ce que la petite malade prenue le tiers de la dose le soir, et le reste le lendemain de bonne keure.

17 Aoril au matin. Nuit assex calme, le pouls est moins fréquent que la veille (100 pulsations), chaleur douce et générale; les paupières sont entr'ouvertes, et le globe de l'oil, tranquille; l'assoupissement a cessé, le météorisme existe entore, une dernière portion du mélange prescrit hier a été rejetée par le vomissement; la langue est blanche à sa base; les vésicatoires sont en pleine supration et d'une bonne couleur (continuation du sulfate de quinine et du calomel, à la même dose, pendant la rémission, ainsi que des frictions avec la teinture de quiraquia; cau de poulet; les mêmes boissons sont pro-

Un' froid très-léger du nez et des mains se montre à huit heures et demie du matin; il dure peu de temps; la malade n'a d'assoupissement que vers midi; les autres symptòmes nerveux diminuent d'intensité. Plusieurs selles liquides, d'un jaune foucé, ent lieu; le météorisme est réduit de moitié, et dans l'après midi, la petite malade réveillée est calme, prend avec avidité son bouillon de poulet et les boissons.

crites ).

La nuit fut encore meilleure que la dernière, et sans m'étendre plus long-temps sur une maladie dont la terminaison est prévue, je d'aria que la persistance dans le traitement employé amena au bout de trois jours la cessation des accès qui avaient diminué graduellement, et condusit la malade à une convalescence qu'aucun accident n'a entravée, et qui a été suivie de l'éruption de plusieurs dents incisives (1).

L'on voit dans cette observation une maladie essentiellement grave, presque continue à son début, ou avec des rémissions si courtes qu'il a fallu une étude de plusieurs jours pour les reconnaître; l'irritation des membranes du cerveau avec tendance à l'hydrocéphale aiguë. maladie si commune à l'époque de la dentition, me naraît évidente, et sous ce rapport, le traitement employé au début était nécessaire; mais, indépendamment du danger des émissions sanguines répétées à l'âge de la malade, il est certain qu'elles n'auraient pas sauvé ses jours. Je regarde donc comme un bonheur pour elle que les rémissions soient devenues assez marquées et assez longues pour permettre d'employer le guinguina avec quelque espoir de succès ; il me paraît prouvé que dans ce cas particulier, ce remède a été très-utile : dans l'observation qui va suivre, les émissions sanguines auront un avantage plus marqué.

Obs. Il. "" — Gastro-entérite rémittente, avec tendance à l'inflammation de l'arachnoïde. — Madame D....., âgée de trente-six ans, d'une taille moyenne et élancée, d'un tempérament très-nerveux et un peu sanguin, quoi-qu'habituellement pâle de visage, sujette à des constipations opiniâtres, éprouva à Maintenon, pendant le printemps de 1823, une affection gastrique, sur la nature de laquelle elle se trompa, ayant pris pour s'en débarrasser, quelques cuillerées du remède du sieur

<sup>(1)</sup> Cette enfant vient d'éprouver, en avril 1825, une maladie à-peuprès semblable, à l'intensité près, mais dépourvue du caractère périodique que nous avons signalé. La terminaison a été heureuse; des applications de sangaues l'out favorisée.

Leroy: ce remède, administré dans les premiers jours de join, peu de temps avant l'époque des règles, ne produisit qu'un effet évacuant médiocre, 'mais détermina une irritation des intestins telle que bientôt une fièvre rémittente à paroxysmes nocturnes quotidiens se développa, et fut suivie immédiatement de l'apparition des menstrues: ces paroxysmes commençaient au milieu de la nuit, et duraient pendant. douze ou quinze heures, avec une intensité remarquable.

Effrayée de son état, la malade vint à Versailles après le second accès, pour réclamer mes conseils : le la vis le 12 juin à deux heures du matin, dans le fort du troisième accès. Voici ce que j'observai : fièvre intense, pouls dur, assez plein, tendu, fréquent, égal; chaleur trèsâcre, sèche, générale; face peu rouge, expression de la physionomie inquiète, front brûlant ainsi que l'abdomen; cette dernière région un peu tendue, sensible à la pression, surtout vers l'épigastre : langue rouge sur ses bords et à sa pointe, recouverte d'un enduit jaunâtre peu humecté: soif vive: anorexie complète: urines rares et rougeâtres; selles nulles depuis quelques jours; écoulement menstruel beaucoup moins abondant qu'à l'ordinaire: respiration fréquente, suspirieuse; les sens externes sont dans un état d'excitation marquée; une insomnie opiniâtre, une anxiété très-vive tourmentent la malade déjà fatiguée par une douleur lancinante au sommet de la tête.

Vingt-cinq sangsues sont appliquées aussitôt vers la région inguinale, des cataplasmes sinapisés sont posés à la plante des pieds, on pratique à froid des embrocations de baume tranquille sur la tête (la malade est mise à la dêtet absolue, et à l'usage d'une tisane d'orge acidulée et d'un looch tempérant au lait d'amandes).

Les sangsues déterminent une copieuse évacuation, sanguine; la chaleur diminue, la peau devient moite,

62 FIÈVRES

vers midi; la malade plus calme, repose pendant quelques instans; j'observe dans l'après midi, une rémission nanifeste, accompagnée d'une grande prostration; le pouls cependant conserve de la dureté et de la roideur, les règles paraissent à peine, les urines sont d'un jaune moins foncé, les douleurs de tête engourdies; alternatives d'anxiété, dans la première partie de la nuit, avec un léger sommeil.

Le 13 juin, à deux heures du matin, la malade est réveillée par de vives douleurs de tête, avec retour de la chaleur fébrile, précédée d'un peu de froid aux extrémités: ventre moins tendu et moins douloureux que la nuit précédente; langue toujours rouge, soif vive, peau sèche, pouls dur, raide; fréquent, respiration gênée, yeux brillans, injectés, face vullueuse.

Vingt sangsues sont posées aux jambes: écoulement du sang considérable; sang assez foncé en couleur; les embrocations narcotiques continuées à froid contribuent à calmer les douleurs de tête; et le lendemain, à ume heure, je trouve la malade assez tranquille et avec moins de fièvre; l'état du ventre est satisfaisant, quoique les règles ayent cessé de couler; la langue est moins rouge; la céphalagie a disparu presqu'entièrement; un lavement émollient, donné dans l'après midi, entraîne quelques matières stercorales d'un vert foncé; la malade prend de l'eau de poulet, l'on substitue au looch qui passait difficilement une potion avec l'eau de laitue vireuse acidulée.

La muit est calme, mais le sommeil est fréquemment interrompu : l'accès retarde jusqu'à six heures du matin, (14 juin): il débute comme celui de la veille; la chaleur qui succède au froid des extrémités est moins mordicante; le pouls est plus souple, la langue peu rouge, l'abdomen sans douleur, les urines plus claires et plus

abondantes. Cependant la céphalalgie ayant reparu avec une grande violence, avec une vive chaleur au front, je me décide à faire poser quinze sangsnes au cou et derrière les oreilles; cette application détermine un soulagement prompt et complet.

L'accès ne dura que six heures, et fut suivi d'une véritable intermittence: j'en profita jour prescrire pendant sa durée des frictions de teinture de quinquina sur les cuisses et sur les jambes: une once et demie de teinture fut employée de cette manière; la malade prit un bouillon de poulet et des fruits cuits, eut une selle naturelle dans la soirée, et dormit tranquillement.

L'accès du lendemain (15 juin), aînsi que je l'avais espéré, n'eut lieu qu'à midi, et fut à peine sensible. La continuation de la teinture de quinquina en friction fit disparaître les suivans.

Lamalade était en convalescence complète, lorsqu'une affection morale vive et un écart de régime rappelèrent la fièvre : le 25 juin , à trois heures après midi, un nonvel accès eut lieu avec délire, agitation extraordinaire, ct grande fréquence du pouls; chaleur de la peau moins âcre que dans les premiers accès, langue naturelle, abdomen souple et sans aucune sensibilité : cet état des voies digestives me permit, après l'accès qui dura jusqu'à la nuit et que je combattis par des sinapismes aux pieds et par les embrocations accoutumées sur la tête, de donner à l'intérieur six grains de sulfate de quinine qui prévinrent le nouvel accès que j'avais à redouter; le lendemain et jours suivans, des doses plus petites du même médicament furent administrées, et au commencement de juillet, M.me D..... aurait paru entièrement rétablie, s'il ne lui était resté de la faiblesse musculaire et une grande susceptibilité des organes digestifs.

Cette observation, qui confirme les dangers du remède empirique du sieur Leroy, me paraît la plus propre à 64 FIÈVRES

mettre dans tout leur jour, les avantages d'un traitement mixte, au début de la maladie. La marche à suivre, n'était pas douteuse; mais si la complication cérébrale que je redoutais a été détournée, je le dois à l'emploi répété des sangsues, secondé par les applications extérieures. Je suis loin cependant de croire que dans tous les cas, il faille débuter par les émissions sanguines, lorsque l'on a à traiter des fièvres d'accès accompagnées de symptômes alarmans ; dans beaucoup de cas où les accès menacent immédiatement la vie, ce serait perdre un temps précieux que de ne pas recourir de suite au médicament qui seul peut les arrêter : mais en lui reconnaissant une efficacité que l'expérience a si souvent constatée, il faut avouer que sous l'influence de la constitution médicale actuelle, le quinquina est sans utilité ou contr'indiqué (du moins à l'intérieur), dans un certain nombre de maladies dans le traitement desquelles il entrait autrefois ; et ce n'est pas le seul fait qui prouve que les élémens des maladies internes sont susceptibles de varier, pendant des périodes de temps dont il est impossible de fixer les limites, à priori.

Réflexions sur les observations précédentes. — La première observation est incontestablement un exemple d'inritation, ou si l'on veut, de phlogose des membranes encéphaliques, et par suite de l'encéphale lui-même. L'auteur lui a donné pour titre : fière cérébrale remittente à paroxysmes quotidiens. Maisce n'est pas le nom, c'est la chose qu'il nous importe d'examiner. La maladie dont il s'agit, si fréquente chez les sujets de l'âge de celui dont M. Lemazurier nous a rapporté l'observation, s'est comportée à la maière d'une méningo-encéphalite ordinaire: traitée par les antiphlogistiques, elle a diminué de violence, et marchait rapidement vers la résolution, lorsque l'on, prescrivit le sulfate de, quinine, et des frictions avec la teinture de quinquina. Cette prescription était dirigée, non contre une phlegmasie cérébrale proprement dite, mais bien contre une fivere permicieuse rémitente; or, nous le répétons, la maladie que l'on avait à combattre était évidemment une méningo-encéphalite, dont la cause probable consistait en une dentition laborieuse. (La convalescence fut suivie, dit M. le docteur Lemazurier, de l'éruption de plusieurs dents incisives,)

Il nous semble que ce serait détourner l'expression de sièvre pernicieuse rémittente de sa signification primitive. que de l'appliquer à une maladie telle que celle dont il est ici question. Il n'est personne qui ose mettre en doute aujourd'hui l'efficacité du quinquina dans les cas de fièvres intermittentes ou remittentes. Nous pensons aussi avec M. Lemazurier que la combinaison de ce moven avec les antiphlogistiques, habilement dirigée, peut avoir fes plus heureux succès dans les fièvres en question. Mais nous ne sommes pas convaincus que la maladie décrite par ce médecin doive être réellement rangée parmi ces fièvres: nous le sommes même si peu, que nous n'avons Pas craint d'avancer plus haut, que cette maladie, cette fièvre cérébrale, n'était autre chose qu'une méningoencéphalite ordinaire, laquelle, très bien combattue d'abord par M. Lemazurier, a pris un caractère moins fâcheux, mais non un type rémittent dans l'acception vulgaire de ce mot.

Ces réflexions s'appliquent naturellement à la seconde observation de M. Lemazurier. La gastro-entérite dont la malade qui en fait le sujet était affectée par suite de l'administration du remède du sieur Leroy, n'avait réellement point un type rémittent; c'était une gastro-entérite ordinaire continue dont les symptômes se calmaient, lorsque M. Lemazurier avait fait appliquer. les sangues. Cette rémission, heureux résultat du traitement anti-

phlogistique, ne doit pas être confondue avec celle des fièvres d'accès proprement dites. Ces réflexions n'ôtent rien à l'intérêt des observations recevillies avec beaucoup de talent par M. Lemazurier: nous les soumettons ason propre jugement: nous les avons jugées d'autant plus nécessaires, que de nos jours, trop de médecins, peutêtre, se plaisent à donner le nom de fièvres pernicieuses à des maladies qui ne sont rien moins que cere. (J.-B.)

Du Galvanisme médical; par le docteur Bailly, médecin de la Pilié, et par le docteur Meyrannx.

LE fluide galvanique, que les physiciens modernes confondent avec les fluides électrique et magnétique, considéré depuis les travaux de Gilbert, de Gray, de Dufay, de Simmer, de Francklin, de Coulomb, etc., comme un des agens les plus puissans et les plus répandus de la nature, a été appliqué depuis un grand nombre d'années à la guérison des maladies. Il fut un temps, et personne ne l'ignore, où l'engouement pour l'électricité s'était emparé de tous les esprits. Alors il n'était question que des prodiges opérés. La confiance n'eut plus de mesure lorsque Jalabert, de Genève ; rendit le mouvement à un paraly. tique: Des hommes distingués, de Haën, Mauduit, Linnée. Sanvages, Sigaut, appliquerent l'électricité statique avec des succès variés, et de toutes parts de nombreux imitateurs s'empressèrent de suivre leur exemple. Malheureusement on ne voulut voir d'abord que des prodiges dans l'action du fluide électrique, et comme sa puissance sur les maladies est infiniment limitée, de même que celle de tous les agens qui sont mis au pouvoir de l'homme, on ne tarda pas, par un excès contraire, à accuser sa nullité, et, chose assez bizarre, ce fut précisément à

l'époque où parut le gros livre de l'abbé Bertholon, sur l'électricité médicale, que chacun en fut dégoûté et qu'elle tomba en désnétude. Ainsi que l'onavait exagéré la vertu, on exagéra l'impuissance, et de l'excès de l'enthousisame on tomba dans l'excès de l'impuisice.

Nous allons faire connaître, dans cc Mémoire, les avantages d'un nouveau mode d'administration du fluide galvanique, après avoir rapporté plusieurs observations qui prouvent sa grande efficacité.

L. Obs. - Affection rhumatismale de la cuisse droite guérie par l'application du galvanisme. - Un homme faible, d'un âge avancé, a éprouvé plusieurs affections rhumatismales. Les excès vénériens, les veilles prolongées. les grandes fatigues , les ont rendues très-fréquentes. En s'exposant, il y a environ six mois, à un temps trèshumide, il contracta une affection rhumatismale dans tonte la cuisse droite. La douleur était peu vive : elle était plutôt contusive que déchirante ; ce n'était souvent qu'un sentiment de pesanteur et d'engourdissement. La chaleur la diminuait sensiblement, et le froid l'augmentait ordinairement. Cette douleur s'exaspérait avec les écarts du régime et les variations de l'atmosphère. La chaleur était diminuée dans les muscles : le sentiment d'un froid plus ou moins intense s'y faisait sentir. Ces symptômes étaient presque continus; cependant ils présentèrent des intermittences plus on moins longues. D'autres fois ils étaient si pen sensibles que le malade n'en tenait aucun compte. Depuis deux mois la pesanteur et l'engourdissement s'étaient changés en vraie douleur : il v avait presque impossibilité de mouvoir l'articulation iléo-fémorale. Une aiguille fut implantée au milieu de cette articulation, une autre fut placée à la partie inférieure. On établit la communication avec les rhéophores. La sensation et la contraction suscitées dans toute l'étendne de la partie affectée donnent la certitude du passage du fluide galvanique. Les phénomènes sont plus intenses à l'endroit où le fluide positif s'unit avec le fluide négatif. Quatre opérations tout-à-fait semblables ont suffi pour calmer les douleurs, dissiper l'engourdissement, et rendre toute l'énergie à l'articulation.

II. Obs. - Affection rhumatismale du bras droit, avec impossibilité de le mouvoir, guérie par l'application du galvanisme. - M. H., âgé de 55 ans, était sujet depuis quelques années à des affections rhumatismales. En 1819. il ressentit de très-vives douleurs dans tout le système musculaire. Le gonflement et les douleurs envahirent même successivement toutes les articulations. Aucune réaction ne se manifesta ni sur le cœur ni sur l'estomac. Le pouls était dans l'état normal, et l'appétit fut toujours très-bon. Les bains , les sangsues , les cataplasmes émolliens et le régime suffirent pour combattre ce rhumatisme, mais non pour prévenir son retour. L'année suivante, la douleur se fit sentir sur tout le deltoïde et la partie postérieure du bras et de l'avant-bras. Bientôt elle s'étendit jusqu'à la partie antérieure, la région dorsale et nalmaire de la main. Très-vive dès le début, cette douleur a été en diminuant d'intensité. Le malade ne pouvait mouvoir le bras. Cet engourdissement, accompagné d'un léger gonflement, a résisté aux bains de vapeur, aux vésicatoires, aux frictions et à l'acupuncture simple qu'on a pratiquée cinq fois. Après la première opération, l'engourdissement paraissait avoir un peu diminué. Les aiguilles, qui avaient été placées à un pouce de profondeur, furent laissées vingt-quatre heures. Elles n'amenèrent aucun soulagement.

Lorsque nous vimes que les moyens les plus puissans avaient échou é complètement, nous conseillâmes au malade l'application du galvanisme. Le jour de l'opération, soumis de nouveau à notre examen, il nous présenta le groupe de phénomènes suivans : les muscles affectés de-

puis long-temps avaient diminué bien sensiblement de grosseur. Quand on pince fortement la peau, le malade témoigne de la doulenr sans ponvoir retirer son bras. La sensibilité, bien loin même d'avoir diminué, semble au contraire être plus exaltée. Deux aiguilles sont placées à l'origine et aux terminaisons du plexus brachial. On établit la communication avec les deux fils conducteurs. L'action de la pile se compose de unatre élémens. L'aréole se forme, les aiguilles sont dans un instant oxydées; on remarque un point noir au centre de l'aréole ; quelques petites gouttelettes d'eau s'en échappent. Le liquide conducteur est de l'eau acidulée avec un 60. nº d'acide nitrique. La communication établie, le malade sent des élancemens; il y a peu de contractions, mais il y a un sentiment de traction dans tontes les ramifications nervenses. En rendant les courans continus, le malade se plaint d'une violente douleur qu'il ne peut pas supporter; il la compare à celle qu'on éprouve dans la brûlure. Nous prolongeames l'opération pendant vingt-cinq minutes.

Trois jours après, le malade éprouvant moins d'engourdissement, vint nous prier de lui faire la même opération. Nous suivimes exactement les mêmes procédés, et nous observames aussi les mêmes phénomènes : seulement vers la fin de l'opération, nous renversâmes les pôles; la contraction et la sensibilité, an lieu d'avoiralors une énergie aussi prononcée vers l'aiguille supérieure, d'iminuèrent pour prendre la même intensité vers l'aiguille en fer, c'est-à-dire, à la sortie du fluide positif. Dans vingt-cinq jours le malade s'est trouvé parfaitement zuéri.

Restators.—On aremarqué que pendant le pen de temps que le malade a été somais au fluide galvanique, le tissu cellulaire a augmenté de volume et que les muscles et la peau qui les recouvrent se sont développés. Comment expliquer le retour de cet état normal dans le système

de la nutrition? C'est à tort que Bichat a dit dans son anatomie générale que les altérations de la nutrition sont indépendantes du système nerveux. Nous voyons, au contraîre et presqué constamment, la maigreur suyvenir à la suite des convulsions, des spasmes, des tremblemens et des paralysies, soit que ces affections ayent leur origine dans les centres nerveux ou dans les nerfs.

Nons croyons, d'après cette observation et quelques autres faits que nous aurons soin de faire connaître, qu'on peut quelquefois arrêter les progrès de la maigreur en agissant, soit sur le muscle, soit sur les nerfs; peut être devrait-on faire usage de l'action galvanique dans beau-coup d'autres altérations de la nutrition qui surviennent à la suite des douleurs éprouvées dans un membre, d'immobilité complète, d'une longue suppuration, ou d'un obstaclé à la suppuration.

Nous ignorous jusqu'où on pourrait tenter l'emploi du galvanisme dans l'airophie de certains viscères; ce qui semblerait engager les praticiens à mettre en usage cette méthode de traitement, c'est qu'à l'ouverture du cadavre, on trouve très-souvent certains organes petits, flétris, sans qu'on voie nulle part de trace d'inflammation. Ne pourrait-on rapporter ces changemens à une diminution et altération dans l'action nerveuse; dans ce cas le traitement que nous proposons serait vraisemblablement assez efficace pour rendre au viscère affecté son action nutrilive.

Nous aurions à produire une vingtaine d'observations de rhumatisme chronique dont la cure, après bien d'autres tentatives infructueuses, a été due à l'application du galvanisme. Nous ferons connaître tous ces faits dans le travail que nous publierons incessamment.

III. . Obs. — Névralgie frontale guérie par l'application du galvanisme. — Le nommé....... âgé de 32 ans, éprouve depuis six mois une douleur dans les branches et les ra-

meaux que le nerf frontal distribue aux parties molles du crâne, et dans la direction du trone lui-même vers le fond de l'orbite. La marche de la maladie est fort irrégulère; il y a des jours où l'on voit la douleur se faire seatir très-violemment, quelquefois elle est si faible que le malade se croit guéri, jamais cependant l'intermittence n'a été complète; cette névralgie n'a présenté que des rémissions plus ou moins prolongées. Elle s'est jouée de toutes les méthodes de traitement qu'on a cherché à lui opposer; les saignées locales, les frictions antispasmodiques et les pilules opiacées ont été sans aucune efficacité.

Quand nous avons vu pour la première fois le malade, la violence de la douleur s'était communiquée au nerf facial, au sous-orbitaire, et semblait suivre toutes lenrs ramifications en y produisant des effets analogues au premier nerf. affecté; cette extension presque subite de la maladie avait vivement affecté le malade; son imagination frappée influençait essentiellement sur son état: lorsque dans son désespoir il versait des larmes, on voyait les nerfs affectés produire des contractions précipitées dans les muscles où ils se distribuent. L'examen le plus attentif des parties où ségeait la maladie ne nous fit jamais reconnaître nirougeur, ni gonflement; la pressiou, ne produisait ni pendant le paroxysme, ui pendant la rémission, aucun accroissement dans la douleur.

Cette névralgie n'avait eu aucune influence sur les autres systèmes et appareils de la vie. Les systèmes circulagitoire, digestif et respiratoire étaient dans l'état normal.

Le 15 février, le malade vint nous consulter; nous lui conseillâmes, d'avoir recours au galvanisme. Le même jour nous introduisîmes une aiguille vers le grand angle de l'œil dans la direction de la poulie cartilagineuse du musele grand oblique, en dedans de laquelle passe, la branche interne du frontal. La seconde. aiguille fut placée sur la partie movenne du muscle sourcilier ; la communication fut établie avec la pile. Le malade éprouva une très-forte douleur dans le fond de l'orbite : il y ent plusieurs illusions optiques ; il croyait anercevoir une lumière très-vive qui sillonnait ses veux : la même illusion subsistait quoique les yeux fussent fer més. Les muscles orbiculaire, sourcilier, frontaux, se contractaient toutes les fois qu'on cherchait à établir la communication avec les rectangles qui n'étaient séparés l'un de l'antre que par quatre élémens. Avant voulu augmenter l'intervalle qui les séparait par deux paires de plus, la contraction et l'irritabilité devinrent si fortes, que nous crûmes que nous ne devions pas dépasser le premier nombre des disques ; le malade ne fut galvanisé que pendant vingt minutes; le lendemain il n'y eut pas un grand soulagement, le spasme et la douleur revenaient aussi fréquens et presque au même degré que les iours précédens.

Le 18 février, la première aiguille fut placée dans la direction du muscle releveur de la paupière supérieure, où commence la division du nerf orbito-frontal; la seconde fut promenée vers toutes les parties où le nerf semble se terminer; on établit la même communication avec la pile. Cette seconde opération, qui ne fut pas plus longue que la première, amena un peu de calme les jours suivans. Depuis cette époque l'irritabilité des parties affectées a toujours été en diminuant, et après la dixième opération notre méthode de traitement a eu un plein succès. Nous avons eu occasion de voir le malade depuis sa guérison; l'état calme de toutes les parties qui avaient été si violemment agitées, annonce la terminaison heureuse de la maladie; nous devons ajouter que les dernières actions de la pile se composaient de dix à douze élémens.

Dans notre travail sur l'emploi du galvanisme médical

nous rapporterons l'histoire de plusieurs autres observations de névralgie, guéries par le même moyen thérapentique. Plusieurs de ces douleurs, sur la nature desquelles nous ne possédons encore que très-peu de lumières, mais dont le siège ordinaire est sur le trajet du nerf, ont cédé en peu de temps. Nous pourrions citer la cure de plusieurs névralgies de la face et des membres.

IV. Obs.—Les nommés Blane, Nivaux et Jornalliers, en proie depnis long-temps à des 'douleurs très-violentes qui se répandaient dans toute l'étendue du nerf fémoro-poplité, ont vu cesser après un certain nombre d'opérations tous les symptômes de ces cruelles affections. En publiant dans d'autres mémoires l'histoire de ces maladies, nous aurons soin de rapporter très-exactement tous les phénomènes qu'elles ont présentés, afin qu'il soit facile d'apprécier les circonstances favorables où le même traitement peut être employé avec le même succès.

Chorée guérie par l'influence du fluide galvanique. — On a par colame tons les moyens thérapeutiques pour guérir la chorée; les méthodes du traitement, quoique bien opposées entr'elles, ont souvent eu du succès, du moins au dire de leurs auteurs. Les saignées générales et locales, l'usage journalier des bains pris tièdes et quelquefois froids, les vésicatoires, les moxas sur la colonne vertébrale ont été successivement préconiés. L'affection dont nous allons ici rapporter l'observation a résisté à tous les moyens et à une série des médicamens internes; elle aété combattue avec succès par l'emploi du galvanisme.

VI. « Obs. — M. »...... âgée de 12 ans, éprouve à la suite d'une dentition difficile des phénomènes convulsifs; ils sont d'abord intermittens, les muscles sculs de la joue droite sont agités, bientôt le mouvement convulsif devient presque continu, et s'étend à l'épaule du même côté; il y a beaucoup de sensibilité dans la partie affectée; les bains à une douce température, un régime très-doux,

et des pilules faites avec du camphre et de la valériane, n'aménent aucun calme. A l'âge de 7 ans, tous les symplômes caractéristiques deviennent plus intenses; les opiacés, la pivoine, les végétanx narcotiques, l'assafeatida, le protochlorure de mercure augmentent les désordres musculaires; pendant deux ans, les vésicatoires volans, et des moxas à cautères sur les parties latérales du rachis ne calment nullement l'agitation.

La mère de cette demoiselle vint un jour nous consulter à l'hôpital de la Pitié. Voici les symptômes que nous offre la malade : le système de la nutrition paraît être faible et languissant, les muscles sont flétris surtont du côté droit où l'amaigrissement a fait plus de progrès. Les désordres dans le système de la locomotion n'existent que d'un seul côté, mais depuis deux ans ils ont recu un grande extension, soit par le développement successif de la maladie, soit par l'influence d'une stimulation très-énergique produite par les médicamens; les muscles se contractent et se relâchent continuellement et avec rapidité; ces mouvemens alternatifs produisent des convulsions et des grimaces fort singulières. La malade ne bégaye pas, et prononce facilement tous les mots, et très-distinctement; elle est sans fièvre et n'éprouve aucune douleur, parfois cependant elle sent dans la partie affectée des engourdissemens, des picotemens et des fourmillemens; elle ne se plaint ni de maux de tête, ni d'étourdissement, mais elle ne peut pas se livrer pendant long-temps au travail; son sommeil léger est souvent interrompu par des mouvemens convulsifs.

Doit-on rapporter les phénomènes de la chorée à une lésion de l'organe cérébral, du rachis ou des norfs? Peuton rapprocher cette maladie de certains cas convulsifs et du tremblement qui succèdent quelquefois à certaines maladies graves du cerveau? ce n'est pas ici qu'on doit chercher la solution à toutes ces questions; je me hâte de parler du traitement qui a été couronné d'un prompt succès. Nous conseillàmes à la mère de laisser galvaniser l'enfant que nous etimes bientôt déterminé à ce genre de traitement. Le galvanisme fut d'abord administré par simple communication sans introduction de l'aiguille; la jambe et le bras malades plongeaient dans devanaient aboutir. Avec six paires l'action galvanique était presque nulle, à peine la malade sentait un picotement dans les parties qui servaient d'intermédiaires aux deux fluides. Nous augmentâmes l'action de quatre paires: aussitôt agitation d'une partie des muscles, et léger tré-moussement de la jambe; en rendant les courans continus, il y avait un sentiment de picotement dans le passace du fluide.

Le troisième jour on renouvela la même opération avec le même procédé; les deux galvanisations n'amenèrent aucun changement avantageux; nous engageâmes la malade à permettre qu'on essavât l'introduction du galvanisme par le moyen des aiguilles: une aiguille fut enfoncée près de la première et seconde vertèbres cervicales ; une autre fut placée près de la division du plexus brachial, c'était entre ces deux aiguilles que les muscles étaient les plus convulsés. Trois élémens développèrent assez de fluide pour déterminer des contractions et un sentiment de douleur très-prononcé. Cette troisième opération, qui se prolongea vingt-cinq minutes, parut diminuer les contractions musculaires : la malade nous dit deux jours après qu'elle en avait ressenti un avantage trés-marqué; elle demanda le lendemain à être de nouveau galvanisée : mais après avoir établi l'appareil de la même manière, il arriva que nous touchâmes par mégarde avec le fil qui servait de conducteur au fluide négatif un élément à une grande distance du premier élément; l'enfant éprouva une si vive douleur, et une si

grande commotion, que les aignilles furent arrachées. Nous eûmes beaucoup de peine à l'engager de nouveau à se mettre dans le cercle galvanique.

L'opération se prolongea pendant une demi-heure; six séances ont suffi pour guérir une maladie qui avaient résisté aux moyens les plus énergiques que possède la médocine.

Le galvanisme u'a pas eu une influence si heureuse sur une autre malade. Voici les phénomènes les plus saillans qu'elle nons présentait : il y a environ deux mois qu'elle commençà à épronver, à la suite de quelque violent chaggin, des mouvemens convalis dans le globe de l'œil; elle sentait par momens un tiraillement qui la fatignail beaucoup; ces mouvemens alternatifs de contraction et de rélachement ont toujours été en augmentant. Depnis sept à huit mois ils s'étendent à toutes les branches des nerfs sous-orbitaires; on voit très-distinctement le muscle orbiculaire, toute la paupière inférieure, la commissure nasale, les muscles ygonnatiques, le muscle buccinateur, se contracter très-energiquement; dix-huit galvanisations n'ont amené aucun changement hurreux.

Lorsqu'on adopte une méthode, il est d'obligation d'indiquer les motifs de sa préférence. Si les espérances que l'on avait conques du fluide galvanique ne se sont pas réalisées, on doit moins en rechiercher la cause dans le défaut d'efficacité de ce fluide que dans les manvais procédés qui jusqu'à nos jours avaient été mis en usage pour le diriger.

Le procédé par introduction du fluide galvanique ne présente aucun inconvénient des autres moyens d'administration; son application est très-simple. Il est vrai, que l'acupuncture est un préliminaire indispensable; mais chacun sait que cette opération n'est pas aussi douloureuse qu'on pourrait se le figurer d'abord. La pile que nous employons est composée de soixante paires placées de champ, à raison de la longueur de l'opération. Il serait difficile de se servir d'une pile verticale, dont chaque élément serait séparé par des conducteurs, des morceaux de papier et de drap mouillé; le liquide dégagé par la pression s'écoulerait lentement le long de la pile, et diminuerait nécessairement l'effet galvanique.

Pour mettre en activité le fluide galvanique, on peut se dispenser de remplir les auges d'une eau acidnlée; l'eau et les décoctions des diverses plantes sont d'assez bons conducteurs.

Le fluide dirigé par des tiges métalliques produit des effetsis sensibles, que la pile séche de Zamboni, composée de disques de papier doré sur une de leurs surfaces et enduite sur cette même surface d'une légère couche d'huile saupoudrée de poudre de manganèse, produit de très-fortes contractions. Nous avons même essayé une pile absolument séche, composée de cuivre et de zinc laminé et de papier; le membre qui complétait le cercle galvanique a été très-sensiblement influencé, il y a en contraction, et un léves centiment de doubler.

contraction et un léger sentiment de douleur.

Dans notre mode d'électriser, il ne se présente aucune difficulté pour changer la direction des courans; ce renversement s'effectue en portant au pôle positif le rectangle qui était au pôle négatif. En traversant les tissus affectés et en produisant des phénomènes qui appartiennent à la décomposition ainsi qu'àla recomposition du fluide naturel, le courant exerce une action bien plus énergique et une médication bien plus réelle que dans les cas où l'action est limitée à la surface de la peau. Cette manière bien différente d'agir s'explique facilement lorsqu'on fait attention que dans un cas le fluide pénètre dans l'intimité des molécules des corps, qu'il les agite, qu'il intéresse leurs élémens; peul-être même d'autres personnes affirmeraient-elles qu'il se combine et s'identifie avec

le fluide mobile et analogue au fluide électrique.

Mais ne nous arrêtons pas sur des hypothèses que l'état de la science ne permet pas encore de soutenir. Le fluide ne s'écoule jamais dans le réservoir, pourvu qu'on évite avec soin que les deux fils conducteurs ne se touchent pas, leur communication intercepterait l'agênt chimique, et l'empécherait de pénétrer dans les tissus souffrans qui sont de mauvais conducteurs; si même un' des rhéophores est appuyé sur les côtés humides de la pile, il y a une diminution notable dans les phénomènes électriques.

Notre méthode économise beaucoup de temps, surtout dans un hôpital, puisque, avec une pile de soixante paires comme la nôtre, on peut galvaniser huit ou dix personnes à-la-fois.

Par la méthode d'introduction on peut graduer à volonté, et d'une manière précise, la quantité de fluide qu'on projette dans les parties; on suit à volonté une progression mathématique; on augmente ou l'on diminue l'action, suivant l'âge, le sexe, l'idiosyncrasie du sujet et la nature du mal. Un semblable avantage est d'un prix inestimable, puisqu'on rencontre à chaque instant des individus sur lesquels la machine électrique à frottement produirait des effets redoutables.

Nous nous contenterons de citer les faits suivans: deux paires mises en communication au moyen d'une eau légèrement acidulée, ont produit de très-puissantes commotions. Un paralytique de 30 ans n'en pouvait supporter que quatre. Une femme de 35, paralysée du bras, se plaignait très-vivement lorsque l'excitateur frappait la troissème paire.

Dans le procédé par introduction, l'effet est plus local; il se trouve circonscrit dans les parlies qui complètent le fluide galvanique; jamais sous son influence on ne voit les autres organes éprouver ni secousse, ni stimulation.

Nous nous sommes occupés de son pouvoir sur les di-

vers appareils, et il nous a paru, qu'abstraction faite de l'effet local, l'appareil vasculaire n'éprouve aucune impulsion particulière. On doit compter fréquemment et dans divers états les pulsations, puisque les malades émus éprouvent d'abord quelque fréquence dans le pouls.

Il est un avantage immense, et presque incalculable, celui de pouvoir entretenir au besoin un courant perpétuel qui continue la stimulation, sans être interrompu autrement que par la volonté de celui qui dirige l'opération. Ce nouveau mode nous a réussi dans les affections où les tissus ont besoin d'être soumis long-temps aux movens canables de les modifier.

Nons pourrions citer plusieurs indurations cellulaires des tameurs, et des engorgemens scrofuleux qui se sont terminés par résolution. L'observation nous a prouvé que jamais le choc électrodynamique n'augmentait les contractions du œur.

Il nous faudra encore du temps et beaucoup d'observations pour savoir jusqu'à quel degré l'absorption se trouve augmentée. Nous rapporterons l'histoire d'une hydropisie guéric par notre nouveau moven de stimulation.

Ün autre malade, nommé Belfort, dont nous publierons aussi l'observation, atteint d'une ascite, recevait trois fois par semaine le courant galvanique. Les parois de l'abdomen s'étaient ramollies et évidemment affaissées, lorsqu'on a été obligé d'interrompre l'emploi du galvanisme.

Dans ce mode de procédé, on a la faculté de mettre tous les membres, et le corps lui-même, dans le cercle galvanique, ou de n'établir la direction des courans que dans une seule partie.

On peut aussi parcourir à volonté, successivement, et sans nul danger, toutes les parties affectées. Toutefois nous avons soin d'éviter les gros troncs artériels et nerveux, et bien que nous pénétrions dans les cavités du thorax et de l'abdomen, nous ne le fuisons qu'avec une grande réserve, et en évitant de léser les organes essentiels à la vie.

Les malades s'accoutument assez facilement; ils s'électrisent tous eux-mêmes sous nos yeux, et ne cherchent à éluder ni l'impulsion, ni la fréquence.

On objectera sans doute que l'opération de l'acupuncture, rendue encore plus irritante par l'agent le plus nuissant de la nature, doit déterminer des inflammations nombreuses et redoutables. Il importe donc de faire observer cette propriété singulière que possède le fluide électro-dynamique, de ne jamais enflammer les parties qu'il pénètre. Quelle est donc la nature de ce fluide qui brûle et fond les métaux, qui met le charbon dans un état incandescent, et qui traverse les tissus vivans dans lesquels il accroît la sensibilité et la contractilité d'une manière si manifeste, sans laisser jamais des traces de désordre ? Ce prodige est tout-à-fait inexplicable. On a bien dit que le fluide électrique avait quelque analogie avec le fluide nerveux ; on a bien assuré que les nerfs en étaient les conducteurs; mais, outre que ces analogies sont encore mal démontrées, cette interprétation n'explique rien.

Observations sur l'hydrophobie, sur les indices certains pour reconnaître l'existence du virus hydrophobique, et sur les moyens de prévenir le dévelopment de la maladie en en détruisant le germe; suivies des principaus cas pratiques observés depuis l'année 1813 jusqu'en 1823; par le docteur M. Manocustru (1), médecin et chirurgien à la Grande-Amirauté de Saint-Pétersbourg, membre-correspondant de l'Académie royale des Sciences de Turin, et membre de la Société Physico-médicale de Moscou, chevaier de l'ordre de Sainte-Anne de Russic.—Saint-Pétersbourg, 1825.

Avant-propos. -- Intimement persuadé de pouvoir con-

<sup>(</sup>i) Une commission formée dans le sein de l'Académie royale de

tribuer au bien public, en faisant connaître à mes collègues une découverte médicale de la plus grande importance, je n'hésitai point en 1820 à publier mes observations sur l'hydrophobie, faites jusqu'à mon départ de l'Ukraine en 1810.

L'ensemble de ces observations établit une méthode de traitement préservatif simple et facile, autant que sûre, pour empêcher le développement de l'hydrophobie, qui peut être employée, même dans les cas douteux, puisqu'il n'en résulte aucun dérangement dans l'économie animale.

L'intime conviction de l'efficacité de cette méthode . le désir d'être utile, et non pas la méprisable prétention de me faire une réputation à peu de frais, comme il a été dit dans un Journal, m'ont décidé, malgré les critiques . à ne négliger aucun moyen possible pour rendre ce traitement plus connu. Je n'ignore point que j'ai été accusé d'avoir donné une méthode qui était connue anciennement en Grèce, et qu'on m'a reproché d'avoir voulu m'attribuer l'honneur d'une découverte qui ne m'appartenait nullement. Il est constant que je n'ai pas eu le bon-

Médecine , une seconde commission formée sous les auspices de l'autorité administrative, vont s'occuper avec zele et persevérance de recherches sur la rage. Sous peu de temps, le secrétaire de la première de ces commissions exposera, dans un rapport, l'état de nos connaissances sur cet important sujet, et l'Académie royale de Médecine proposera une série de recherches et d'expériences à faire pour parvenir à la guérison de la rage. Il devient done important de publier tous les faits qui ne sont pas encore connus, ou d'en envoyer l'histoire à l'Académie soyale de Médecine . pour l'aider dans son travail et la faire arriver plus promptement et plus surement à d'heureux résultats. C'est d'après cette idée que nous publions dans ce Journal un Mémoire incuit de M. Marochetti, une lettre de ce médecin a M. Dupuytren, et deux lettres adressées au même professor, par MM. Lafond et . . . . Nons terminerons cette première publication par quelques remarques critiques , et dans une seconde partie nous donnerons le rapport qui devra être prochainement présenté par la commission à l'Académie royale de Médecine. G. Berschut.

heur d'en être l'inventeur, et je n'ai pas en la prétention de me donner pour tel; il suffit d'avoir lu mon Mémoire de 1820, pour me rendre justice à cet égard, puisque j'ai dit franchement dans ce Mémoire, et je le répète dans celui-ci, comment cette méthode est parvenue à ma connaissance.

Mon seul mérite est d'avoir, a près beaucoup d'expériences, jogé cette méthode digne d'être communiqué aux praticiens, persuadé, comme je l'étais, de son importance, d'avoir fait de nombreuses expériences couronnées d'un constant succès, et de n'avoir point négligé de rébueillir et donner au public ces précieuses connaissances, d'Pesemple de beaucoup d'autres praticiens qui, demeurant dans le même pays d'où je les ai tirées, et se trouvant dans des circonstances beaucoup plus favorables, les ont malheureusement négligées.

Le docteur Salvatori, qui ent occasion dans ses voyages de voir traiter un malade, fit mention de cette méthode dans une lettre envoyée à la Société médicale de Trévise, en 1818. Depuis elle devint le sujet d'observations de plusieurs savans confières, qui confirmèrent la réalité du signe qui indique l'existence de l'hydrophobie, signe qui constitue la découverte.

En parcourant de nouveau le premier mémoire donné en 1820, j'y rencontrai quelques passages qui , n'étant pas asses clairs, ont peut-être induit à erreur quelques personnes de l'art. je me déterminai à le rédiger de nouveau, en y ajoütant ce que l'expérience m'a démontré depuis ce temps, ainsi que les cas pratiques que j'ai eru devoir être intéressans, et jeter du jour sur la théorie jusqu'à présent trés-imparfaite de cette maladie.

Je suis maintenant persuade que le temps et les expériences répétées, faites par des médecins philanthropes de toutes les nations policées où cette méthode est maintenant connne, me justifieront aux yeux des yrais sayans et du public, et me feront jouir de la récompense que chaque honnête homme a droit d'attendre lorsqu'il a été utile à l'humanité.

§. I. Observations théoriques sur le virus hydrophobique.

— L'hydrophobie, suite de la morsure d'animaux enragés, est, parmi les funetses accidens auxquels l'homme est
exposé, une maladie d'autant plus cruelle que tous les
moyens employés jusqu'à ce jour pour en sauver les victimes paraissent insuffissan. Malgré quelques cas partieriliers, tous les praticiens non prévenus s'accordent à dire
qu'il n'existe point de spécifique contre le virus hydrophobique lorsque l'absorption en est faite et que les symptômes sont déclarés; malgré toutes les recherches faites
par les médecins savans de tous les pays, on a ignoré jusqu'en 1820 le véritable siège de la maladie.

Une foule de médicamens ont été mis en usage; les uns, parce qu'ils avaient été sans doute employés chez des individus non affectés de cette maladie, acquirient une réputation éphémère; les autres furent simplement employés comme prophylactiques.

Mais un point très-important en médecine, et que l'on a vainement cherché à éclaireir, c'est la cause de cette maladie; ses effets sont malheureusement trop connus.

Dans ce mémoire, j'indiquerai, 1.º ce que l'observation m'a fait connaître; 2.º l'origine de la découverte; 3.º la cure préservative; 4.º enfin les différens cas pathologiques que j'ai eus à traiter, ainsi que les connaissances que j'ai pu acquérir par la pratique, pendant près de huit années dans les gouvernemens méridionaux de la Russie, où il y a une grande quantité de chiens, et où l'ydrophishie est très -fréquente; j'ai en la douleur de voir périr sous mes yeux un grand nombre de malades; nécessairement j'ai du faire des recherches sur cette maladie et tenter tous les moyens connus. Voici successivement ce que l'obtende de l'acque de l'observation de la moyens connus. Voici successivement ce que l'ob-

о.

servation la plus scrupuleuse m'a fait connaître sur l'hydrophobie.

- 1.º Je me suis convaincu que sur plusieurs personnes blessées les unes après les autres par un aimal hydrophobe, chez la première, le développement de la maladie s'accompagne de symptômes plus graves, plus violens que chez la seconde; que celle -ci est plus affect que la troisieme, et ainsi de suite, le virus agissant toujours en raison inverse du nombre, si bien que la 10.º ou la 15.º personne pourrait être considérée comme hors de danner; ce cas se présente quelquefois.
- 2.º Le virus ne séjourne pas constamment dans la gueule de l'animal hydrophobe, il ne s'y accumule qu'au bout d'un certain temps; la morsure dans cet intervalle ne saurait être venimeuse. Voilà donc deux cas dans lesmels l'animal ne peut communiquer la rage.
- 3.º Une abondante suppuration, résultant d'un abcès phlegmoneux on d'une plaie à grande surface, fait ordinairement disparaître le virus; et la personne qui se trouve dans ce cas n'a pas beaucoup à craindre cette maladie, quoiqu'il n'en soit pas absolument toujours ainsi.
- 4.º Le virus hydrophobique ne perd point, comme le miasme pestilentiel, de son intensité en se communiquant d'un corps à l'autre; mais en raison de sa quantité, il agit avec plus ou moins de violence, et c'est précisément en raison des différentes doses de virus introduites dans les plairs par la morsure que les symptomes se développent à différentes époques. Malheureusement l'effet pour en être plus prompt ou plus tardif n'en est pas moins funeste.
- 5.º Il est certain que ce poison ne séjourne pas longtemps dans les morsures, qu'il se porte dans toute son nitégrité à une partie du corps que nous désignerons plus loin; que dans cette partie il agit comme un astringent des plus puissans; c'est au moins ce que j'ai eu lieu de croire

d'après la marche de la maladic. Ce virus, en s'accumulant, enflamme ou irrite et bouche les voies par lesquelles la nature tente de l'expulser de l'économie animale.

6.º Il n'existe qu'un seul et unique moyen de prévenir le développement de l'hydrophobie dans l'individu qui va en être atteint; je l'avance hardiment, et l'expérience confirmera de plus en plus cette assertion, c'est d'évacuer le virus hydrophobique lorsqu'il se présente. Nous dirons donc où il réside et comment l'évacuer.

Les glandes sublinguales sont au nombre de deux, une de chaque côté, au-dessous de la langue, entre les muscles génio-glosses, l'os maxillaire inférieur et la membrane interne de la bouche qui les couvre immédiatement : ces glandes donnent naissance à deux ou trois canaux sécréteurs qui s'ouvrent dans ceux des glandes sous-maxillaires, et ceux-ci s'ouvrent vers l'un et l'autre côtés du frein de la langue. C'est là précisément au bout de ces canaux qu'après la morsure d'un animal enragé, et au bout d'un certain nombre de jours, le virus hydrophobique se porte et où il se renferme temporairement, formant vers les deux points que nous venons d'indiquer une ou deux petites tumeurs ou vésicules d'un volume inégal (1). Par l'exploration que l'on fait avec la sonde, l'on sent quelquefois qu'il y réside une humeur qui est précisément, comme l'observation le prouvera, le virus hydrophobique : c'est là que la nature nous livre son ennemi , et c'est de là que nous devons l'expulser.

On ne peut pas préciser exactement l'époque à laquelle ces petites tumeurs deviennent évidentes; ordinairement, lorsqu'elles doivent se former, c'est du troisième au neu-

<sup>(</sup>t) Je les nomme ainsi parce qu'elles n'ont pas toujours la même forme ni la même grandeur. Parfois elles présentent à l'œil une bourse charques d'autres fois elles prennent l'appec d'ane tumeur rouge égale, ét quelquefois elles se présentent sons la forme de retites ercroissances inégale d'une couleur rouge hume.

vième jour après la morsure. Si le virus n'est pas évacué dans les vingt-quatre heures, généralement il disparaît au moyen de la réabsorption, quoique j'aie eu deux cas où ces tumeurs ont suivi une autre marche; alors il ne laisse plus aucune trace de sa préexistence.

Une double métastaire paraît se faire vers le cerveau après la disparition de ces tumeurs; les symptòmes de l'hydrophobie commencent à se manifester par degrés jusqu'au plus haut degré; et le malade succombe dans un accès.

A l'ouverture du cadavre, on ne peut rien observer des ravages faits par ce virus; ce qui prouve incontestablement que son action se portait directement sur le cerveau : en effet, toutes les autres causes moritières qui exercent leur action sur tout autre organe laissent des traces. Malgré toutes les recherches d'anatomie pathologique, on n'a découvert aucun indice capable de fixer l'attention des médécins et de rendre raison des effets, parce que l'on ignorait la cause, c'est-à-dire la réabsorption de ce virus.

§. II. Méthode curative. — La première chose à exécuter, lorsqu'une personne croît avoir été mordue par un animal enragé, c'est d'appliquer de suite l'emplatre-vésicatoire sur la morsure, si toutefois l'on n'a pu employer le cautère actuel à l'instant même; dans le premièr cass, comme dans l'autre, le vésicatoire doit toujours être employé.

L'on examinera au plus tôt la partie où nous avons dit que les tumeurs se forment. Cet examen doit êtré continué pendant quarante-deux jours, une et mieux encoré deux fois par jour, pour plus de sûreté. Si au bout de ce temps on n'a pas aperçu les tumeurs, et si l'on' n'a pas fait usage de la décoction dont nous parlerons plus bas, l'on peut être persuadé que la personne n'était pas inécétée du virus hydrophobique. Mais quand cette dé-

coction a été employée dès le commencement, et que les tumeurs ne se montrent point, alors, sachant que l'animal qui a mordu était effectivement enragé, nous devons être persuadés que le virus a été détruit par le remède. Quoi qu'on ait pu dire sur l'emploi de la plante, je suis convaincu qu'elle est le véritable préservatif de cette maladie, puisque, dans beaucoup de cas, elle seule neuraliss le virus, et dans d'autres elle le pousse, pour ainsi dire, à la surface, pour former les tumeurs. Le fait est que rarement j'ai observé ces tumeurs lorsque j'ai pu administrer la décoction dès le jour de la morsure.

Si ces tumeurs surviennent durant l'examen, il faut, aussitôt qu'on les apergoit, les ouvrir avec une petite lancette bien tranchante ou avec de petite ciseanx courbes, et ensuite cautériser en appliquant aussitôt sur l'endroit un petit bouton de feu, comme ceux dont les dentistes se servent pour briler la carie. Mais comme it est quelquefois difficile de faire des incisions aux tumeurs, ou par le manque d'instrumens adaptés, ou lorsque le malade a une invincible aversion pour l'instrument tranchant, qu'il y aurait à craindre qu'il se blessât en remuant involontairement la langue, et même dangereusement, et enfin lorsque les tumeurs sont d'un très-petit volume, alors l'on peut hardiment se borner à la cautérisation, ayant soin de détruire entièrement les tumeurs.

Cette opération se fait en soulevant la langue du pa-

tient d'une main, lorsqu'il ne peut ou ne sait pas luimême la lever vers le palais; elle doit être enveloppée d'un linge et soulevée vers la machoire supérieure et un peu de obté, afin de parvenir aisément à avoir bien en vue et sous l'instrument les tumeurs, pour faciliter la cantérisation; un aide pent tenir ces organes. Le malade placé convenablement, l'on fera antant d'incisions longitudinales qu'il y aura de tumeurs, en faisant de suite rincer la houche. et l'on appliquera le caustique, Si ces tumeurs ou pustules sont très-apparentes, il en sort quelquefois une goutte de lymphe sanieuse, et même verdâtre, ce que je vis une fois : dans tous les cas, après l'àpplication du caustique il faut faire boire au malade la décoction de la plante entière de genista-tinctoria, préparée dans la proportion d'une once dans deux livres d'eau réduites à moitié.

Je crois nécessaire d'avertir que la décoction doit être préparée et administrée avant l'opération, et qu'il faut en continuer l'usage pendant les six semaines que le malade doit être soumis à l'examen et au traitement. La dose de la décoction est de deux livres par jour, et même plus si le malade peut s'en servir comme hoisson ordinaire; il doit la boire toujours chaude.

La poudre des feuilles et fleurs de la même plante, doit être aussi employée intérieurement à la dose de deux jusqu'à trois drachmes par jour en trois ou quatre fois, ayant égard à l'âge et à la constitution da sujet. Elle ne produit aucune altération dans l'économie animale; par conséquent on peut même l'administrer à une dose plus forte, lorsqu'elle n'excite point le vomissement. La poudre peut être donnée dans la décoction ou dans l'eau; comme elle ne se mêle pas facilement aux liquides, les malades éprouvent souvent de la difficulté à l'avaler; alors le meilleur moyen est de la donner sèche en saupoudrant des tranches de pain. Elle paraît même avoir plus de vertu administrée de cette manière, et c'est ainsi que je la donne maintenant.

L'opération qui consiste à ouvrir ou détruire les pustules est si facile, que qui que ce soit qui l'aura vu faire une fois pourra l'exécuter, et non-seulement les personnes de l'art, mais chaque individu en cas de besoin pourra la faire sans crainte, ce qui est très-important pour les petites villes ou villages où il ne se trouve pas de chirurgien.

Quant aux plaies, je les traite toujours en y appliquant l'emplâtre vésicatoire, que je laisse agir pendant vingtquatre heures, ensuite j'enlève la vessie qu'il a formée, et si les plaies ne sont pas très-irritées, je fais une seconde application du même emplâtre, et j'entretiens la suppuration au moyen d'un digestif et du même vésicatoire que j'applique toujours de préférence; je n'emploie le second que lorsque les plaies sont tellement irritées, que l'on pourrait craindre l'inflammation, quoique pourtant il soit toujours plus utile de les tenir dans un degré de sensibilité exaltée, pourvu qu'il n'y ait pas à craindre la gangrène; cette suppuration des morsures doit être entretenue pendant six semaines. Lorsqu'il y a des plaies graves et que leur surface est de mauvais aspect, que la suppuration est de mauvaise nature. l'on peut employer, de deux pansemens l'un, le résidu de la décoction comme correctif et détersif en guise de cataplasme.

Il est souvent nécessaire d'administrer un purgatif au malade, une fois par semaine, et même quelquefois un clystère émollient; par ces moyens l'on obvie à la constipation causée par le tannin de la plante.

Il est essentiel de bien faire attention à l'apparition des symptòmes précurseurs de la formation des tameurs ou pustules sublinguales, qu'un hazard heureux nous a fait connaîtré; en voici les principaux : vers cette époque la paupière se dilate et devient fixe, le regard est mélancolique, le malade est inquiet, il souffre des maux de tête plus ou moins forts; ce sont presque les seuls symptòmes que j'ai pu observer dans ce cas, ils précédèrent presque toujours le développement de la maladie.

§. 3. Observations pathologiques. — Découverte de la méthode. — I.º Obs. — J'habitais l'Ukraine, en 1813, en qualité de médecin de S. E. M. le comte Mosezenski, lorsque dans un village de ce seigneur, appelé Rijavka, pendant une, soirée d'automne, à l'heure à laquelle les

paysans reviennent de leurs travaux, un gros chien enragé, d'un village voisin, mordit quinze personnes d'âge et de sexe différens ; ma demeure se trouvant à unc distance de cing werstes. l'on ne m'en donna avis que le lendemain matin. Je me transportai aussitôt dans ce village, je commencaj à assigner à ces malheureux une maison assez grande pour les contenir tous, et je placai près d'eux des gens pour les garder et les servir. Dans cet intervalle une députation de vieillards vint me pricr de laisser traiter ces gens par un paysan des environs qui en faisait son état avec un succès constant : ce paysan était un cosaque Zaparostza, dont la famille, établie depuis long-temps dans ces contrées, faisait depuis un temps immémorial, de père en fils, son état de traiter les personnes mordues, sans communiquer son secret à personne; les vieillards m'assurerent qu'ils pouvaient tous me rendre témoignage pour cet homme qui avait, disaient-ils, sauvé plusieurs centaines d'individus dans ce gouvernement.

J'avais déjà entendu parler de cet homme, et j'étais curieux de m'assurer par moi-même de l'efficacité d'un moyen dont je n'avais pas d'idée, mais qui paraissait d'une importance très-grande pour l'humanité et dont j'avais cherché jusqu'alors l'occasion d'être témoin oculaire. A cet effet, après avoir obtenu l'agrément du maître du village, je permis à ce paysan de traiter les malades; mais à deux conditions, la première, que je serais présent à tout ce qu'il ferait; la seconde que pour m'assurer si véritablement le chien qui avait mordu ces gens était effectivement enragé, je traiterais, par les moyens connus jusqu'alors par les gens de l'art, un de ces individus; je choisis donc entr'eux une fille de six ans, à laquelle je fis subir un traitement médical sans négliger la cautérisation des plaies; elle fit usage du calomel, du camphre, de l'alisma plantago et même de l'opium. Les autres malades commencèrent à prendre la décoction de genistatinctoria, que le paysan fit en ma présence; je ne reconnus pas, dans l'instant la plante, mais, en ayant mis de côté quelques parties que j'emportai chez moi, à l'aide de l'ouvrage de Linnée j'en découvris le nom que je ne porvais autrement savoir, puisque dans <sub>a</sub>le pays elle n'est connue que sous la dénomination de Droh-Dpok. Elle est employée dans le pays pour teindre en jaune.

Passant la plupart de mon temps près de ces malheureux, j'administrai moi-même les remèdes à l'enfant: j'avais installé un chirurgien, avec ordre de ne point laisser agir le paysan en mon absence. Ce dernier commença par regarder sous la langue de chaque individu, l'un après l'autre, examen qu'il fit tous les jours matin et soir. A mesure que des boutons paraissaient, il me les montrait, les ouvrait et les cautérisait avec une espèce de grosse aiguille rougie à la chandelle; ensuite il leur faisait rincer la bouche avec la décoction dont nous avons parlé.

Quant à la jeune fille de six ans, dont je suivis avec la plus grande exactitude le traitement, lequel fut conforme à celui que nous avons coutume d'employer, elle fat victime de cette expérience. Le matin du septième jour après l'accident, elle fut tout-a-coup attaquée des symptomes d'hydrophobie, huit heures après elle mourut en ma présence dans des accès de rage affreux. Je ne puis pas dire si cette fille a eu des boutons ou non, parce que je n'y fis pas attention; chose que je regrette maintenant d'avoir négligée.

Des qualorze personnes qui restèrent, douze subirentl'ouverture des tumeurs et furent sauvées. Les deux aures, qui avaient peut-être été mordues les dernières, n'eurent pas de boutons et furent également sauvées. Après avoir fait usage pendant six semaines de la décoction de genista, et les plaies, qui avaient été maintenues dans un état de suppuration pendant tout ce temps, ayant été cicatrisées, toutes ces personnes furent relâchées bien portantes. Ayant demeuré encore trois ans après cet accident dans le même village, 'j'ai vu souvent tous ces individus, et j'ai pu me convaincre que leur guérison a été parfaité.

Ce seul cas démontrait tellement l'efficacité de cette méthode; que je n'avais pas besoin de nouvelles expériences; mais je vonlus attendre jusqu'à ce que je pusse avoir plus de cas pratiques pour convaincre les autres, avant de lui donner de la publicité; malbeureusement les occasions ne sont pas rares dans les pays que j'habitais.

II. \*00s. — Etant dans la Podolie en 1818, je demeurais dans une petite ville nommée Aleskooka, district d'Olgapol. Au mois de février, vingt-six individus, tant chr\u00e4tiens que jui\u00e5, d'age et de sexe différens, furent mordus par un chien enragé. Ce chien faisait des incursions dans la ville, et mordait toutes les personnes qui se trouvaient sur son passage, puis se cachait de nouveau comme pour pr\u00e5parer de nouveau poison. Enfin, les habitans r\u00e5unis le chercherent vers le lieu de sa retraite ordinaire, et le trouv\u00e9rent mort pr\u00e9s d'un tas de froment.

Malgré tous les soins que je pus prendre, il ne m'a pas été possible de savoir au juste l'ordre suivant lequel ces individus furent mordus. Un nombre de malheureux aussi considérable ne pouvait être enfermé dans la même maison; je fus obligé de faire trois divisions dans trois maisons différentes; savoir : dans la première division je plaçai neuf hommes, dans la seconde onze femmes, dans la troisième six enfans, et dans chacane de ces maisons je mis un chirurgien juif, phlébotome, pour préparer la décoction, la faire boire exactement, et me faire tous les matins le rapport de ce qui s'était passé pendant la nuit.

Dans la première division, deux personnes eurent des boutons sous la langue; dans la seconde, toutes; et dans la troisième, seulement trois enfans.

De tous ces individus, ceux qui avaient des plaies graves et en plus grand nombre, curent les boutons le troisème jour, d'autres le cinquième, le septième et le neuvième jour : une femme ne les eut que le vingt-unième jour après la morsure. Cette femme avait été mordue très-légrèment à la jambe droite.

Les sept personnes qui n'eurent point de bontons burent néanmoins la décoction pendant six semaines, etfurent mises en liberté avec les autres après ce temps, à l'exception de celles dont les plaies n'étaient pas guériés à cette éponue.

A différentes époques et en différens lieux, tandis que j'habitais encore l'Ukraine, j'ai eu occasion de traiter encore-sept personnes de la même manière et avec le même succès, entre autres un paysan qui avait été mordu par un loup enragé, en allant d'un village à un autre. Ses cris attirrent d'antres hommes qui l'aiderent à tuer ce féroce animal que l'on savait déjà être enragé. La seule différence qu'il y eut dans la cure radicale, c'est que cet homme, entre autres blessures, en avait une à la partie antérieure de l'articulation du tarse; les tendons et les ligamens articulaires étaient tellement lacérés, que tous les moyèns chirurgicaux ne pureut prévenir une grande difformité du pied. Cet homme fut obligé de rester deux mois au lit.

Je passerai maintenant aux observations les plus intéressantes que j'ai été à même de faire à Moscou, lorsque j'étais attaché à l'hôpital Galitzin.

. III.\* Obs.— En 1820, le 13 janvier, deux chiens de bassécour, dont l'un à la chaîne, appartenant, au bourgeois Petroff, furent mordus pendant la nuit par un chien en ragé qui s'introduisit dans la cour et qui disparut ensuite. Comme on ne se doutait pas de la cause du bruit fait par les chiens, on ne se donna pas la peine d'aller les séparer, et ces chiens, après plusieurs plaintes, se tûrent. Le 24 du mois de mars suivant, la fille de Petroff, Marie, âgée de dix ans, étant descendue dans la cour de grand matin. pendant qu'il faisait encore sombre, pour satisfaire quelques besoins naturels, fut mordue tout-à coup à la partie postérieure de la cuisse et au genou droit, par le chien libre qui, depuis le jour précédent, n'était pas rentré à la maison : ni l'un ni l'autre chien n'avait mangé ni bu des provisions qu'on leur donnait journellement. Le père, frappé des cris de sa fille, accourut et la trouva dans un état d'épouvante extraordinaire, se plaignant d'une grande douleur aux parties blessées. Le chien qui l'avait mordue se tenait au-devant d'elle dans un état de stupidité, comme étonné d'avoir pu faire du mal à l'enfant de son maître : il avait les yeux étincelans , la queue baissée et l'écume à la bouche. Petroff se ressouvint alors de ce qui s'était passé dans la nuit du 13 janvier, et réfléchissant que depuis quelques jours ce chien ne l'approchait plus pour le caresser, il se persuada que l'animal était devenu enragé, et il le tua d'un coup de fusil. Sa demeure n'étant pas éloignée de l'hôpital, il v vint le même jour me consulter.

J'examinai les plaies qui n'étaient pas très-profondes, quoique lacérées; l'enfant souffrait de très-fortes douleurs par la déchirure de quelques fibres de l'aponévrose du fascia luta, ainsi que des tégumens du genon. Je lui appliquai, malgré la douleur, tout de suite l'emplatrevésicatoire sur les plaies, et n'ayant pas voulu la laisser à l'hôpital, j'ordonnai au pérè de l'emmener pour me la conduire de nouveau le lendemain. Je lui donnai deux onces de genista, en lui expliquant la manière d'en faire la décoction et lui recommandant de venir avec sa fille tous les jours à la même heure.

Trois jours se passèrent sans qu'il me donnât des nouvelles de la malade, mais au matin du quatrième jour (27 mars), il accourat chez moi avec sa fille, et me dit qu'il venaît de tuer son chien de cour qui avait voulu le mordre lorsqu'il s'en était approché pour lui donner des alimens, et voyant que ce chien n'avait pas touché à l'eau qui était près de lui, que ses yeux étaient rouges, que l'écume lui sortait de la gueule, et que la langue était pendante; enfin, sachant que ce chien avait été mordu en même temps que celui qui blessa sa fille, je ne pus douter qu'il ne filt aussi enragé.

Je reprochai à cet homme de ne m'avoir pas amené sa fille les jours précédens. J'examinai la bouche, et je trouvai que les boutons étaient formés et même d'une couleur plus obscure qu'à l'ordinaire, preuve qu'ils étaient déjà formés de la veille. Je placai de suite la malade à l'hôpital, et je prévius M. le docteur Damm, médecin en chef de l'hôpital Pierre et Paul, pour les lui faire voir, d'après le désir qu'il m'en avait manifesté, et je fis l'ouverture et la cautérisation des boutons en sa préseuce. La couleur extraordinaire de ces boutons me donna de l'inquiétude; je craignis d'avoir trop tardé à les détruire, et les symptômes qui suivirent m'ont ensuite persuadé qu'une portion du virus hydrophobique avait déjà été réabsorbée : car en examinant les parties au-dessous de la langue, le soir du même jour je vis les glandes sublinguales chargées d'une espèce d'éruption miliaire de couleur jaune, en forme de vessies imperceptibles, contenant une matière semblable au pus délayé, saus pouvoir affirmer que cette matière fût du virus hydrophobique, quoique cette opinion paraisse être justifiée par ce qui arriva. Je pris à l'instant le parti de cautériser légèrement ces pustules avec la pierre infernale, afin de prévenir les suites funestes qui en auraient pu résulter; je passai ensuite sur cet endroit une pièce de linge imbibée d'huile, pour que l'action du nitrate d'argent fût arrêtée à la surface. Je me départis un peu dans cette circonstance du traitement, en ce que je cautérisai aussi les plaies des morsures parce qu'elles étaient d'un jaune soncé.

Comme ce cas présente des phénomènes que je ne vis sur aucune autre personne mordue, et qu'il est essentiel pour l'art de faire mention de tout ee qui peut concourir à éclaireir nos idées sur cette maladie, je continuerai cette intéressante observation en forme de journal, et ferai nart de tout ce qui fitt observé pendant la cure.

Le 28, rien ne parut ; Marie fut tranquille toute la journée, mangea, but et dormit très-bien.

Le 29, cette espèce d'éruption qui se montra sous la langue le 27; parti encore en partie, et fut traitée de la même manière. La malade était faible, souffrance, avait de grands maux de tête; toutes les glandes externes, telles que les parotidés, sous-maxillaires, axillaires et inguinales enflèrent considérablement; elle eut en outre vers le soir un accès de fièvre qui dura près de trois heures, ensuite elle se tranquillis act s'enformit.

Le 30, elle fut bien au matin, mais l'après-diner elle éprouva de la chaleur et de l'inquiétude; elle avait le pouls inégal et fréquent. En approchant de la bonche le verre pour boire, elle fut saisie d'un tremblement universel, mais ce ne fut que pour un instant; ensuite elle but sans aucune répugnance.

Le 31, quoique les glandes fussent toujours dans le même état, elle ne se plaignit de rien; quelques petits grains jaunes ayant encore paru sous la langue, je les brûlai, ce qui ne l'empêcha ni de prendre sa nourriture ni ses remêdes.

Le'1." avril, neuvième jour après la morsure, elle fut bien ; et l'on ne put remarquer aucun symptome pendant toute la journée; mais la muit, vers les onze heures, elle se réveilla en sursaut, fit plusieurs cris, et toul-à-coup sauta à bas de son lit, attrapant avec ses ongles la planche sur laquelle on inscrit le nom de la maladie de celui qui occupe le lit: elle la tenait fortement serrée; ensuite elle retomba assise sur le plancher, ayant été réveillée par mon élève, qui était venu lui donner des soins au commencement de cette crise. J'arrivai et la trouvai dans un état d'insensibilité, froide, le poulsaltéré et dur; cette espèce de paroxysme dura jusqu'au matin.

Le 2, elle fut assez bien jusqu'à deux heures de l'aprèsmidi; alors elle eut un tremblement des mains: elle prit cependant sa décoction sans répugnance, s'assil sur son lit sans rien dire, regardant les personnes qui l'entouraient avec des yeux hagards et sans répondre aux questions que je lui faisais; son visage prit une teinte jaune, pâle; il changeait de couleur à tous momens, et était dans un état de supœur le pouls était plein et fréquent. Cette situation ne se maintint que vingt minutes; ensuite elle revint à son état naturel, demanda à boire, ce qu'elle fit avec beaucoup d'avidité, et s'endormit jusqu'au matin.

Ces différens symptômes qui survinrent si fréquemment en si peu de jours me firent penser que pour détruire la portion de virus qui devait se trouver répandue ou réabsorbée au cerveau, ou qui circulait dans le sang, la dos ordinaire de genista était peut-être trop petite. Voulant produire une action plus prompte et plus efficace, je me déterminai à administrer aussi ce médicament en poutge à la dose de trois drachmes par jour, divisée en trois doses, dont on saupoudrait des tranches de pain ; ce que je fis continuer jusqu'à la moitié de la durée du traitement.

On a remarqué que la nature donne souvent aux malades un goût pour certains alimens ou certaines substances dont on tenterait en vain de faire usage dans l'état de santé; j'ai observé qu'il en est ninsi du genista dans ce cas: non-sculement toutes les personnes mordues s'y hábituent facilement, mais au bout de peu de temps elles le prennent même avec avidité, quoique son goût soit assez désagréable.

Le 3, la malade se trouva bien toute la journée, mangea avec appétit et dormit tranquillement. Le 4, jusqu'à onxe heures du matin, rien ne parut; alors elle devint taciturne et comme absorbée, mais depuis cinq heures elle fut tranquille, quoiqu'elle se plaignit d'une douleur sourde et d'une espèce de gêne dans les glandes enflées. Le 5, elle était tout à fait hien. Le 6, elle se portait bien i mais l'après-diner il y eut de la chaleur pendant une heure. Le 37, 8 et o. bien.

Le 10, bien jusqu'à midi; après le diner, elle était mélancolique, quoiqu'elle ne se plaignit d'aucun mal; les glandes inguinales du côté droit enfièrent tout-à-coup; il se forma une tumeur dure de la grosseur d'un gros bubon, sans qu'une inflammation ait précédé. Cette tumeur la génait beaucoup à marcher. L'engorgement des autres glandes commença à diminuer, et dans l'espace de vingt-quatre heures il disparut. A sept heures du soir, le poils était très-agité; il y ent beaucoup de chaleur; la malade était très-inquiete, jouissait de sa raison, mais-son regard était féroce; elle ne s'eudormit pas pendant la nuit.

Le. 17 jusqu'à huit beures du matin elle était dans le même état. J'observat qu'elle était très-constipée, et avait le ventre tendu; je lui administrai quatre onces de l'infusion laxative de Vienne; elle fut très-peu purgée, mais elle se trouva béaucoup mieux après. Le 12, elle se portablen et l'enflure diminua. Le 13, il y eut un peu de chaleur le matin, mais de peu de durée; du reste elle se portait bien

. Le 14, elle n'éprouvait aucun mal, mais l'enflure des glandes inguinales augmenta de nouveau; alors croyant aider à la nature pour expulser une matière morbifique que je croyais avec quelques probabilités séjourner dans la tumeur, j'y appliquai l'emplâtre de gomme ammoniaque. J'ai pourtant été trompé dans mon attente, et il n'y cht jamais la moindre fluctuation dans cette tumeur. Le 15, elle se porta bien. Le 17, il y avait de la chaleur; la tumeur devint donlourcuse, et la nuit il y cht de la fièvre: pendant ce jour, elle mangea très-peu, mais elle but si décoction et prit sa poudre comme à l'ordinaire. Le 18 au matin, la málade avait le pouls serré et fréquent, le regard égaré, la paupière très-dilatée, avec une grande palpitation de cœur. En buvant la décoction, elle eut un tremblement universel, fut très-pâle pendant toute la journée; mais au soir elle fut beaucoup mieux et dormit toute la nuit.

Depuis ce jour, la tumeur, sur laquelle j'appliquat toujours le même emplâtre, diminua peu à peu tous les jours, et à la fin de la cure elle était entièrement dissoute. Je purgeai la malade encore trois fois; elle éprouva quelques légers symptômes à différentes époques, mais sans conséquence. Enfin, le 2 mai elle sortit de l'hôpital en parfaite santé. Je n'ai plus parlé des plaies, parce que j'ai dit autre part comment il faut les traiter. Je revis cette jeune fille plus d'une année après sa sortie de l'hôpital; elle joinssait d'une hone santé. Les symptômes altra; mans qui parurent à tant de reprises dans cette maladie, et les propriétés anti-hydrophobiques du remêde qui les a dissipés réclament l'attention des praticiens.

( La suite au prochain Numéro.)

Memoire sur l'empoisonnement par le cyanure de mercure;

par le docteur C. P. Ollivien (d'Angers.) (1)

M.\*\*\* agé de..... demeurant à Paris , d'une constitution athlétique , jouissant habituellement d'une bonne

<sup>(1)</sup> Journal de Chimie medicale , juin 1825. (Extrait.)

100 CYANURE

santé, mélancolique, avait plusieurs fois manifesté son dégont pour la vie, lorsque dans le courant d'avril 1823. il avala d'un seul coup treize décigrammes (vingt-trois grains et demi environ) de cyanure de mercure : immédiatement après, vomissemens répétés de matières mêlées de sang : déjections alvines , fréquentes et copieuses ; douleurs atroces dans tout l'abdomen : on administre des boissons délayantes, les phénomènes persistent et ce n'est que le quatrième jour que M. Kapeler, qui a recueilli cette observation, est appelé. Le malade était alors dans l'état suivant : il était couché sur le côté droit, appuyé sur le bras de ce côté: son visage est sérieux, ses veux fixes, conionctives injectées, face animée, céphalalgie atroce, contractions du cœur fortes, développées, repoussant la main appliquée sur la région précordiale, pouls médiocrement fréquent, presque lent, mais en même temps plein et dur; respiration libre, toux légère, la poitrine résonne parfaitement dans toute son étendue. Les lèvres, la langue, la face interne des joues sont parsemées d'une multitude d'ulcérations recouvertes d'une pulpe d'un blanc grisâtre : la soif est très-vive , les glandes salivaires sont gonflées, tuméfiées, écoulement continuel d'une salive abondante et qui exhale l'odeur particulière à la salivation mercurielle.

La déglutition est facile, il y a des nausées, des envies continuelles de vomir, et des vomissemens après l'ingestion des hoissons dans l'estomac; le ventre est souple, nullement douloureux à la pression, le malade est tourmenté par de fréquentes envies d'aller à la garde-robe; selles rares, évacuations de matières mêlées de sang, l'urine ne coule pas; le scrotum est d'une couleur bleu foncée ainsi que le pénis, qui est dans un état continuel de demi-érection. On prescrivit successivement des applications de sangueus à l'anus, sur l'abdomen, des hoissons mucilagineuses, des gargarismes miellés, etc.; à ces

moyens qui furent variés pendant la durée de la maladie, on ajouta les bains entiers, les saignées du bras, l'eau albumineuse; mais quoiqu'on insistât constamment sur le traitement antiphlogistique le plus énergique, l'inflammation gastro-intestinale conserva la même intensité, tous les accidens précités persistèrent, la demi-érection entr'autres; l'affaiblissement du malade fut en augmentant, en même temps qu'il se manifesta des mouvemens convulsifs; l'ischurie fut complète jusqu'à la fin; il mourtul en neuvième jour après l'ingestion du poison, dans une syncope, peu de temps après avoir été retiré du bain.

A l'ouverture du cadavre on fut d'abord frappé du

gonflement du pénis qui était le même que pendant la

vie, et qui conservait ainsi que le scrotum la teinte vio lacce dont il a été fait mention. D'ailleurs, rigidité cadavérique très prononcée avec flexion des membres sur le tronc; les organes du thorax ne présentaient aucune altération notable : la membrane mugueuse gastro-intestinale offrit dans toute sa longueur les traces d'une inflammation considérable, disposées par plaques irrégulières; dans ces divers points la membrane muqueuse était soulevée par une infiltration de sérosité dans le tissu cellulaire sous-muqueux. La capsule surrénale et le rein droit étaient d'un tiers plus volumineux que dans l'état ordinaire, le tissu du rein était pâle et décoloré; la même altération se remarquait, mais à un moindre degré, dans le rein du côté opposé; la vessie très-contractée sur ellemême, contenait un peu d'urine blanchâtre et laiteuse; les cavités du crâne et du rachis ne furent pas ouvertes. M. Ollivier fait remarquer, parmi les symptômes qui ont été observés dans cet empoisonnement, la persistance des vomissemens, les ulcérations mercurielles de la bouche, la salivation abondante, les contractions du cœur qui étaient très-fortes d'abord, et

qui sont devenues successivement plus lentes et plus faibles. la souplesse de l'abdomen et l'absence de toute douleur à la pression, malgré une inflammation aussi intense, le ténesme continuel, l'absence de toute émission d'urine, la demi-érection et la couleur ecchymosée du pénis et du scrotum, phénomènes qui persistaient encore après la mort. - Quant aux altérations cadavériques. M. Ollivier se demande si le gonflement des reins dépendait de l'inflammation de leur tissu, ou s'il était dû à une autre cause? N'a-t-il pas dû contribuer à causer la sunpression d'urine dont le malade fut tourmenté jusqu'à sa mort? Serait-ce un symptôme propre à cet empoisonnement chez l'homme ? Quoi qu'il en soit, il est évident que les phénomènes les plus tranchés qui se sont présentés les premiers , sont ceux d'une gastro-entérite fort intense , de sorte qu'il paraît que les accidens nerveux qui ont existé plus tard ne se sont développés que sympathiquement; cependant il est à regretter que le cerveau et la moelle épinière n'aient pas été examinés.

Voulant étudier plus particulièrement la nature des phénomènes morbides auxquels le cyanure de mercure donne lieu, M. Ollivier a fait sur les animaux un assez grand nombre d'expériences, desquelles il résulte, 1,º que le cyanure de mercure appliqué à l'extérieur du corps, agit sur l'économie animale après qu'il a été absorbé et transporté dans le torrent circulatoire. Cette absorption est plus rapide sur le tissu cellulaire que sur les membranes muqueuses. Cette absorption d'ailleurs a été démontrée par Tiedemann et Gmelin, qui ont retrouvé le poison dans le sang de la veine splénique et des veines mésaraïques des chiens et des chévanx tués par le cyanure de mercure.

quelle on le met eu contact est à-peu-près nulle dans les premiers instans, de sorte qu'on ne peut le consi-

dérer comme essentiellement irritant; cependant il produit quelquefois des phénomènes évidemment inflammatoires, mais dont l'intensité n'est pas assez grande pour qu'on puisse leur attribuer les symptômes généraux qui se manifestent, et qui sont bientôt suivis de la mort.

D'après l'observation qui vient d'être rapportée, il est évient aussi que lorsque l'individu ne succombe que plusients jours après l'ingestion d'une assez forte doss de cette substance, le poison laisse des traces non équivoques d'une inflammation violente; les chiens qu'on a fait perir par ce poison, out succombé trop rapidement pour que l'inflammation ait eu le temps de se développer de mavière à laiser des altérations durables après la mort.

3°. Les symptômes semblent démontrer, lorsque la mort a lieu très-promptement, que ce poison agit spécialement sur le système meryeux cérébro-spinal, ainsi que l'annoncent les convulsions générales et le trouble très-grand des fonctions circulatoires et respiratoires. En outre, tout porte à penser qu'il affaiblit directequent la force contractile et l'irritabilité des muscles, car, ils ont déjà cessé d'être irritables au moment où l'animal vieut d'expirer. Cet effet est d'ailleurs en rappet; aveg, l'affaiblissement général qu'on observe après chaque convinsion. Les efforts de vomissement qui ont lieu constamment, même après l'injection faite simplement dans, letissu cellulaire, prouvent que l'estomac est également influencé, soit directement, soit sympathiquement, dans, cet empoisonnement.

4º. Quand la mort est rapide, elle paraît résulter du ralentissement gradué, et enfine de la cessaçion, complète des mouvemens du cœur et de la respiration, mouvemens qui sont intimement liés les uns aux autres; mais lorsque la vie se continue quelque temps après l'ingestion du poison dans l'estomaç, il semble, d'après ce qui précéde, que la mort est la suite du développement d'une

inflammation très-intense de la membrane muqueuse gastro-intestinale.

Quant aux moyens de reconnaître cet empoisonnement, M. Ollivier rappelle, d'après M. Orfila, les caractères du cyanure de mercure qui sont les suivans; il est composé de cyanogène et de mercure : il est sous formes de longs prismes quadrangulaires, coupés obliquement; il est inodore, plus pesant que l'eau, et d'une saveur styptique. Chauffé dans un petit tube de verre, il se décompose, et fournit, entr'autres produits, du mercure métallique qui s'attache en grande partie aux parois du tube, du cyanogène et du charbon; il se dissout très-bien dans l'eau froide. La dissolution n'est troublée ni par la potasse ni par l'ammoniaque. L'acide hydrosulfurique et les hydrosulfates le décomposent, et donnent naissance à du sulfure de mercure noir insoluble; lorsqu'il est pur, le persulfate de fer ne l'altère point, mais s'il contient de l'hydrocyanate ferruré de potasse, il se colore sur le champ in bleu, et il se produit au bout de quelques minutes, un précipité de bleu de Prusse (1).

M. Ollivier fait remarquer qu'on pourra facilement distinguer, d'après ces caractères, le cyanure de merter du sublimé corrosif, et spécialement: 1°, 4 la manière dont ils se comportent quand on les chauffe, le sublimé se volatilisant en entier; 2°, à ce que la dissolution aqueuse du sublimé précipite en jaune pat a potasse et en blanc par l'ammoniaque. Si le cyanure de mercure était mélé à du vin, à du café on à tout autre liquide coloré, on le séparerait au moyen de l'êther de la même manière qu'on le fait pour le sublimé corrosif.

<sup>(1)</sup> L'hydrocyanats ferruré de potasse, que l'on trouve quelquefois dans le syanure de mercure du commerce, existait dans le bleu de Prusse avec lequi le cyanure a été préparé. (Orfila, Leçons de Méd-lèg., paris, 1885, page 85.)

Traitement. D'après l'exposé des symptômes qu'on observe dans cet empoisonnement, et le mode d'action du cyanure de mercure, on conçoit que la première indication à remplir est de procurer la prompte évacuation du poison, afin d'éviter son absorption et les accidens inflammatoires qu'il peut déterminer dans les voies digestives. On sollicitera donc le vomissement par l'injection répétée de l'eau tiéde, ou en titillant la luette et l'arrière-gorge.

M. Ollivier termine en faisant remarquer qu'il est inutile d'administrer au malade de l'eau chargée de blanc d'œuf c'administrer au malade de l'eau chargée de blanc d'œuf ou d'albumine, parce que cette substance n'a pas la propriété de décomposer le cyanure de mercure, comme clea a lieu pour le sublimé corrosif : si on l'emploie, on ne devra donc considérer le mélange que comme un liquide nauséeux et adoucissant. Quand les accidens persistent après les premières évacuations, on doit employer les moyens antiphlogistiques les plus énergiques, afin de s'opposer au développement d'une inflammation dont les suites peuvent devenir ranidement finnestes.

## MÉDECINE ÉTRANGÈRE.

Considérations historiques et médico-psychologiques sur le siège et l'origine des maladies mentales; par Jos. AEog; D-M. de Wurtzbourg. (Heidelberg, 1823.) II. ... Partie.

La médecine mentale a été étudiée très-tard en Allemagne; et long-temps les essais tentés en ce genre n'ont donné que de faibles résultats. Toutefois on ne peut nier que depuis quelque temps cette branche de la science ait été cultivée avec un immense succès, et qu'elle semble aujourd'hui beaucoup plus avancée dans ce pays que dans aucun autre.

Le premier qui se soit occupé des affections de l'âme est Greding, qui n'a donné à la vérité que quelques observations purement pratiques. Depuis, Weikard, sans consacrer un écrit spécial à l'histoire des maladies mentales, en traita cependant dans la troisième partie d'un ouvrage célèbre, où il donna une théorie nouvelle de ces affections, les divisant en deux classes, celles de l'ame et celles de la pensée, et leur assignant des causes physiques et des causes morales, précédées toujours d'une disposition organique vicieuse. Cette doctrine était fort remarquable sans doute pour le temps où elle parut, puisqu'alors nulle route n'était encore ouverte à la médecine mentale. On doit aussi distinguer les notes pleines de sagacité qu'a rédigées sur ce sujet Erhard, qui toutefois. n'écrivant point particulièrement dans ce but, se livra plutôt à des spéculations philosophiques qu'à une étude exacte des faits; aussi soigna-t-il de préférence la pathogénie de l'aliénation, et donna-t-il d'excellentes règles de diagnostic pour la folie, mais très-peu de vues vraiment pratiques. Langermann mérite plus d'attention. A la fin du dernier siècle, il fit paraître une dissertation sur la médecine mentale, où se trouvent réunies la théorie et la pratique. Les maladies mentales dérivent selon lui d'une double origine, et sont distinguées en idiopathiques et sympathiques ; mais il ne considère point comme telles celles qui résultent d'une maladie physique antérieure. Voici la définition qu'il donne de l'aliénation : une maladie continue ou intermittente, consistant dans un état involontaire de trouble ou de privation des facultés de penser et de vouloir relativement à un seul objet, ou bien à tous en général avec augmentation ou diminution des facultés de sentir et d'imaginer. « Cette définition, comme on le voit, laisse de côté la question du sujet de

l'aliénation : cependant il semble que Langermann incline à la placer toute entière dans l'ame, ainsi que le prouve la différence qu'il établit entre cette affection et les autres maladies. A une époque plus rapprochée, la médecine mentale s'enrichit encore des travaux de Reil. Ce fut en 1809 que cet homme illustre publia ses immortelles rhapsodies. Il examine la perception au moment où elle arrive au sensorium commune et vient s'y terminer; là elle se disperse, et alors l'attention peut être distraite ou bien fixée: d'où naissent deux espèces d'aliénations, dont la première, résultant de cette distraction de l'attention portée à l'excès, constitue la folie : et l'autre, résultant de sa fixité prolongée, constitue la manie fixe. Le dernier degré de la perte de la raison, c'est la fureur; si, an contraire . l'énergie de l'âme s'évanouit . c'est la démence, laquelle est organique on dynamique, » Du reste Reil définit l'aliénation d'après ses propres idées sur le cerveau et sur la vie nerveuse: « Un état déréglé de la vitalité cérébrale. » Vers le même temps Hoffbauer , dans un ouvrage très-remarquable sur l'aliénation mentale, en donne la définition suivante : « Un état dans lequel les fonctions des facultés de l'ame s'exécutent involontairement et contrairement aux lois de la nature. »

ment et contrarement aux iou de la nature. "
Du reste, ces facultés sont de deux sortes; puisqu'elles
peuvent exister avec ou sans le corps humain, elles peuvent être lésées, soit isolément, soit dans leurs rapports
éciproques. Haindorf, dans son ouvrage sur la patholologie et la thérapeutique des maladies mentales, suivit
en général les doctrines de la philosophie moderne, et
en général les doctrines de Vagner. Il distingue dans
l'ame (anima, Seele), deux parties; les facultés affectives
(animas, femilith) et l'esprit (mens, Geist). A cette dernière, il attribue la volonté. Ces deux principes, se divisent eux-mêmes en quatre facultés, d'où dérivent quatre
espèces de maladies. Cette doctrine obscure et embrouil-

lée s'appuie donc sur des divisions purement arbitraires, sur des dénominations de facultés imaginaires. Une grande attention est due, au contraire, à la dis-

sertation inaugurale de Sandtmann, dissertation où se trouve exposée la doctrine de Horn, si célèbre en Allemagne, où elle a fondé une sorte d'école particulière, et que depuis Heinroth lui-même a recommandée commela meilleure et la plus utile de toutes. « Dans l'état de santé, les facultés de l'âme s'exercent avec harmonie ; cette harmonie consiste surtout dans une conscience parfaite de soi-même, dans un état parfait de la perception des impressions externes, de la mémoire de ces impressions, de la comparaison de ces impressions : d'où dérive justesse de la pensée, du jugement et de la volonté; cette harmonie peut être troublée, ces facultés être diminuées jusqu'à un certain point; et alors on peut dire qu'il y a maladie mentale. Quant au siège de cette maladie, il est évident qu'elle réside comme l'ame elle-même dans le cerveau ; cependant telle est la nature de l'affection cérébrale, que rarement, du moins pendant la vie du malade, nous pouvons, à l'aide de nos sens, nous en rendre compte réellement. Selon toute apparence, la cause prochaine de l'aliénation existe dans le cerveau, ou plutôt dans ce fluide qu'on peut appeler le fluide nerveux impondérable, qui, répandu dans tout le système nerveux, et spécialement dans l'encéphale, nous apparaît comme une nature intelligente et libre, et que l'on appelle l'ame. » Telle est cette fameuse doctrine de Horn et de Sandtmann sur l'aliénation.

Jos. Frank, fils du célèbre P. Frank, a traité aussi de cette affection dans son ouvrage de médecine pratique; il la range parim les maladies du système nerveux, et la définit ainsi: « Une maladie chronique; consistant dans la privation de la raison relativement à un ou plusieurs objets; "d'où impossibilité absolue pour les malades de

vaquer à leurs affaires et de demeurer dans la société commune. » J. Frank en place le siége dans le cerveau; quant aux causes prochaines, voici ce qu'il en dit. «Nois ne nous engagerons dans aucune hypothèse sur la nature intime de l'aliénation, et nous la considérerons simplement comme un genre de maladie qui ne diffère point absolument des autres maladies cérébrales; et ce qui prouve à nos yeux la vérité de cette assertion, c'est qu'on voit tous les jours la folie naître de l'encéphalite, de l'apoplexie; c'est que tous les jours on la voit marcher de compagnie avec la paralysie, l'épilepsie; c'est qu'enfin on la voit tous les jours engendrer elle-même diverses autres affections morbides. » Ainsi donc, post hoc, ergò propter hoc; voils tout le raisonnement de Jos. Frank; et l'on voit déjà combien d'objections on peut lui faire.

Heinroth, connu déià dès 1811 par sa thèse inaugugurale sur les maladies de l'ame, donna en 1816 une théorie nouvelle de ces affections ; ouvrage digne des plus grands éloges, et où l'auteur a déployé une force d'esprit égale aux difficultés immenses de son sujet. On peut dire. en un mot, qu'il a mérité par là le titre de réformateur de la médecine mentale. Le corps et l'âme ne font qu'un ; telle est la première proposition sur laquelle s'appuient les raisonnemens. L'homme est libre par sa nature même, seconde proposition. Ainsi donc, deux faits fondamentaux ; fait d'unité , fait de liberté. Mais n'y a-t-il pas en cela même une évidente contradiction dans cette doctrine? Le corps et l'ame ne sont qu'un, dit Heinroth; l'ame n'est autre chose que le corps intérieur : et toutefois le corps extérieur est passif dans toutes ses fonctions ; il obéit aux lois de la nature : mais comment alors l'ame peut-elle être réellement libre? Il est encore une autre proposition de psycologie médicale, dont la vérité serait de la plus haute importance, et qui ne nous semble point reposer sur des argumens bien solides. Nous allons

la transcrire ici mot pour mot. « L'ame est une activité vitale intérieure, qui, semblable à toutes les activités que nons fait connaître l'observation, peut être exaltée ou affaiblie, ou qui, au lieu de se manifester par des actes extérieurs, peut rester en quelque sorte retirée spasmodionement en elle-même. »

De cette proposition se déduisent les divers caractères des désordres de l'ame, et la division de ces désordres en trois classes, relativement à leur origine : la première résultant de l'état d'exaltation, la seconde de l'état d'affaiblissement, la troisième de ces deux états en même temps. Qui ne reconnaît ici la doctrine de Brown appliquée aux maladies mentales? D'ailleurs l'ame n'est-ell+ point en général source de toute action? Et comment la supposez-vous passible d'exaltation ou d'affaiblissement, si ce n'est en lui substituant ce substratum matériel avec lequel elle a des connexions intimes ? Quoi de plus simple. dira-t-on avec Heinroth, le corps et l'ame ne sont qu'un. Mais qui l'a dit? C'est votre doctrine. Et où en est la prenve? Sur quoi appuyez-vous tonte cette théorie de la liberté morale, de l'immortalité? Voilà d'abord ce qu'il faudrait établir sur des preuves incontestables.

Selon cet anteur, l'aliénation mentale se produit sous l'inflqence de causes qu'il nonmie avec plus de raison les élémens de cette maladie. Ces élémens, souvent faibles ou même sans action, une fois que l'ame a élé troublée dans ses fonctions, deviennent bienôté des causés continuelles de rechute, qu'elles déterminent aux moindrès occasions. Cetté idée est très-grave dans ses conséquences : car combien est triès dès-lors le sort des malheureux aliénés, dont la guérison n'est plus, pour ainsi dire, que momentanée, et dont la raison se brise au moindre choc! Quant à l'origime de l'aliénation, il l'explique par une loi de génération assez singulière. L'âmé (secle) est la mière, le mal (das bose) est le père. l'amour produit leur

union, et cet amour, c'est le penchant naturel de l'ame vers le mal. Ainsi donc l'origine des désordres de l'esprit se produit de l'association de trois élémens distincts, l'ame, le mal et l'amour, ou penchant de l'ame vers le mal. Voici la définition de l'alifention mentale. « C'est, dit-il, une non liberté permanente et une absence de la raison, dont la lésion peut alors coexister avec les apparences de la santé physique. C'est un état de maladie qui embrasse à la fois le triple domaine de l'esprit, de la volonté et des facultés affectives. »

Mais dans cette définition, comme dans toutes les autres parties de sa doctrine, Heinroth nous semble avoir débassé les limites de la nature humaine. L'homme dont l'esprit est aliéné sort à ses yeux de la classe des hommes; c'est moins un animal qu'une machine obéissant passi-vement aux lois de nécessité qui régissent l'organisation vivante. A quel état d'avilissement ne fait-il pas des-cendre ces malheureux? Et comment après cela, peut-il encore être question de traitement et de guérison? Arrêtons-nous là: si nous allions plus loin, il nous faudrait arriver à l'idée révoltante, mais inévitable, de la mort totale de l'âme.

Le vrai caractère des affections mentales consiste, suivant Hartmann, dans la faiblesse ou le trouble de l'intel-ligence, et dans l'irrégularité des déterminations volontaires et des actes extérieurs. La liberté, qui n'est autre chose que la puissance de développement des facultés de l'âme, se trouve alors comprimée, étouffée par suite de l'état morbide des organes qui concourent à l'acte de la pensée. La raison de tous ces phénomènes veractéristiques de la lésion de l'âme existe donc, non pas dans l'intelligence elle-même, mais bien dans les organes de perteption dont les fonctions s'exécutent irrégulièrement. Mais ces organes intellectuels alors malades, où sont-ils sinon dans les cervean?

On trouve encore dans la thèse inaugurale de Fr. Frank, sur le siège et les causes de la vésanie, de nombreux et solides argumens en faveur de l'opinion qui attribue au coros l'origine de la vésanie. Néapmoins nous ne croyons pas exempte de reproches sa définition de la vésanie. « C'est, dit-il, un état désordonné dans lequel l'homme cesse d'avoir conscience, et d'être apte à diriger ses facultés. » Par cette définition, il prétend établir une ligne de démarcation bien tranchée entre l'état de vésanie et l'état de dépravation morale. Quant au siége, ce n'est point dans l'ame, ajoute t-il, qu'il faut le chercher. Car, quel est le raisonnement de ceux qui attribuent la vésanie à l'ame? « Un être libre ne peut être privé de sa liberté par aucune force étrangère, sans quoi il ne serait pas réellement libre : l'ame est un être libre : donc l'influence du corps ne peut détruire sa liberté. » Mais ne suit-il pas de ce raisonnement que toute aliénation mentale devrait être recherchée dans l'ame seule? Voici, au contraire, un raisonnement qui mènera à des conclusions tout opposées « Un être libre ne peut perdre sa faculté de liberté par aucun acte d'exercice de cette liberté même, ni par aucune influence étrangère : l'âme est un être libre : donc elle ne peut elle-même renoncer à sa liberté. « Jusqu'à quel point ce syllogisme détruit-il le précédent? Nous ne voulons pas l'examiner. Toutefois nous rapporterons encore la proposition suivante : « Le cerveau est l'organe de l'âme; et aucune perception ne peut avoir lieu si elle n'est provoquée par une action simultanée du cerveau. » D'où il résulte que l'abus même le plus prolongé des forces de l'ame ne peut dégénérer en une véritable maladie mentale, s'il n'a produit un état physique qui détermine lui-même cette maladie.

Dans ces derniers temps Vering a publié à ce sujet un écrit volumineux, qui n'est qu'une pure compilation de tous les auteurs actuellement existans. Rien de neuf dans

cet ouvrage: la question n'est pas véritablement traitée: il a répété ce qui avait été dit avant lui sur les causes prochaines de l'aliénation ; et quant au siège, il le place à la base du crâne, sans appuyer cette opinion sur aucune raison saffisante. Passons à Neumann, le premier peutêtre de tous les auteurs qui ont écrit sur cette matière. et celui qui a le plus contribué à fixer la théorie des affections mentales dans un ouvrage aussi remarquable par la force et la profondeur des raisonnemens, que par la science et l'habileté de la pratique. La nature ou la cause prochaine des maladies mentales consiste, selon lui, dans la lésion des conditions organiques des facultés représentatives; toutefois, dit-il, la connaissance de ces conditions échappe à la faiblesse de notre raison. Il définit l'aliénation : « Un trouble des facultés représentatives, qui se manifeste dans les paroles et les actions de l'individu affecté, et qui ne résulte d'aucun trouble précédent ou simultané de la vie végétative. » Cependant il divise en trois classes les maladies mentales; les unes sympathiques. les autres symptomatiques, d'autres enfin idiopathiques; et cette troisième classe mérite seule le nom d'aliénation, de maladie de l'ame; à elle seule peut s'appliquer la définition donnée précédemment. La nature de cette maladie ne pourra être exposée d'une manière convenable que du jour où l'on connaîtra les conditions organiques nécessaires au développement de la faculté représentative; enfin, le cerveau n'est pas seulement un organe de la vie végétative, mais encore un organe de représentation, et par suite le siège des maladies de l'âme : mais comment a lieu cette représentation? comment se dérange-t-elle? C'est ce qu'on ignore. Cette doctrine sans doute est loin d'être parfaite; elle ne décide point la question : mais elle montre la route qu'il faut suivre, pour parvenir à éclaireir un fait aussi obscur sans se perdre dans le vague des hypothèses.

Vers le même temps Jacobi publia ses collections de médecine mentale, dont la première partie traite de divers sujets. L'exercice des facultés intellectuelles et affectives est, dit-il, un état fixe et régulier de l'organisation physique, et tout changement survenu dans cette vie intellectuelle et affective correspond à un changement survenu dans la vie organique, à laquelle est unie notre nature humaine. Le corps est-il malade? la liberté morale, la raison sont enchaînées. Du reste, Jacobi attaque avec violence l'opinion généralement reçue, que le cerveau est le siège de la maladie. Il assure que d'autres organes neuvent en recéler la cause, soit qu'elle dépende de quelque lésion dans leur structure, soit qu'elle résulte de l'altération de leurs fonctions; en effet, ajoute-t-il, supposez à un aliéné la tête la mieux organisée, il n'y gagnera pas la moindre lucidité dans les idées. Mais n'y a-t-il point ici une véritable erreur de la part de Jacobi, qui confond la cause éloignée avec la cause prochaine? Certes, on ne saurait nier les rapports sympathiques du cerveau avec les autres organes, et l'influence qu'exercent ceux-ci sur sa vitalité; mais il faut aussi convenir que jamais n'aura lieu l'aliénation mentale, s'il n'existe primitivement une disposition du cerveau à la vésanie, où bien une organisation particulière du système cérébral. Combien s'observent d'affections parfaitement semblables dans les autres organes, sans qu'il y ait pour cela vésanie?

Cette action prolongée des organes sur le cerveau n'est donc réellement qu'une cause déterminante qui vient développer une disposition de l'âme préexistante à cette action.

Enfin il nous reste à parler en dernier lieu des travaux de Nasse, dont l'ouvrage fut publié en 1818, et obtint alors un succès mérité. Il fait dépendre toute aliénation de l'état morbide, du corps, et nie toute espèce de maladie idiopathique de l'âme. Tous les écrivains furent invités par lui à soutenir on à attaquer son opinion; de part et d'autre brillèrent les talens les plus distingués; d'un côté, Nasse vit ses idées soutenues par des philosophes célèbres, et entr'autres par Weiss et Bencke. Toutefois, ce dernier surtout, bien que remarquable par l'étendue et la profondeur de ses vues philosophiques, nous semble trop manquer des connaisances médicales nécessaires dans une telle discussion; de l'autre côté, combattirent avec une même ardeur et un mérite égal; Heinroth et Hoffbauer, dont nous avons déjà parlé plus haut. Cependant la question est-elle décidée? Nous ne le pensons point.

Maintenant si nous reportons nos regards sur cet ensemble de systèmes qui ont agité les temps anciens el les temps modernes relativement à l'aliénation mentale; si nous faisons abstraction des diverses doctrines médicales et philosophiques qui ont influé sur cette partie de la science; nous voyons que tant d'innombrables théories, élevées avec tant de peine et de travail, ont, en dernier résultat, laissé en regard trols opinions bien distinctes, dont les caractères sont parfaitement tranchés, et auxquelles peuvent se réduire toutes les autres:

1.º Le siège des maladies mentales est dans le corps; dans le corps est leur origine; dans le corps existent les causes de leur développement; et par suite, ces maladies ne diffèrent en rien des autres maladies qui affectent le corps humain. Cette opinion, avancée d'abord par les anciens, par les Grees, les Romains et les Arabes, a été depuis professée en France, en Italie, en Angleterre, mais très-peu en Allemagne.

2.º L'âme est le foyer unique de ces maladies, et tous les troubles que nous voyons survenir dans l'organisation, au lieu d'être des causes efficientes de l'àliénation, ne sont, au contraire : que des effets du désordre de l'âme, ou du moins existent indépendamment de ce désordre. Cette seconde opinion est celle d'Heinroth en Allemagne, d'Harper en Angleterre, et de Beausobre en France.

3.º Enfin, les affections mentales ont lenr source, tantôt dans le corps, tantôt dans l'âme. Cependant elles ne peuvent se développer sans qu'il existe précédemment un état morbide particulier de l'organisme : de même aucune cause physique ou morale ne peut les produire sans une disposition morbide des organes de l'âme. Cette dernière doctrine a toujours compté un nombre infini de partisans, qui néanmoins différent entr'eux de sentiment sur le siége propre de l'aliénation; les uns le plaçant dans le cerveau, les autres dans différens organes du corps.

Nous pensons que ni le cerveau seul, ni l'âme seule, ne contiennent les causes de l'aliénation mentale. L'aliénation ne peut exister si le cerveau est parfaîtement sain : et de même, les maladies du cerveau ne sont point une cause suffisante d'aliénation, s'il ne s'y joint un désordre quelconque dans les facultés de l'âme.

## EXTRAITS DIVERS.

Invagination des intestins guérie par l'opération. — Le docteur Fuchsins a inséré dans le Journ. der practischen Helikunde, 'février 1825, l'observation suivante: Un jeune homme, 'âgé de 28 ans, ressentit tout à coup, pendant qu'il travaillait à faire des fagots, un tiraillement douloireux à la partie supérieure droite de la région ombilicale. Bientôt la vivacité des douleurs obligea le malade à quitter son ouvrage pour revenir chez lui. Chaque pas, chaque mouvement était une nouvelle cause de souffrances. Un vomissement qui survint spontanément fut suivi d'un soulagement momentané. Le malade fut à la selle, et erut sentir que les matières contenues dans le selle, et evut sentir que les matières contenues dans le dernier intestin étaient scules évacuées. Bientôt des coliques atroces, qui duraient de 20 à 30 minutes, se reproduisirent à de courts intervalles. Une saignée fut suivie d'un soulagement qui ne se soutint pas; beaucoup de gaz étaient rendus par en haut; le ventre n'était ni tendu ni chand; la température de la peau était naturelle, le pouls souple et développé. ( Poudre de Dover, pot. antispasm. opiacée, frictions sur le ventre avec le linim, camphré, bains tièdes, lavemens laxatifs.) Quatre jours se passèrent sans que l'état du malade fût amélioré. Le ventre était alors douloureux dans toute son étendue, mais principalement autour de l'ombilic, un peu à droite et en hant vers le point de réunion des portions ascendante et transverse du colon. Ici l'on sentait une tumeur dure . dont l'étendue ne pouvait pas être bien appréciée, et qui paraissait due à la distension inégale de l'intestin. Il n'y avait eu ni vomissement ni selle depuis ceux du commencement de la maladie. (Saignées générales et locales , boissons laxatives.) La constipation persista; les forces diminuaient, mais non les douleurs, lorsque M. Fuchsius, retrouvant toujours la tumeur dans le point que nous avons indiqué, fut de plus en plus frappé de l'idée qu'une lésion physique existait dans les intestins, et donnait lieu à tous les accidens qui se succédaient. Autorisé par l'exemple de plusieurs praticiens distingués, et après s'être assuré, autant que la chose se peut, de la nature du désordre qu'il avait à combattre, ce médecin se décida à recourir au seul moven thérapeutique qui offrit au malade quelque chance de salut, savoir à l'instrument tranchant. En conséquence, il incisa les parois abdominales dans leur partie correspondante à la tumeur; parvenu au péritoine il fit à cette poche une petite ouverture par laquelle il introduisit le doigt indicateur de la main gauche, puis sur la face palmaire de celui-ci un bistouri boutonné. Après avoir suffisamment débridé, l'opérateur porta dans

l'abdomen sa main enduite d'huile, saisit la portion d'in² testin tuméfiée, l'attira au-dehors, et reconnut une invagination intestinale. Ne pouvant atteindre le point où commençait l'intussusception, M. Fuchsius pratiqua une ouverture sur le point du canal où se terminait celle-ci, et parvint à dégager toute la portion invaginée, c'est-à-dire deux pieds d'intestins. La plaie de ce dernier et celle de l'abdomen furent réunies par des sutures, et le malade guérit parfaitement dans l'espace de 14 jours. Il jouit depuis lors d'une parfaite santé. (Extrait du Bullet. des Sciences méd.)

. Exemple de superfétation ; par les docteurs Norton et Stearns (1). - Le 20 octobre 1823, le docteur Norton fut appelé près de Marie Jonhson, négresse, âgée de 24 ans, d'une constitution robuste, et qui depuis deux heures était dans les douleurs de l'accouchement. Elle ne tarda pas à accoucher naturellement d'un enfant complètement noir (2), dont le développement annoncait qu'il n'était qu'au huitième mois de la conception; circonstance qui se trouvait d'ailleurs en rapport avec les calculs de la mère. Cet enfant ne vécut que deux heures. Au bout de quelque temps, le docteur Norton voulut, pour terminer la délivrance, introduire sa main dans l'utérus, mais il en trouva l'orifice tellement contracté, qu'il ne pût v faire pénétrer ses doigts. Six heures s'étant écoulées sans anporter aucun changement, le docteur Stearns fut appelé en consultation; il conseilla l'emploi du seigle ergoté, qui ne tarda pas à produire les effets qu'il détermine habituellement, Il sortit d'abord une grande quantité d'eau. qui fut suivie de l'expulsion d'un fœtus de quatre mois

<sup>(1)</sup> The London review, N.º 16.

<sup>(2)</sup> Cette assertion n'est pas probablement tout-à-fait exacte, puisqu'on sait que la couleur qui commence à se manifester, il est yrai, dès que . Penfant respire, n'est étendue sur tout le corps que le septième jour après la naissance. ¡ (Note du R.)

entièrement blanc, dont le cordon était séparé, et qui donna quelques lègers signes de vie. Le placenta fut extrait pen de temps après, et cette femme fut promptement rétablie. Ces deux fœtus, qui ont été conservés par le docteur Norton, ont été examinés par les médecins de New-York, qui ont tous reconnu la différence de couleur, de grandeur, et de développement qui indiquait positivement une différence de quatre mois au moins entre la conception de l'un et de l'autre.

L'auteur de l'observation paraît insister surtont sur la différence de couleur, comme preuve que cette femme avait cohabité avec un noir et un blanc à deux époques différentes; mais il nous semble que le développement des deux foctus est une circonstance plus, remarquable, et qui vient plus à l'appui de la superfétation que la couleur, qui est d'autant moins marquée chez le négrillon qu'on l'examine à une époque plus rapprochée de la conception. Y aurait-il eu ici quelque vice de conformation de l'utérus?

Gangrène du cœur; observation recueillie par le docteur Kennedy de Glascow (1).—Une dame, encore jeune, vint consulter le docteur Kennedy dans le mois de juillet 1823 pour une affection de l'utérus qui existait depuis trois ans , et qui était accompagnée de strangurie, d'écoulement fétide par le vagin, d'imminence de syncope, 'et surtout d'une transpiration tellement abondante qu'elle avait anéant les forces de la malade, qui était devenue triste et mélancolique. Cette sueur était fétide, et colorait souvent le linge d'un rouge sanguinolent et pâle dans les régions dorsale et lombaire. Cette exhalation était toujours suivie d'un état d'épuisement, et de mouvemens nerveux irréguliers. Un régime doux et nourrissant avait ramené le calme depuis quelques mois,

<sup>(1)</sup> The London medical Repository , N.º 124.

lorsque le 4 novembre (même année) après être restée exposée au froid et à l'Immidité, ets'être beaucoup fatiguée, elle fut prise le 6, de douleurs aiguis dans tout le corps, avec frisson, et sentiment d'épnisement et d'inquiétude vague. Le 8 novembre, on prescrit une saignée du bras de 20 onces, et quelques purgatifs doux qui calmèrent ces àccidens; mais il se manifesta une douleur vive dans la région du foie, qui ne disparut point par l'application d'un large vésicatoire. Le 9, exacerbation des accidens. Le 10, nouvelle saignée, lavement; nul changement. Le 11, l'affaiblissement augmente graduellement, et la malade succombe.

Les battemens du pouls qui avaient été dans le commencement petits, durs, irréguliers, devinrent ensuite faibles, fréquens, intermittens, Long-temps avant la mort, ils étaient devenus insensibles; la malade éprouvait souvent les accidens précurseurs de la syncope sans cependant perdre connaissance. Une chaleur brûlante existait dans toute la poitrine. A gauche, cette sensation était très-douloureuse. Pendant les quatre derniers jours . la malade ressentit des douleurs lancinantes qui se portaient des membres supérieurs aux épaules, descendaient le long de la colonne vertébrale, et se fixaient dans la partie gauche du thorax ; après la dernière émission sangnine, elles s'étaient portées dans l'hypochondre droit. Il survenait des resserremens de poitrine et des accès d'orthopnée. Les palpitations du cœur avaient dès-lors augmenté successivement de force et de fréquence, puis elles avaient successivement diminué d'intensité à mesure que l'affaiblissement de la malade augmentait, en devenant plus intermittentes et plus irrégulières. Les membres supérienrs et inférieurs devinrent graduellement œdémateux, surtont ceux du côté gauche dont les mouvemens de flexion furent accompagnés d'une douleur aiguë les trois derniers jours. Quelques taches livides se

dessinaient à leur surface; enfin la malade mourut après avoir été plusieurs heures dans un état comateux profond.

Ouverture du cadavre , faite huit heures après la mort. - Quelques taches noires dans l'épaisseur de l'épiploon, vaisseaux mésentériques gorgés de sang : plaques inflammatoires disséminées dans les intestins, qui dans quelques points sont gangrenés; utérus double de son volume ordinaire, son fond est mou et de couleur livide; les autres organes sains; vingt onces de sérosité trouble dans les cavités du thorax et quatre onces dans le péricarde dont toute la face interne est couverte de réseaux vasculaires d'un rouge obscur. Le tissu du cœur offre à l'extérieur et à l'intérieur tous les caractères de l'inflammation gangréneuse : il est excessivement flasque et d'une couleur plus foncée que ne l'est le sang veineux coagulé. On peut le traverser très-facilement avec le doigt dans toutes les directions. Ainsi déchiré, ce tissu laisse exhaler une odeur gangréneuse; il ne s'écoule pas de sang de ses vaisseaux ainsi rompus. Le ventricule gauche offrait plus particulièrement cette désorganisation. En le dilacérant, on sentait une odeur excessivement fétide, semblable à celle qui se dégage des matières animales en putréfaction. Toutes les cavités de ce viscère étaient vides de sang, mais toutes les grosses veines et spécialement celles de l'abdomen étaient remplies d'un sang grumeleux. Les poumons, quoique remplis de sang, n'offraient pas d'altération appréciable. L'intérieur du cadavre présentait des plaques de grandeur variable, d'une couleur rouge obscure, et quelques-unes offraient tous les caractères des parties soumises à une décomposition putride.

Cette observation présente tous les symptômes d'unecardite aigué terminée par gangrène, et si l'on considère combien les traces d'altération du péricarde étaient légères, comparativement à celles du cœur, on est porté à admettre que ce dernier organe fut la première et principale cause des phénomènes qui se sont terminés par la mort.

Guérison d'une rage communiquée, (1) - Le professeur Rossi a exposé dans un rapport très-circonstancié fait à l'Académie royale des sciences de Turin, l'histoire d'un jeune homme qui fut mordu profondément au poignet gauche, par un chien qui fut tué au bout de quelques jours, après avoir éprouvé tous les symptômes de la rage. Les conclusions qui suivent l'observation qui a été recueillie par le docteur Castagno Felice, suffiront pour en faire connaître les circonstances les plus intéressantes. qui méritent de fixer l'attention des médecins; 1.º nonobstant l'étendue et la profondeur de la cautérisation des blessures du'poignet, qui fut faite vingt-six jours après la morsure, et malgré l'usage intérieur du vinaigre, de la décoction de genêt (genista tinctoria), tous les prodrômes de l'hydrophobie se déclarèrent chez l'individu qui avait été mordu, environ quarante-huit jours après l'accident, c'est-à-dire, vingt et un jours après la cautérisation; 2.º à la première apparition des prodrômes de l'hydrophobie, on remarqua que la glande sublinguale gauche, correspondante au membre qui avait été mordu, était beaucoup plus gonfiée que celle du côté opposé; 3.º il a suffi de la cautérisation des deux glandes sublinguales pour faire disparaître tous les prodrômes de l'hydrophobie, sans qu'on eût renouvelé celles des morsures; 4.º du 11 décembre 1824, au 2 mars 1825, l'individu mordu a joui d'une parfaite santé, il a repris ses occupations habituelles et sa gaité naturelle; 5.º enfin, le docteur Castagno Felice fait observer que, pour être plus certain de traverser le centre de la glande avec le fer

<sup>(1)</sup> Annali univers. di med. di Annibal Omodei ; juin 1825,

rouge, il est nécessaire d'en répéter deux fois l'application.

Existence des lysses chez un chien mort enragé : observation recueillie par Antonio Soarès, médecin vétérinaire (1). - Un chien âgé de deux ans, de moyenne stature, éprouva tous les symptômes de la rage, dix jours après avoir été mordu par un chien inconnu : il fut conduit à l'école vétérinaire où on l'observa jusqu'à la fin, et on put constater qu'il succomba avec tous les accidens qui caractérisent la rage. A l'ouverture du cadavre, on trouva sur la partie latérale gauche du frein de la langue, une vésicule ovale, alongée, se terminant en pointe antéricurement, s'étendant postérieurement jusqu'au niveau de la première dent molaire; elle était longue de deux centimètres, large d'un demi-centimètre, et ressemblait à un grain d'orge. Son extrémité postérieure présentait une netite ouverture analogue à celle d'un follicule dilaté. Le liquide contenu dans cette vésicule était jaunâtre et de consistance moyenne. Plus en arrière il y avait deux petites ulcérations superficielles recouvertes d'un leger enduit d'un blanc laiteux. Les parois du pharynx étaient rouges, la membrane muqueuse de l'estomac enflammée, particulièrement à droite; elle était pointillée de rouge, échymosée dans quelques endroits, et ulcérée dans quelquesuns. Les autres organes de l'abdomen et ceux du thorax sains. La substance du cerveau était un peu molle et d'une couleur plus foncée que dans l'état ordinaire. Celle de la moelle épinière était bien plus sensiblement ramollie; ses enveloppes étaient en même temps rouges et injectées çà et 1a

Ossification du tissu de la rate (1). — Cette altération est assez rare pour que nous ayons cru consigner ici le fait suivant.

<sup>(1)</sup> Annali universali di med. di Annibal Omodei, juin 1825.

<sup>(3)</sup> Rust's Magazin für die gesam. Heilkunde XVII B. 1. H.

Un individu qui avait toujours joui d'une parfaite santé, se noya. A l'autopsie on trouva toute la rate convertie en un itssu très-manifestement osseux. Après avoir enlevé le périoste qui le recouvrait, on put examiner cet os qui était blanc et léger. Les vaisseaux courts le traversaient sans que leurs parois eussent subi la moindre altération analogne. Ce tissu osseux était entièrement celluleux, spongieux, et l'on observait dans son centre un petite masse charnue, qui paraissait être le reste de la rate.

Grossesse utérine qui dure depuis plus de trois années; par le docteur G. I. Penker (1). - Une femme âgée de 27 ans , d'une faible constitution , et très-maigre , éprouva dans le mois d'octobre 1820, tous les symptômes d'un commencement de grossesse. Vers le milieu du cinquième mois, les mouvemens de l'enfant devinrent manifestes, et à la fin du neuvième mois, elle ressentit les douleurs qui ont habituellement lieu lors de l'accouchement. Cependant l'orifice de l'utérus ne se dilata pas , quoique l'accoucheur pût sentir à travers cette ouverture la tête de l'enfant. Comme les forces s'affaiblissaient à mesure que les douleurs se prolongeaient davantage sans amener aucun changement dans l'état de l'utérus, on administra de légers stimulans, mais inutilement; et au bout de six semaines, les douleurs étaient complètement dissipées, et cette dame put reprendre ses occupations habituelles. Peu de jours après l'apparition des premières douleurs, les mouvemens de l'enfant étaient devenus successivement plus faibles, et enfin avaient cessé tout à fait. Insensiblement le ventre perdit de son ampleur, et le fœtus sembla s'être tourné du côté gauche de l'abdomen. Les menstrues parurent le dixième mois, et continnèrent d'avoir lieu régulièrement les mois suivans. En décembre 1821, le docteur Penker appelé en consultation proposa de terminer l'accouchement par force, mais

<sup>(1)</sup> Allgem. medizin. Annal. ; septembre 1824.

son avis ne fut pas adopté : jusque-là la situation de cette dame était toujours restée la même. Dans le mois d'octobre 1822, une nouvelle exploration fit reconnaître à ce chirurgien que l'orifice de l'utérus était situé au-dessus de la symphyse du pubis, incliné obliquement à droite, que le fond de cet organe était à gauche, que sa paroi postérieure réduite à l'épaisseur d'une double feuille de papier par la pression que la tête du fœtus exercait contre elle, était descendue profondément dans le petit bassin, de telle sorte qu'elle n'était plus qu'à un pouce et demi de l'entrée du vagin. L'utérus paraît avoir perdu sa sensibilité. On distingue très-manifestement, à travers les parois abdominales, le dos et les pieds du fœtus. Enfin, le 13 mars 1823, les choses étaient toujours dans le même état, et cette dame refusait de même de se soumettre à un accouchement forcé.

'Nous ferons connaître à nos lecteurs la fin de cette observation aussitôt qu'elle aura été publiée, ce que promet de faire le docteur Penker.

## VARIETES.

## Académie royale de Médecine (Août.)

Acadisum séunz. — Séance da 2 soult. — Lettre du Ministre qui consable l'Académis sur Poppurtunité d'une demande faite par MM. Costu-Jasis et Laserre, de se soumettre dans le lazereth de Marsellle à diverses épraves propres à prouver que la fière jaune et la peste ne soul se de maladies contagieuse. Ces médecins particulièrement proposent de se maladies tontagieuse. Ces médecins particulièrement proposent de se maladies. Trois autres médecins, membres de la Société de Médecine de Marsellie, demandent à subir le mêmes épreuve L'Académie nome une cómmission de douze de ses membres , pour préparer la réponse qui doit être faite au Ministre.

Rhubarbe indigene. - Rapport de MM. Bousquet et Caventou , sur

la question de savoir si la rhubarbe cultivée dans les départemens de la Seine, de l'Isère et du Morbihan, peut être sans inconvénient substituée dans les préparations pharmaceutiques à la rhubarbe exotique. Les rapporteurs ont successivement interrogé les caractères physiques et botaniques . l'analyse chimique des deux rhubarbes , et l'observation clinique. 1.º La rhubarbe indigène cultivée en France, est le rhoum nalmatum. On v a bien cultivé aussi les rheum compactum, undulatum et rhaponticum; mais la supériorité de la première variété y a fait négliger cellesci : or . dejà ces plantes sont toutes de la même espèce que celle d'où proviennent les rhubarbes de Chine et de Moscovie. Cependant il y a quelques différences dans la culture et les propriétés physiques : tandis que la rhubarbe exotique se recueille sans culture , après sept à huit ans de vie de la plante l'indigène exige un sol humide et bien exposé , un labour d'hiver , et deux ou trois binages d'été ; en outre, tandis que la rhubarbe exotique a une couleur plus proponoje, une odeur plus forte , une saveur franchement aromatique et amarescente , la rhubarbe de France a une saveur plus mucilagineuse et plus herbacée, et évidemment a un degré d'élaboration moindre. 2.º Des analyses chimiques faites, par M. Henry d'abord, puis par M. Caventou, ont fait voir que, tandis que cent parties de rhubarbe de Chine contiennent 74 parties de principes solubles dans l'eau et l'alcohol, une semblable quantité de rheum palmatum n'en fournit que 64, de rheum compactum que 50, de rheum undulatum que 32, et de rheum rhaponticum que 30. Ainsi, le rheum palmatum serait la plus active des rhubarbes indigènes, mais serait un peu inférieure à la rhubarbe exotique. Cependant il est bon de noter qu'on n'a opéré que sur des racines indigênes qui avaient au plus quatre ans , tandis que la rhubarbe exotique que fournit le commerce provient de racines qui ont au moins sept à huit aux : il serait possible des-lors , disent les rapporteurs, qu'avec l'âge la rhubarbe indigène devint plus riche en principes actifs. 3.º Enfin , dix-sept essais cliniques faits par M. le docteur Geoffroy à l'Hôtel-Dieu , trois semblables faits par M. Itard à l'Institut des Sourds et Muets, et sept exécutés par M. Ribes, ont prouvé que la rhubarbe indigène était purgative. Les rapporteurs concluent donc que la rhubarbe indigène peut , dans les préparations pharmaceutiques, être substituée à l'exotique, pourvu qu'on ait soin de la donner à une dose d'un quart plus forte. Quelques membres combattent ces conclusions. M. Bosc dit que la culture de la rhubarbe indigene . tentée à plusieurs reprises en France depuis trente ans, a toujours été abandennée, parce que le cultivateur ne peut recouvrer ses frais, que cette rhubarbe d'ailleurs ne peut rester plus de trois ans en terre, se pourrissant dans son centre au-delà de ce ferme, ce qui ôte tout espoir qu'elle acquière jamais le degré d'énergie de la rhubarbe exotique; parce qu'enfin il est fort difficile de la réduire en poudre. M. Boulay craint que l'introduction dans la pharmacie d'une rhybarbe évidemment inférieure à celle qu'un y emploie aujourd'hui, n'ait pour résultat de faire fournir, souvent et au détriment des malades , de la rhubarbe indigéne pour de la rhubarbe excitique. M. Marc, asso combatte les conclusions du rapport, élève des doutes sur l'analogie botanique du rheum palmatum et de la rhubarbe de Chine, attendu que, d'après Rheymann, on me connait pas encore l'opéce de plante d'où provient la rhubarbe excitique. Malgré ces oppositions , l'Académie adopte le rapport.

Sur l'autonie pathologique du cheval. — M. Andral fils, secrétaire de la commission d'hantonie pathologique, commence, su nom de cette cammission, la lecture d'un rapport relatif aux altirations qu'ent present de production de la commission a examiné dans le cours de mois d'avril, mai et juin, s' la voirigé de Montfaucon. Après quelques sager réflexions sur l'utilité de l'association de l'anatomie préhologique de l'homme et de celle de animaux, M. Andral annonce qu'il exposera successivement les leisons qui ont été trouvete dans les appareital desécrétion, le système nerveux et ses dépendances, l'appareil homomet de commencement des lésions de l'appareil du rapport qu'il a lue contient le commencement des lésions de l'appareil deisestif.

Le canal digestif est chez le cheval, comme chez l'homme, un des organes dont l'inflammation est la plus fréquente; il a cêt rouvé cullamné dans les trois-inquinens des cadaves de chevaux qu'a casaninés la commission : l'estomac, puis le commencement du gros intestin, et aon la find e l'lièon, comme chez l'homme, son les parties qui ont paru être le plus souvent frappées. Cependant l'appareil digestif nest pas, chez le cheval, colciu qui présenté le plus a'diletinous; l'appareil repriratoire, dans lequel on doit comprendre les fosses nasales, a plus souvent encore été trouvé malade.

D'abord , la commission s'est assurée de l'aspect du canal alimentaire dans l'état sain : des chevaux, qu'à raison d'accidens on a été obligé de tucr dans la force de l'age et de la santé , ont été examinés par elle à cet effet. Hors le temps de la digestion , la muqueuse a une couleur blanche , pale, comme chez l'homme; sa consistance est assez considérable; ses villosités sont médiocrement apparentes ; les lacunes d'Ev. Home trèsmanifestes, et les follicules plus ou moins développés. Dans le temps de la digestion, au contraire, la muqueuse est rouge là où la fonction a lieu, dans l'estomac lors de la chymification, dans l'intestin grêle lors de la chylification, beaucoup moins dans le gros intestin, probablement parce que cet intestin n'est qu'un organe d'excrétion. Cette rongeur est légère, a son siège dans les vaisseaux capillaires ; les vaisseaux subjacens à la muqueuse n'y concourent pas, car ils ne paraissent pas injectés. Elle est surtout prononcée dans les villosités de l'intestin grêle, comme si l'acte de la digestion avait déterminé dans ces villosités un état d'érection. Quelques-unes d'elles cependant sont blanchâtres, et d'elles sortent manifestement des vaisseaux chylifères qui sont pleins de chyle. M. Andral fils a eu récemment à la Charité l'occasion de reconnaître tous ces faits dans Pespèce humaine elle-même, sur une jeune fille de douze ans qui avait été écrasée par une charrette.

Passant ensuite à l'examen des altérations du canal intestinal, la Commission les a poursuivies successivement dans chacun des tissus qui le composent, savoir : dans l'épithélium, la muqueuse et les parties qui s'y rapportent , savoir les follicules , les lacunes et les villosités ; dans le tissu cellulaire sous-muqueux , la tunique musculaire et la péritonéale. 1.º L'épithélium, qui chez l'homme se termine à l'orifice cardisque de l'estomac, chez le cheval tapisse une grande partie de la surface interne de cet organe, et s'éteud jusqu'à l'union de la portion splénique avec la portion pylo. rique. Fort dense, et sorte de produit inorganique, il ne peut être malade par lui-même, mais il subit des alterations dans ses propriétés physiques consécutivement à l'inflammation de la membrane muqueuse qu'il revêt. De même que dans l'homme on trouve souvent, consécutivement à une phlegmasie de la muqueuse gastrique, l'épithélium de la partic inférieure de l'œsophage ramolli, réduit en pulpe, ou même détruit et laissant à nu la muqueuse subjacente; de même la Commission a souvent trouvé dans cet état et à la suite des mêmes cu constances l'épithélium de l'estomac du cheval. Dans l'homme, c'est la portion splénique de l'estomac qui est le plus fréquemment custammée ; dans le cheval , c'est la portion pylorique : la Commission se demande si cette différence ne tiendrait pas à l'existence de l'épithélium, qui préserverait dans le cheval la portion splénique. 2.º Dans la muqueuse digestive , la Commission a examiné les follicules, les lacunes et les villosités : elle u'a lu de son rasport que ce qui concerne les altérations des follicules. D'abord , dans le cheval comme dans l'homme, ces follicules, tantôt élaient à peine aperorvables, tantôt étaient très - développés, mais sans être pour cela dans un état pathologique; ce plus grand développement annoncait seulement un état d'irritation plus actif, et une plus grande disposition à ce que ces organes s'irritent et s'enflamment. Ensuite, la Commission les a trouvés souvent enflammés, des cereles vasculaires rouges ou bruns, selon que l'inflammation était aigue ou chronique, en circonscrivant la base. l'orifice central, et même en occupant toute la surface. Or, disent les rapportours, on voit souvent chez l'homme, à la surface interne de l'intestin, un nombre plus ou moins grand de petits cercles rouges ou bruns, avec ou sans un petit point semblable au centre ; la ténuité des parties ne permet pas de voir s'il existe là un follicule, et par consequent si la maladie est une affection de ces organes : ce qu'on vient de décrire dans le cheval ne semble-t-il pas le prouver? Mais, dans cette inflammation des follicules, leur orifice ne conserve pas toujours son diamètre naturel ; tantôt il s'élargit, tantôt il se rétrécit et s'oblitère. Dans le premier cas, la dilatation peut être portée au point d'égaler le fond de l'organe ; alors on pourrait le prendre pour une ulcération , et la Commission pense que certains enfoncemens qu'on a observés à la surface interne de l'intestin de l'homme . ct qu'on a qualifiés d'uleérations, ne sont ainsi que des orifices trèsdilatés de follicules muqueux tuméfiés. Dans le deuxième cas, le liquide secrété dans l'intérieur de ces follicules s'y accumule et change ces organes en tumeurs assez volumineuses. La Commission aurait pu être trompée sur la nature de ces tumeurs, si le plus souvent elle n'avait pas pu introduire un stylet dans l'orifice du follicule et le vider. Tantôt la tumeur contenait du pus : d'autrefois ce pus s'était solidifié . était devene concret, friable, d'apparence esseuse, et la tumeur alors ressemblait assez à celles qu'on trouve dans le canal intestinal de l'homme, et qu'on appelle tubercules. Les tubercules ne seraient-ils donc que des follieules chroniquement enflammés? et la petite dépression qu'on voit à leur sommet, et qu'on regarde comme un commencement d'ulcération de la muqueuse, ne serait - elle que l'orifice du follique? Quelquefois enfin la tumeur ne contenait qu'une sorte de matière sébacée, semblable à celle que l'on trouve dans les tannes de la peau, qui ne sont, comme on sait, que des follieules outanés développés. Enfin , dans certains cas, le follieule coffammé avait subi une véritable transformation de texture : ses parois étaieut devenues fibreuses, ou fibro - cartilagineuses, ou cartilagineuses; c'est dans l'estomae surtout que la Commission a trouvé se genre d'altération. En quelques cas, ces parois cartilagineuses ou fibreuses étaient ercusées de beaucoup de petites loges dans lesquelles étaient logés une quantité innombrable d'entozogires de l'ordre des trematodes de Rudolphi, longs de quelques lignes, de la grosseur d'un fil, et qui se mouvant dans leurs loges en sortaient souvent par l'orifiec du follienle pour se répandre à la surface interne de l'estomac. Ces faits, dit la Commission. ne font - ils pas concevoir la possibilité qu'un tissu, un organe une fois dévié de son mode normal de nutrition , subisse des transformations telles qu'on le prendra pour un tissu de nouvelle formation? Ces follieules, dit - elle , n'auraient - ils pas pu être pris pour des kystes , par exemple? La Commission continucra la lecture de cc rapport dans une des prochaines séances.

Raga. — M. Dapuytren communique à l'Académic une lettre de M. Marcchett, qui a fait des observations sur la rage à Saint-Pétersburg, et une autre de M. Lafon, qui en a fait en Turquic. Dans éentres, ese médeoins assurent que le débridement et le acutérisation des pustules, qui dans la maladie de la rage viennent sous la langue, leur a toujours paru un moyen curaît de la mahadie; ils demandent à l'Académie des moyens de consciune l'eur recherches. M. Dupsyuren fait remarquer que, comme dans ces lettres il n'est question que d'une action préservative, il préférent supoujour le débridement et la cautérisation des plaies à celles des pustules de la langue, qui n'ont rien de coustânt dans une apparation; il concluit à ce que est objet soit revroyé à une commission. M. Honoré cite deux cas de rage qu'il a observés dans l'erigèe humaine, dans lesqueis in ap n'orige, ni ches les mandes, a n'elex quels in a provient, ni che les mandes, a n'elex pels in a provient par de la commission de

maux qui les avaient mordus, les pustules de la laugue. MM. Girard et Barthleimy disent à roist pas été plus leureux; ce dernier dans de nonbreuse expériences qu'il a faite il y a trois aux urdes chevaux, et le premier dans les nombreux eas de rage que la asison vient de rassembler et amène chaque jour à l'établissement d'Alfort; M. Girard a scalement reinarqué sur trois eltiens morts de la rage une gangrène du poumon. M. Orfila au contraire rappelle une observation due à un médecin du gélépartement de l'Aisne, M. Mareq, dans laquelle les pustules de la lançue ont été vaus, et dans laquelle leur cautérisation a amen la partie. L'Académie arrête la formation d'une commission permanente pour s'ocement de set abiet.

M. Dupuytren, après cette communication, présente deux cas d'anatomie pathologique, asorie : 1,0 us trougle, genre de ver qu'on trouve souvent dans les reins du chien, et qui a été rendu par l'urêtre d'un homme pendant la vie; le malade a rejeté aussi par eette voie quelques calculs et un autre ver qui était déjà encroîté de matière salinc. 2.º Le dessin d'un vice de conformation consistant dans l'union de deux fetas par la partie antérieure du thoras, il y avait deux esphages, deux estomacs; mais an-dessons de ce viscère le canal intertinal était unique et servaitant deux injetius : il n'avait aussi qu'un cœur.

Section ne ménecine. — Scance du 9 août. — Élection de M. Louis , médecin à Paris , comme adjoint résident.

Hôtel-Dieu de Rouen en 1824. - MM. Double , Bourdois et Kergaradec font un rapport sur un Mémoire de M. Hellis médecin - adjoint de l'Hôtel-Dieu de Rouen, intitulé : Observations médicales recueillies à l'Hôtel-Dieu de Rouen pendant l'année 1824. Ce Mémoire est un travail du genre de ceux qu'on appelle Constitutions médicales ; M. Hellis y expose, d'abord mois par mois, ensuite saison par saison, d'une part les changemens atmosphériques qui en 1824 se sont succédés à Rouen, et qui ont du influer sur la production et le caractère des maladies . d'antre part les affections tant aigues que chroniques qui concurremment ont été observées à l'Hôtel-Dieu de Rouen, Cinquante - six observations y sont ranportées, dont plusieurs avec les détails de l'ouverture des cadavres. Quatre tableaux représentent le mouvement de l'hôpital pendant eliacune des quatre saisons, c'est-à - dire offrent le nombre total des malades reçus, la proportion respective des guéris et des morts, l'indication numérique des diverses maladies qui ont été observées. C'est l'hiver qui a fourni le plus de malades, et en été qu'il v a en le plus de morts. La mortalité a été, de 1 un sur 6 à peu près ; car sur 2434 malades reeus dans le cours de l'année, 380 sont morts : cette mortalité n'a été que de 1 sur 13 pour les maladies aigués, mais de 1 sur 3 pour les maladies chroniques. Un état bilieux dû , soit à la situation particulière de Rouen , soit à la constitution atmosphérique de 1824, a dominé dans la plupart des maladies aigues; et aussi M. Hellis dans leur traitement a - t - il fait un fréquent usage de l'émétique : par exemple, de 47 cas de pneumonics ou pleurésies, 42 ont promptement cédé à l'emploi de ce remède. Les rapporteurs , tout en applaudissant à cette pratique renouvelée de Stell , reprochent à M. Hellis de n'avoir pas assez employé les saignées générales . surtout dans les eas où il a eu recours aux saignées locales, rien, selon eux, n'assurant autant les bons effets de celles-ci que de les faire préodder des premières. Ils lui reprochent aussi d'avoir nié l'existence des fièvres pétéchiales et miliaires essentielles. Une courte discussion s'élève à l'occasion de ce rapport. M. Lonyer-Villermay demande si les détails des observations rapportées par M. Hellis prouvent bien que ces observations étaient des preumonies ou pleurésies, ear il pease que ce genre d'affection guérirait encore mieux par les saignées que par l'émétique, et qu'au moins avant d'employer ec dernier mayen , il est pradent de bien explorer l'état des voies gastriques. M. Nacquart dit que pour pronoucer sur les effets de l'émétique dans les phlegmasies pulmonaires, il faut dis tinguer les cas où l'on emploie ce sel à dose simplement vomitive, de ceux où nu le donne à très - haute dose, d'après la méthode de Rasori ; le médicoment, dans le premier cas, ne faisant que remédier à un état bilieux, s'il existe, et au contraire agissant dans le deuxième comme antiphlogistique, anti-sthénique, et presque à la manière des émissions sanguines.

Ventouses sur les plaies empoisonnées. - M. Barry, médeein anglais . lit une note relative à des expériences qu'il a faites , et qui tendent à prouver que des ventouses appliquées sur une plaie récemment empoisonnée empéchent l'absorption de la matière vécéneuse. Voici cu quoi consistent ees expériences : des plaies sont faites sur le dos ou la cuisse de lapins adultes, et quand le sang a cessé de couler, M. Barry introduit dans ces plaies, ou deux à trois grains de strychnine en poudre, ou trois gouttes d'acide hydrocyanique : puis trois, einq, dix minutes après, il applique sur les plaies une ventouse qu'il renouvelle à mesure qu'elle tombe, et il empêche ainsi les animaux de manifester aucun des effets accoutumés des poisons : ci au contraire les ventouses ne sont pas appliquées, les animaux périssent empoisonnés. Dans un de ces cas, M. Barry a attendu pour appliquer la ventouse que l'animal eût déjà des convulsions, et il est parvenu à les arrêter et à sauver l'animal. De ces expériences , M. Barry . qui croit que la circulation du sang dans les voines tient à une action d'aspiration exercée sur le fluide par le thorax lors de l'inspiration . conclut que toute circonstance qui changera cette force d'action de la circonférence au centre en une inverse du centre à la circonférence, comme le fait la ventouse, non seulement empêchera l'absorption, mais même rappollera à la surface la matière déjà absorbée, en tant rependant que celle-ei sera encore dans les limites de cette action.

Cette communication de M. Barry engage M. Pariset à faire connaître aussitôt à la section une observation qu'elle a reque anjourd'hui nâme de M. Morichau-Beauchamp, de Poitiers, et qui y a quelque rapport. Cette observation est celle d'uu individu qu , mordu par une vipére, réprouva aucun des accides qui saivent d'ordinaire cette morure,

parce qu'on appliqua successivement sur le licu mordu plutieurs sangsues; les premières sangsues appliquées moururent à mesure qu'elles prenaire du sang; ée n'est que la sixième qui résista, bien qu'elle ent sucé plus de sang qu'aucune des autres.

La section nomme MM. Orfila, Adelon et Laennec pour vérifier par des expériences les faits de MM. Barry et Moricheau-Beauchamp.

Cancer du cœur. - M. Ségalas lit une note sur un cas de cancer du cœur et présente modelée en cire une copie de cette altération. Le sujet de l'observation était un enfant de 11 aus, qui après avoir offert des symptômes de pleurésic et de péricardite, jouit pendant un an d'une santé assez bonne . nuis fut saisi d'une ascite , et un jour mourut tout-à-coup. A Pouverture du cadavre, on trouva le péricarde intimement uni au cœur, celui-ci plus volumineux d'un tiers, et tout le ventrieule droit ainsi qu'une grande partie du ventricule ganche converti en une substance lardacée, du genre du caucer cérébriforme ; la cloison interventriculaire et les oreillettes étaient scules restées saines ; il y avait un peu de sérosité claire dans l'arachnoïde, épanchement séreux abondant dans la plèvre gauche et l'abdomen, et amas de mucosités écumeuses dans toute l'étendue des voies aériennes. M. Ségalas fait remarquer que ces désordres existent dans tous les cas où une syncope, une suspension subite de l'action du cœur, de la circulation, causent la mort. Pendant sa vie l'enfant ne présenta aucuns signes de la grave altération qu'on a trouvée dans le cœur; sculement il se fatiguait aisément, éprouvait de temps en temps des vertiges et avait le sommeil lourd ; mais il n'interrompit jamais ses occupations d'écolier.

Codéste de morphine. — M. Ollivier annonce, que de concert avec M. Orfla, il 3 essey les effets sur l'économie ainmale du nouveu sel de morphine trouvé dans l'opium par M. Robinet, et qu'on appelle codéste de morphine ; à haute dose, celle de 4 ge grains, il a produit abolument les infemes effets que l'accètate de morphine; muis à petite dose, celle de 1/2 grain; i grain, il leur a paru jouir d'une propriété séclaire, un peu plus prononcée. M. Andrail fils sjoute que, chan des cessis filst à la Charité, ce sel donné à des mabades à la même dose (fie l'acc'tate de morphine a produit absolument les mêmes effets.

Rupture de l'atérus. — M. Moulins, médecin à Paris, présente l'utérus d'une femme de 26 ans, qui enceinte de 2 mois et demi, a succombé et le direction de la company de

Starct re 23 sort. — Usage de Peau de chaux dans les ulcérnius de la matrice. — MN. Villeneuve, Désermeux et Scélille font un trapport sur une observation de M. de Rempel, portant ce titre. Le sujet de cette observation es une femae de 3 dan qui éprovant de puis plusieurs aunces der douleurs très-vives aux Iondes, aux or da bassis trâ l'utérus, chez laquelle le toucher fit reconnaîteu en gonflement douloureux du cel de l'utérus, avec écoulement visqueux, quelquéelss mélé de ang, difficulté d'uriers, fifter; et qui nyant tét traitée cavain par les saignés,

les bains de ñige, les lavemens, les injections émoliientes, les opiacés, guérit après nosi d'ausge de l'eu de claux en injections et en hoison à la donc de 1 à 3 onces dans une tasse de lait. M. de Hempel, qui dans cette circonstance a employé aves euces l'euu de claux, pense qu'elle serait de même utile dans les plaies serofaleuses et carcinomateuse, dans les gangrèness, et la regarde comme étant à l'intrétieur un pissant déparatif. Les rapporteurs croient les diages donnés à ce médiemant exagérés, et même c'habilisent que la femme qu'a l'article et guérie M. de Hempel u'avait pas une ulcération de l'utérus, mais seulement un engogement du col de ce tergane avec écoulement lescorriéne. M. Lougre-Villerana appuie cette dernière de principal de l'utérus de simples engorgemens de cet forgane ; il cite deux faits dans lesqués cettere de diagnette avait été comme des ulcérations de l'utérus de simples engorgemens de cet forgane; il cite deux faits dans lesqués cettere de diagnette avait été comme

Contagion de la fièvre jaune et de la peste. - M. Lassis, correspondant de l'Académie, lit une note sur les causes des évidémies, leur nature, les moyens d'y remédier et même de les prévenir. Dans cette note, il établit que la science possède désormais plus de faits qu'il n'en faut pour résoudre toutes les questions relatives aux épidémies ; et que ces faits doivent faire rejeter l'opinion de la nature contagieuse de toute maladie-typhoïde quelconque, ainsi que les mesures sanitaires que l'idée de leur contagion a fait adopter. Il ne restreint pas son opinion sous ce double rapport à la fièvre jaune seulement , mais il l'étend à toutes les espèces de typhus et à la peste elle-même. Il prend ses argumens dans la recherche des causes et de la nature des fièvres épidémiques, et dans la considération des mesures sanitaires qu'on leur oppose. 1.º Qu'on étudie l'histoire de toute épidémie, et l'on se convainera, dit M. Lassis, qu'aucuue n'est due à des germes importés du dehors, mais tient à des causes appréciables et bornées au pays que l'épidémie ravage. C'est co que la recherche des causes de toute épidémie lui a démontré. D'ailleurs que sont ces germes à l'importation desquels on en appelle? Comment en expliquer la formation , le développement , la conservation . la prorogation, au milieu d'influences atmosphériques diverses bien propres à les détruire, et souvent après un long temps? Comment en concevoir l'extinction après une épidémic, c'est-à-dire après la condition qui a dû le plus les multiplier? Avec ce système de prétendus germes, importés soit de l'Orient, soit de l'Amérique, peut-on expliquer pourquei des épidemics semblables à celles que nous observons aujourd'hui ont désolé jadis notre occident, dans des temps où il était sans communication avec ces pays? Peut-on dire pourquoi ces épidémies étaient alors bien plus fréquentes qu'elles ne sont aujourd'hui, que ces communications sont si multipliées? Avec ce système enfin, peut-on conceyoir pourquoi en Egypte et en Amérique où la peste et la fièvre jaune sont endémiques , ces maladies restent toujours bornées à certains lieux , probablement ceux où sévissent les eauses générales qui les développent, et ne s'étendent pas à des lieux très-voisins, mais qui ne sont pas sous l'empire de ces mêmes causes? 2.º Si l'on recherche quelle est la nature des fièvres énidémiques . on voit , dit M. Lassis , que toutes sont identiques , ont la même nature fondamentale, et ne différent des fièvres de tous les temps et de tous les pays, que par des nuances accidentelles, par le degré de gravité, d'intensité, En général, ajoute t-il, les médecins ont été trop enclins à considérer les maladies épidémiques comme des maladies nouvelles et spéciales; et toutes ne sont, même celles qu'on appelle peste, fièvre jaune, typhus, que les mêmes fièvres que nous observons dans nos pays , sculement à un plus haut degré de gravité, et avec des modifications dues aux causes locales qui les ont rendues épidémiques. Or . comme nos fièvres ordinaires ne sont pas contagionses, pourquoi la peste, la fièvre jaune, les typhus, qui ne sont que ces mêmes fièvres à un plus haut degré d'intensité , le seraient-elles davantage ? 3.º Enfin , en admettant l'idée de germes reproducteurs, comment concevoir, dit M. Lassis en terminant, que les mesures sanitaires actuelles puissent prévenir la propagation de ces germes? Ces nfesures consistent presque exclusivement en des séquestrations et des purifications : mais quelle barrière onposer à des germes aussi ténus que conx qu'on est forcé d'admettre, et quelle serie de purifications des hommes et des choses serait ici nécessaire? Ces mesures sont donc, selon lui, insuffisantes et inutiles. Bien plus, il les juge nuisibles, non-sculement par les entraves qu'elles apportent aux rapports politiques et commerciaux des nations et des particuliers, mais parce qu'elles sont propres à entretenir, aggraver les épidémies, et même à les faire naître, en enfantant dans la localité à laquelle on les applique les causes générales susceptibles de les développer : la dernière épidémie de Barcelonne en 1821, en a , dit-il , offert un triste exemple.

Cette lecture donne licu à une longue discussion.

M. Leannec demande si M. Lassis nie la coalagion d'une manière abole, en toute maldie; et sus nie réponse que lui fait celui-ci, qu'il cecepte les maladies virulentes, comme la variole, il pense qu'on pourrait tentre les quériences que M. Lassis propose au gouvernément, soit sur des bubons vénériens, soit sur la pustule maligne de Bourgogne; soit est la pustule maligne de Bourgogne; la gionte que la question devruit d'ailleurs être d'utièse en ce qui concerna la fiètre junce et ce qui concerne la pater, beaucoup de médicies doutant aujourd'hul de la nature contagione de la première de ce smi dies, et presque tous au contraire croyant à la nature contagione de la seconde.

M. Lassis répond, que par des expériences sur la pustule maligne de Bourgoupe, padadic qui d'ailleurs n'est pas contigieuxe à distance, on n'irait pas d'ouit au but; que c'est sur la peste qu'il faut expérimenter, et cela mos à Constantinople ou au Caire, mais à Marseille, a tetenda qu'il s'agit de prouver, onn que la maladie ne soit pas susceptible de se prepager, de rétendre la outet son borceau, son foyer, mais seulement ne peut être transportée au lois à l'aide de germes reproducteurs.

M. Geoffroy Saint-Hilaire communique quelques observations qu'il a faites en Egypte, et qui, tendant à prouver que la peste en cespays tient à des causes locales , viennent à l'appui du système de M. Lassis, L'état du Nil , dit-il , gouverne complètement l'état sanitaire de l'Égypte ; on peut sur les crues , sur les baisses de ce fleuve , prédire les lieux où il v aura des maladies. A-t-il un grand exhaussement? le haut pays seul est désolé par la peste : le bas pays qui est alors submergé en est exempt. Le fleuve au contraire a-t-il baissé? c'est sur le bas pays que le fléau porte ses rayages. Selon le caractère morbide que l'état du fleuve imprime aux organisations, la moindre impression excite le développement fatal : ainsi un matelot se jette à la mer pendant qu'il est en sueur, et le lendemain il meurt de la peste ; un autre fait un excès de table, et le lendemain il én meurt également ; ce qui dans un autre pays eût occasionné une phlegmasie pectorale , une diarrhée, là a suscité la maladie du lieu , la peste, Cette maladie n'est pas toujours celle que déterminent les causes locales morbifiques : comme chaque mois presque asa constitution atmosphérique propre, chaque mois aussi a ses maladies; et la même impression qui. dans un mois, aurait excité la peste, dans une autre oceasionnera une ophthalmie, ou une dysenteric. Tont tient en somme à des causes locales : et c'est pour cela que la peste est et sera toujours cudémique en Egypte.

M. Louyer-Villermay cite desfitis analogues en ce qui concerna la fière, jaune : il tient d'Américains for lattritis, qu'à New Yorc'ha fiòrrejamn ne se propage que dans le port et dans la ville basse; mais que lorsqu'ella separati dans la ville haute, el le rete borrée à l'individu atteint, sans se propager aux habitations voisions. M. Destrucaux assure que ce même fait lui a été atteit, et. M. Geoffroy Saint-Hillaire Paropicaussi da témoi-

gnage de M. Bose.

M. Pariset au contraire croit à la nature contagionse de la fièvre jaune. ct cite à l'appui de son opinion les faits suivans. Dans l'épidémie de Barcelonne de 1821, on a vu la maladie se propager successivement à Tortose, à Asco, à Mequinenza, à Fraga, à Nonaspe, pays à 25 et 30 lienes dans les terres, et différant trop les uns des autres sous le rapport topographique, pour qu'on puisse leur supposer les mêmes causes d'insalubrité. Tortose l'a reçue d'un seul homme qui l'avait prise à Barcelonne en communiquant avec des vaisseaux des Antilles; la famille de cet homme fut d'abord atteinte : de cette famille le mal s'étendit au reste de la ville, dont la moitié de la population prit la fuite, mais qui, sur 8,000 habitans restans, en perdit 5,000. Il en fut de même à Palma, ville maguifiquement exposée, divisée en ville haute et ville basse : il est même à remarquer pour elle, que la maladie se montra d'abord dans la ville haute, qui est élevée de 84 pieds au-dessus du niveau de la mer, d'où un matelot la porta dans la ville basse. Der vaisseaux arrivent des Antilles à Port-Mahon, lieu des plus salubres; aussitôt la maladic éclate dans le lazaret, et bientôt vingt-huit gardes de santé ont succombé. Un chébee parti de Larash, petit port d'Afrique sur l'Atlantique, pays où jamais ne

s'est montrée la fièrre janue, n'ayant eu, d'autre parl, monne communication dans la traverée, franchil le détroit de Gibraller, et trouver de les autres ports férmés, va tetionner à Mahon; là il se mêle aux vaisseux des Antilles qui on la fièrre janue, et arrivel 20 pesphenhre, dès octobre, ses quotre hommes d'équipage sont monts. Endin, la Calotta, village chercant situé à 1200 pieds aux dessus du niveau de la mer, réunisant toutes les condisions physiques et sociales les plus salubres, reçoit en 1800 les figitifs que la fièrre janue chasse de Cadis, çub tientié il est dépenable par le fiène. M. Parèue termine en disant que maiotenant l'épinion de la contagion et celle qui domine parmi le médecine et les gens éclairés de l'Epagage.

M. Lassis et plusieurs autres membres de la Scotion demandent à répondre à M. Parisci: trais M. le président fair remarquer que la Scise livre ici à une discussion prématurés, puisqu'elle sera appélé à prononcer sur la question qui en fait le sujet, le jour où la commission instituée pour juger la proposition d'expériences de M. Lassis, fera sou rapport, et la discussion est ferme.

Létino organique du cour. — M. Chomal présente un cour una lador pris sur un sigle qui a succombé à une péritonite surveue dans los curis d'une maladie organique du foie. Ce cour offrait às hase et tout autour de lui, une bande ossense, épaise d'une demi-ligne, harge de tout autour de lui, une bande ossense, épaise d'une demi-ligne, harge de la pouce seulement dans le pouces au-dewant de l'occillette droite, et d'un pouce seulement dans le pouces au-dewant de l'occillette droite, et d'un pouce seulement dans le retre de son étendeu. Cette hande, qui semblait développée à la face interne du périezre de ou daus une fause membrane ancienne, donnait naissance à un grand nombre de faiseaux blanchitres et rougeltres d'apparence charuse, qui allaient se terminer, d'une part, à la face interne du prièrraire, et d'autre part à la face externe du cour, dont le tins u, du reste, était sain parfout. Une conche de tissu musculaire était interposée entre os faisceaux.

SECTION DE CHIRURGIE. - Séance du 11 août. - Observations de plaies et cancer de la verge. - MM. Forestier , Yvan et Hervey de Chégoin , font un rapport sur quatre observations envoyées à l'Académie par M. Bernard, médecin à Moulins, et dont voici la substance : 1.º plaie d'armes à feu an pénis, faite par une balle qui traversa le corps caverneux droit, à quelques lignes du gland dont la couronne fut intéressée, et qui sortit par le corps caverneux gauche ; l'urêtre fut aussi divisó à sa paroi supérieure. L'urine sortit pendant six semaines par l'issue de la balle , mais au bout de sept semaines la guérison fut complète , sans fistule ni altération de la forme de l'organe, bien qu'on n'eût pas introduit ni mis de sondo à demeure dans la vessie. 2.º Plaie de la verge à sa partie dorsale par une bayonnette, et qui intéresse un peu le corps caverneux ; réunion par première intention , et guérison en cinq jours. 3.º Morsure du gland par un cheval, dont la dent pénétra de deux lignes et demie : compresses résolutives , et guérison en quelques jours, 4.º Tumeur canofreuse envabissant toute la verge jusqu'au pubis : le pénis est amputió en entier, et de manière qu'on rase les os; on introduit une soude dans la vessie; on panse à plat sans faire aucume ligature, de vaisseaux, et au vingglunittème jour la cicatrisation est complète. Un an déjà s'est écoulé depuis cette opération, et le malade est en parfaite santé; l'urine sort par jet comme avant la maladie.

Adhlevancer de la langua. — Les mêmes rapporteurs font connaître une autre observation due encore à M. Bernard de Moellins, Alapquelle des adhievences, épaises de deux lignes et demie, avaignt collé le justies latérales de la langue à la face interne des joues, Jana l'édendre d'un pouce et plus de chaque côté. Ces adhérences étaient survenues à la suite d'une inflammation de l'intérieur de la bouche et de la langue qui s'était alécrée dans son pourtoirs jelles génaient les fonctions de la parole de la mastication, et M. Bernard les divins d'un seul coup de sissun MVII. Duval et Callerier neveu disent avoir observé des ess semblables.

Fracture de la colonne vertébrale. - MM. Emery, Ribes et Danyau font un rapport sur une observation envoyée par M. Lafave; médecin à Bordeaux, relative à une fracture de la colonne vertébrale par suite d'une chute: la fracture était à la quatrième et à la troisième vertébres dorsales , avec paralysie des membres inférieurs , du rectum et de la vessie, et fit périr le malade au bout de deux mois. Dans une discussion qui s'engage au sujet de cette observation . il est généralement reconnu que les blessures de la moelle épinière sont d'autant plus graves et d'autant plus promptement mortelles, qu'elles ont lieu à un point plus rapproché de son origine. M. Ségalas avance, comme un fait physiologique important, que les vésicules séminales sont soumises dans leur action à l'influence de la moelle épinière , et que l'état de ces vésicules peut servir aussi à éclairer le diagnostie des blessures de cette partie nerveuse, MM. Roux et J. Cloquet enfin confestent qu'il soit aussi fréquent qu'on l'a dit , que les paraplégies traumatiques soient accompagnées d'escarres sur les parties sullantes du bassin et des membres inférieurs; presque toujours. disent-ils , la mort survient avant la formation de ces escarres.

L'ildounie. — MM. Roux et Hervey de Chégois foat un rapporq au run aménorie de M. Caigon, médonie à Vitry-de-Francés, intitulé : Des mayens d'éviter toujours la lésion du rectum, et d'arditer les hémordies, qui avenue product no pas de temps aprèt l'opération de la plare. El lesion du rectum dant Popération de la plare, d'istrabulire une plaque métallique dutte la prostate et intestin, Jorsqu'on a fait l'uecision des parties molles extérieures, et avant qu'on insien le cel de la vesse. Les ràpporteurs biliment ce procédé, parce qu'il exige présibblement une finsision qui expose av danger qu'un vent éviter, et sarbut parce que pour s'apare, la prostate du resident de l'activir, et actual trapecque pour s'apare, la prostate du reside il faut détruire la cloison qui empéde la communicatir et du tisse cellula laire du bassia avec celui da princie, Or, cette destruction entire. Plaffitation de l'urine dans le tisse cellulaire du bassia, et par sairle.

ou de la léviou de cette cloison que, selon les rapporteurs, dépendent le resuccés ou l'inaccée de l'objertation de la tuille. Les rapporteurs hillent aussi les moyens que M. Caignon propose pour arrêter les hémorrhagies quisorvément pendant ou, après la lithotomie, et qui consistent à tressortir par la plaie du prince, et le tron obturateur avec une aiguille courbe qu'on fait ressortir par la plaie du prince, et à metaleus re la face interne de la branche de l'acion, malgré il gontrée qu'en de la prince de l'accessible à la compression, malgré la gontière quas laquelle cle est rendermée; ils croisent plus couveraible d'albre lier cette artère par la plaie du prince avec l'aiguille courbe de M. Deschamps, comme le fait lu B. Deyer.

Chlorure de chaux dans les brûlures. - M. Lisfranc instruit la section que dans les brûlures au second degré, et après avoir fait usage pendant deux ou trois jours des cataplasmes émolliens, il a employé avec succès le chlorure de chaux; la solution marquait trois degrés au chloromètre de M. Gay - Lussac, et était faite dans la proportion de quatre ou six onces sur une livre d'eau; il pense que ce médicament serait également utile dans la pourriture d'hôpital. Ce propos fournit à MM. Maingault et J. Cloquet l'oceasion d'annoncer qu'ils viennent d'observer deux pourritures d'hôpital chez des malades dans la ville, ce qui est fort rare; les deux malades étaient dans des conditions tout opposées : l'un riche , placé dans un quartier fort salubre, l'autre pauvre et placé dans une situation tout inverse. M. Sogalas rapporte aussi que récemment, dans un cas de catarrhe chronique de la vessie, compliqué sans doute de l'uleération de cet organe, il est parvenu à affaiblir et même à faire cesser momentanément l'odeur infecte de l'urine en injectant dans la vessie un liquide auquel était ajoutée une certaine quantité de chlorure de chaux.

Séance du 25 moit. — M. Larrey présente deux malades; l'un porte sur la partie latérale droite de la tête une petite tumeur osseuse dont le sommet semble être cartilagrieux; l'autre a été affecté de la maladie de Pott; des abcès se sont manifettés aux lombes, à l'aine; la maladie a cédé à l'application rétérée des moorsas.

Hernies et benyeze. — MM. Larrey et Ficher-Grandchamp font un rapport sur un Micnoire de M. Founier de Lampdes, indecin, sur les learnies et avec des moddles d'un nouveau gonre de brayer. Pour guérir les bernies, il fauts perponers, non-seulement de fermer l'ouverture par laquelle s'échappent les jurties, mais encore de rétrécir cette ouverture pour que toute issue des organes soit désormais impossible. Les brayers usités jusqu'à ce jour ne remplissent pas, selon les rapporteurs, cette double indication, parce que leur pétate étant continue et fixée d'une manière invariable au ressort disstique de la ccinture, n'exerce pas uru le point de la descente une compression exacte et uniforme. Les rénizigradez des médecins anglais ne vont pas plus un but; car, dépouvrus de sous-coises, ils déplacent aiséement : d'ailleurs, v'exerçant de pression que sur un seul point, cette pression est pénible et douloureuse. Dans le brayers de M. Fournier, la pelotie est képrée du reste du handage pette brayers de M. Fournier, la pelotie est képrée du reste du handage pette pdotte est fiscible dans la portion méallique qui en forme la bas ; on petu lui donne la gradeur et la forme qui conviennent à la région qu'occupe la hernie; et évet lorsqu'elle et en place, et la hernie réduite, qu'oc y adapte la ceiture qui et est lorsqu'elle est d'un resort d'astique, lequed cere cur este pelotte une pression qu'on grade à volonté. Ainsi, non-seulement un dathecle est opposé à la sortie des parties réduites, mais le reprochement des bords de l'ouverture est favoriré, et la portion de parvis de la capit d'abdominale qui n'auté cété à l'impublice des violers sortis est uniformément comprimée. Les rapporteurs proposent done à la certicid de donne es sea approbation aux brayers de M. Fournier; mais, après une longue discussion, la section aux brayers de M. Fournier; mais, après une longue discussion, la section aironno és na M. Fournier; mais, après une longue discussion, la section aironno és na M. Fournier; mais, après une longue discussion, la section aironno és na M. Fournier; mais, monocés na M. Fournier; mais, mais la visual sa monocés na M. Fournier; mais, monocés na M. Fournier; mais, mais la monocés na M. Fournier; mais, mais la visual sa monocés na M. Fournier i un émac.

M. Protat lit un Mémoire sur l'absorption pulmonaire, et M. Boullu eo lit un sur la saignée: nous en parlerons à l'occasion des rapports auxquels ces Mémoires donneront lieu.

Section DB PHARMACIE. - Séance du 13 août. - État du soufre dans la semence de moutarde. - MM. Henri fils et Garrot donnent lecture d'un Mémoire contenant les recherches qu'ils ont faites pour constater dans quel état est le soufre qui existe dans la semence de moutarde. Avant traité par de l'alcohol rectifié de l'huile fixe de moutarde, ils ont obtenu sur les parois du vase une substance rougeatre, grenue, soluble à Peau, très-acide, d'une saveur piquante, amère, rappelant l'odeur des plantes anti-scorbutiques lorsqu'on les distille. Ils ont reconnu que cette matière était un acide nouveau, qu'ils nomment sulfo-sinapique, parce qu'il contient du soufre parmi ses élémens, et dont ils ont étudié les combinaisons avec les diverses bases. La composition de cet acide, qui existe aussi dans les semences d'autres plantes erueifères , est , sur 100 parties, carbone 49,5, hydrogène 8,3, soufre 17,33, azote 12,96, oxigène 11,91. Les auteurs de ce Mémoire présument que dans les végétaux le soufre peut se trouver en divers états de combinaison. A cette occasion, M. Vauquelin rappelle qu'il a trouve, comme Margraff, du phosphore dans la semence de montarde : et M. Planche avance que l'association du vinaigre n'augmente pas l'action rubéfiante de la moutarde sur la peau.

M. Robinet II quelques considérations sur les moyens de purifier diverses subtinues enyralliese contenues dans les caum mères des limites lutions. Il présente plusieurs appareils qui sont fondés sur le principe de la pression atmosphérique, et à Table desquels on obtient des sels ciles às e procurer par d'autres voies: par Jun d'enx, M. Pelletier a purifié qua safilet de brusieur qu'on ne pouvant pas obtenis autrement.

Sémoce du 27 codit. — Andyrse des semences de fousque. — MM. Boullay et Chevalier frant un rapport sur une ondyre des semendes de feusque, par M. Boson, pharmacien à Mantes. Ce pharmacien a retiré d'abord decette semence, en la traitant par l'éther suffictique. In this d'abord decette semence, en la traitant par l'éther suffictique. In huile fixe et dere, et de celle-ci à l'aide du lavage dans de l'eau distillèc que d'a Pacide malique : ensuite, par la distillation dans l'eau, il a double que de l'accide malique : ensuite, par la distillation dans l'eau, il a donn l'eau, il a d

une huile volatile; l'alcohol a séparé de ces semences cette matière amère, nauss'abonde, qui est particulière aux légumineuses; enfin il existe dans ces graines un principe colorant, janne, avec lequel M. Bosson a teint de la laine et du colon.

Analyse du dioptase. M. Vauquelin communiquela nouvelle analyse quilvest de firir du dioptase, belle pierre verte, transparante, d'une couleur trés-riche. Il en résulte que co minéral est, sur 100 parties, compasé de : silice, 38; avyde de euivre, 40; cau, 10; carbonate de chanx, 8, 16 roxydé, 4, Clest done un silicate de euivre hydratic, car M. Vauquelia croît que le fer et la cheux ne s'y rencontrent qu'accidentellement.

Chilorue de chaux. — M. Lemaire communique des observations qui provenet qu'une solution de chiorare de chaux faite dans la proposition d'une partie du sel sur trois d'esu, a été fort utile dans des eas d'uleries it out été cientités de nuitro utile journ. Le proto-cidure de mercures en les mêmes citets. M. Laubert assure que dens les hôpitans militaires, et bos fielt du chiorure de chaux a été constaté déjà. M. Vanquelin rapie que M. le docteur Clamaren avait dès long-temps employ l'acide amràtique oxygéné étacul d'ava et prin en boisson dans les maladies applilitiques, mais que l'irritation de l'estomac obligea d'y renoncer; l'urine et les excerémess chiamb Bance et totalement décolorés.

M. Virry lit une note sur des filamens fournis par une variété suvaçõe de hananier des iles Philippines, nomer desace. Ce sont des travações blanclèse et soyeuses qui forment des tubes dans l'état frais. M. Virry fait remarquer que, tandis que l'espèce de bananier que l'ois cultive pour en refiere d'excellens fruit à semences ne fournit qu'une filasse cotonneus manvaies, l'espèce suvage à manvaifruits en fournit une trés-forte dant on pent fairde. de fissus et qu'on pent teindres.

Plaies empeisonnées. — M. Petros entretient la section due expérieses de M. Barry, aut Papilisation des ventoues dans des act de plaies empoisonnées, et dont nous avons parlé à l'article de la section de médecine. Le ventous e raitire de la plaie, avec du uas qu' de la lymple, le poison qui y a été introduit, et l'animal échappe à la mort. Dans les expériences auxquelles as assisté et concurra M. Petros, le poison empleyà avait été, une fois de l'upas tienté, une autre fois de l'actide luydrocyanique au quart. M. Vauquelin dit, que c'est probablement do même qu'agit la succion qu'on a «ii acuvent employée dans les plaies empoisonnées. C'est aus la l'appinion de M. Vivrey, qui etté et l'appuil l'auge que len fait d'aus les la des orientales, après les morsures du coluber najo ou serpent Capello, de te- qu'on appelle les pierzes à copent y ces pierres sont des masses de terres bohires, d'altumino, de magnésie, qui réemparent d'une partie du poisse, et préviennest nos absorption par le corps.

La seance est terminée par l'élection de 47 membres correspondans.

Conterisation des pustules de la variole. — M. Meyranx a lu à l'Académie des sciences un Mémoire sur la cautérisation dans la variole et quelques autres maladies éruptives de la peau, que nous croyons utile de faire connaître.

L'expérience a prouvé à l'auteur que la cautérisation pour être edicace devait être pratiquée le premiere et le densitieme jour de l'éruption. Les eauxiques mis en action le troisième, le quatrième et même au-diclà, ne font jamais avorter les boutous jils poursaivent leur marche régulière, suivant l'ordre de l'éruption, et acquirèrent le même développement que ceux qui n'ont pas subi la même modification. A leur chute, en treuve des campraites et det excavations sur la neach

Plusieurs précédés ent été mis en usage pour la crutérisation de la variole; centi qu'on emploie le plus habituellement comiste à arroser la figure avec une dissolution de nitrate. L'anteur n'a jamais vu rémaisr ce procédé; il signale plusieurs incouvénieus qui accompagnent son application. n'. La dissolution de nitrate d'argent répande sur toute la face agit et sur les parties saines et sur les parties malades ; a.º les bouteus varioniques de dévolpent sous la crotte noirdre; sils attenquen le corps muqueux et le derme aussi profondément que ceux qui n'ont par reçu l'action des caustiques. Avec es procédé, il diverti imposible de pouvoir circonserire l'action de caustique, quelque soin que l'on prenne pour en empéteur la difusion.

L'observation a appris au decteur Meyraux que la manière la plus afre de faire avorter têx-promptement le boutons avraidique deit de la ou-viri tous les uns après les autres, et de les cautériser avec une parcelle du mittate d'argant, ou avec la pointe d'un erzons armée du même caustique. Il vant mienx ouvrir ces pustules avec une lancette que de se servir d'une d'pingle ou d'une aiguile trempée dans une dissolitique du l'une aiguile trempée dans une dissolitique dischourer ces nocédé.

Une chose bien eurieuse, et en même temps inexplicable, c'est que le pessage du fluid egalvauique, qui ne produit jamais d'inflammation sur leu organes, quelle que soit son accumulation, éteit complètement les pus-leus varioliques. Le procédé le plus efficace pour produire, presque instantamément cette modification sur les boutous varioliques, c'est de jes revir' d'une signille très-fine qu'on implante dans les saillies, et d'y leir pénétre le fluide voltaique. Comme le succès de la cautérisation est subpredome an succès général de la maldie; il et essentiel de ne néglier aucune des indications ordinaires. L'auteur a observé que l'application de la cautérisation ne devenait utile que quand no avait abatur l'applique il flammatoire, soit de l'un des trois viséeres principaux, soit de l'organe cutané quand l'inflammation de ce dernier tissa prédomatoire; la réaction générale devient plus intense, et la suppuration des houtons qui n'ont pas avorté d'orient plus abondante.

Ce n'est que quand on a combattu préalablement l'inflammation que la

tuméfaction diminue. Dans ces cas sculement, les caustiques resserrent le tissu de la face, produisent sa condensation, le rétrécissement de petits vaisseaux, et déterminent la répulsion des fluides qui les engorgent.

On a publié que la cautérisation prévenuit l'inflammation des méninges du cerveau. L'observation nous a prouvé, dit le docteur Meyara, à l'Abpital de la Pitté, que ce n'est qu'un moyen révulié. Les phlegmass de méninges, du cerveau, n'esont pas consecturies à une interintation extérieure. Ce n'est pas la le mode ordinaire d'après loquel se praga l'irritation; elle marchép presque constamment des organes digestifs dans l'encéphale; toujour l'austonie pathologique fait voir les lésions de ces derniers organes en rapport avec celle des premiers.

M. Meymux a prouvé que les avantages de la cautérisation ne étéredent pas seulement sur les boutons varioliques; il a encore fait l'application du même moyes avec beauconp de succès aur la varieclle, les faroncles, les pustules vénériennes qui débutent, et quelques espéces de dartres. L'auteur cite l'unicors observations à l'appui de ce qu'il avance.

Observations sur des opinions émises dans le cahire du mois d'audi 1825, des Archives générales de Médecine, page 501, sur la courbure accidentelle de la colonne certébraie ches les jeunes filles, sur l'insuffisance et le danger des lits mécaniques destinés à employer l'extension de la colonne eretébrale : para l'MASSONAM.

Dans l'intérêt de la science, nous jugeons convenable de résurer sei très-succinctement les opinions émises dans l'article indiqué par le titre ci-dessus, nous proposant de le faire en entrant dans plus de détails, dans le prochuin numéro de notre Journal.

Nous dirons toutefois auparavant, que l'auteur de cet artiele a singulièrement blessé les convenances par ce qu'il a dit dans les pages 50a, et depuis la cinquième ligne jusqu'à la dernière de la page 521 et autres; cette simple observation sera toute notre réponse.

C'est dans la page 609, premier alinéa, que se trouve la conclusion of sa dissertation, sur les courbures de la colonne vertebrale, y voit bien clairement, bien positivement déclaré que, quels que soient les moyens qu'on doire leux opposer ovec espoir de succès; à la ne doiven de voir qu'un seul but, céul de rétablit l'équilibre détruit entre les disforces musculaires antagonistes dont la coloune vertébrale est destinée à sup-noter l'action.

A de telles assertions vous objectons, 1.º que l'examen des parties dont le changement d'état, de forme et de situation, constitue une courbure de la colonne vertébrale, prouve que ce v'est pas des force musculaires qu'il faut v'occuper d'abort ju mis bien, avant tout, d'u ré-tablissement de l'état, des formes et des situations des organes en les-quels résides extellement le mécanime de cette courbure.

- ». Qu'attendu que , lors même qu'on aurait le moyen de centupler la forces naturelles des muscles qui ont cédé, oq ue ouns u'avons pas hesoin de dire être imposible, ces forces ne servicot pas suffisantes pour opières le redressement de la colonne vertébrale empéché par la défination de la colonne vertébrale empéché par la défination de la colonne la colonne de la colonne de
- 5.º Qu'il est autant en opposition avec les lois de la mécanique qu'arec les plus simples notions de la viuluité et de la nutrition des muscles,
  de prétandre exciter et rédablir leur vitalité et leur contractilité avant
  d'avoir ésit disparaître les obtacles mécaniques qu'opposent à leur situation régulière et à l'aisance dont ils doivent plus, les courbures de
  solonnevertébraie, qui, d'un côté tiennent leurs extrémités plus eu moins
  considérablement rapprochées, c de l'autre le ét digment.
- 4.º Que la colonne vertibrate devant donne évidemment être d'abord relevasée, la première, l'unique , l'essentielle indication qui se préente, dans touts déviation de colonnes vertébrales, actuellement indépandante de maladies internes, comme cela est le plus souvent, lorsque deux ou trois années au plus se sont écoulées depuis l'origine de la déviation et d'agir aur l'obstacle qui s'oppose mécaniquemnt de ce redressionent, c'est-d-ulire sur la partie la plus épairse des coins que forment actuellement plusieurs illgemens interverellement.
- 5.º Que la meilleure manière d'agir sur ces organes est incontestablement celle par laquelle on exerce sur eux une pression exacte, continue et prolongée autant que le permet la sensibilité du malade.

6°. Que cette manière d'agir sur ces organes ne peut s'opérer efficacement que par l'extension.

- La uccessit de l'extension de la colonne vertébrale une fois reconnue, nous nous findios que nous parriendrons facilement à prouver que pratiquée comme elle deil l'être et avec les précautions que nous indiquons, nous confinerances le jugement que clans as séance de 6 de ce mois l'Académie a porté sur notre lit, jugement par lequel elle a déclaré que, manié par des misse hablies, il ne peut exposer aux accidens que devraient faire redouter des appareils moins bien construits, oe qui répond pour nous d'avance à tout e qui est d'ailleurs grantilement reproché à l'action des divers lits à catension nommémon, et conséquemment au mbtre, dont le plectur de l'article que, nous combattons prendrait au surplus une idée fort inexacte, s'il s'en rapportait à la description qui y est faite.

Noss terminerous em sjoutant que la Commission nommée par PA.
addeine pour examine notre lit, n'en a pas selbement parté dons son
rapport comme d'un moyen qui ne pent produire aueun effet misible,
maniè par des mains habiles, masi qu'elle a dit de plus, que nortre méthode parsissit avoir des avantages qui n'étaient pas à négliger, et
qu'elle a moitré cette casertion en zapportant es qu'elle nos moitre cette
choi en parte de la comme de la comparation de puis que ne partiquer sur deux jeunes personnes, aiusi qu'on le verra dans notre prochia numére, où nous insérverses en entire ce rapport, dont les conclusions portant proposition à l'Académis d'accorder des dieges à notre
invention ent êt par elle adoptes.

De l'Influence de la vaccine sur les exanthémes de l'enfance; par M. le docleur don Manuel Gu. y Alveniz. (Voyez Periodico de la Sociedad Medico-Quirurgica de Cadix, tomo tercero, p. 318.)

Le docteur Gil y Alveniz, qui pratique la médecine depuis vingt - six ans dans la ville de Cascante, où tous les enfans sont vaccines pen de temps après leur naissance, affirme que la petite vérole, la rougeole et la scarlatine sont inconnues dans cette ville depuis que la vaccination est generale; tandis qu'il y a vingt-deux ans, et encore aujourd'hui dans d'autres lieux de la même plaine, entre l'Ebre et le Moneavo, ces malsdies excreaient ou exercent de grands ravages. « La population de Ca--» cante était dit l'auteur , réduite à un peu plus de 2,000 fimes par les » fièvres intermittentes épidémiques que produisait tous les ans le canal » impérial d'Aragon. L'accroissement de la population , la disparution » de la petite vérole, de la rougeole, de la scarlatine, et l'importation de » la vaccine datent de la même époque ; et actuellement la ville de Cas-» cante a 3,500 habitans de tous âges.... Le nombre des naissances était a ( avant l'introduction de la vaccine ) de 80 par année commune , et ce-» lui des enfans morts avant leur sentieme année de 32, c'est - à - dire de » plus d'un tiers des naissances ; tandis que pour les trois dernières an-» nées, on compte, terme moven annuel, 135 naissances et seulement 23 » morts d'enfans, »

Cest à la scale influence de la vaccination que l'autou attilue toutes ce différences; cets, schon lui, clie scale qui fait qu'on n'observe plus de scentatine ni de rougeole à Cascante. Cette conclusion paraît au moins exagérée : avant qu'on ne puisse l'admétric dans toute son extension, M, Gil y Alveniz devait (tablir clairement que les circonstancés sensibres qui peuvent influere sur la sanzé générale des cafans son trestée à peu les les mêmes à Cascante qu'il y a vingt - ciuq aus ; l'introduction de la vac time exceptée.

Quoi qu'il en soit, les recherches extremement caricuses de ce médecin sont blen propres à ruiner la conclusion que M. Robert. Walt a three des recherches qu'il a faites à Glascow, tout comme réciproquement celles - ci montrent que l'opinion de notre confrère de la Péniosule n'est fondée que sur les résultats d'une seule localité, pendant une periode vraisemblablement trop courte, quoique double, on à peu près, de celle qui a été examinée par le médecin écossais. Villesané.

## Note sur la localisation des fonctions du cerveau.

Aujourd'hui que les fonctions du cerveau sout devenues l'objet des recherches de nos plus babiles physiologistes, il nous semble curieux de rapprocher de leurs travaux ceux d'un médecin qui écrivait il y a plus de cent ans, et qu'on s'étonne de ne pas voir cité dans nos livres modernes : de Pourfour Du Petit qui publia en 1710 des lettres sur un nouveau systême du cerveau. On verra que la méthode expérimentale en médecine. qu'on a tort d'attribuer exclusivement à notre siècle, a été mise en pratique avec assez de succès avant nous, et que déjà on avait cherché à déterminer l'action de parties isolées du cerveau. Ouels progrès la science n'eut point faits, si l'on cut toujours depuis suivi la marche indiquée par Pourfour Du Petit? Nous oserons même dire qu'elle est plus rigoureuse que celle qui a été adoptée par nos physiologistes actuels : ceux-ci, ce nons semble , se hâtent trop de conclure après des expériences où la nature est interrogée au milieu de la douleur et des complications d'une opération qui a intéressé subitement plusieurs organes avec celui dont on étudie les fonctions : aussi ne devons-nous pas être étonnés de la diversité de résultats auxquels ils sont arrivés relativement aux fonctions des différentes parties des centres nerveux ; Pourfour Du Petit, au contraire, a soin de rauprochor des observations pathologiques les expériences sur les animaux. C'est après de semblables recherches qu'il est arrivé à des conclusions que nous allons rapporter, saos garantir la justesse de toutes. On doit se sonvenir que Pourfour Du Petit s'est servi pour les exprimer du langage de son temps, et que son écrit a précédé de heaudoup le bel ouvrage de Morgagni : De sedibus et causis morborum.

« Les observations précédentes m'ont donné lieu de croire que les aprils animaux qui font-monvoir les parties du corps se filtrieute du la cette du cerveau opposé à la partie qui se meut. On prut tirer les conclusions solvantes de cette troisième observation » t." que le mouvement tés parties se fait par les esprits animaux qui sont filtrés dans lo côté du f'ev-vau opposé à la partie qui se meut; 2-7 que les esprits animaux, du moiss ceux qui font mouvoir les bras et les jambes, viennent des lémis-phères du cerveau et passent par les corps cannolés ; 3-" que les esprits animaux qui viennent des hémis-phères du cerveau et passent par les corps cannolés ; 3-" que les esprits animaux qui viennent des hémis-phères du cerveau ne font pas le estimant; 4-" on pourrait peut-être encore couclure que les esprits animaux, ou un mois la plus grande partie des esprits qui vout dans le net épritque, passent par les corps cannolés moyens, puisque notre paralytique on expatt par de froit du méme colté de la paralytiq, et qu'il le paraissist

aucun changement ni dans les couches optiques ni dans le nerf optique. »

Plus loin, Du Petit, après avoir rapporté une observation pathologique qui semblerait devoir faire conclure que les esprita animax qui font mouroir les bras et les jambes viennent uniquement de la partie appérieure du cerveau, montre aussitó par une expérience sur un chime que cette fonction de la partie supérieure du cerveau et très-incertaine. En côtet, un chien auquei li coupa horizontalement l'Hemisphère; gauche du cerveau, de la partie authérieure à la partie postérieure, remusit les jambes du côté opposé; toutefois il les avait si faibles que, q'audiqu'il s'appuyât degans, il ne pouvait pas faire deux pas sans tomber du côté droit; et pendant qu'il a véeu, il n'a point eu de paralysie parátie, s'

Il est bon de rappeler, à l'honneur de l'ourfour Du Petit, que c'est à ce médiceiu que l'oud it à démonstration précies, rigureuse de l'action; sée du cerveau, qui u'éstit que soupeonnée avant lai, et qu'il a démontré anatomiquement le continuité et le crosiement de fibre de certaines parties de cet organe. On trouve même dans cet auteur cette opiaion, regardée assez giérarlement comme une crerur, d'un de no splu profond sa natomité physiologistes, savoir que la substance grise du cerveau est la matrice de la substance hance. « Toute la substance criste qui se trouve dans les hémisphiers du cerveau fournit, dit Du Petit, toute la partie médullaire, qui set fouve dans les hémisphiers du cerveau fournit, dit Du Petit, toute la partie médullaire, qui ret qu'un amas d'un mombre infini de topusa dout les uns product le le corpe calleux, et les autres se rassemblent pour former les corps canna-lés moves a l'un pourrises pouser plus lois not parhycolements.

- Le dernier numéro d'un journal dont M. Grimaud dirige la rédaction, contient la relation abrégée d'un cas d'empoisonnement par la noix vomique, recueilli par MM. Orfila, Drogartz et moi (vovez Archives gén. de méd., mai 1825). Notre confrère l'a fait suivre de réflexions que nous ne croyons pas devoir laisser sans réponse. Chez le suiet de l'observation dont il s'agit, il n'y avait aucune trace d'injection sanguine , soit dans le tissu du mésocéphale, soit dans la pie-mère qui le recouvre. en un mot, aucun signe d'irritation dans cette partie de l'encéphale. Mais , comme daus un cas analogue , M Grimaud a observé une inflammation très - vive du mésocephale (1), il en a conclú que cette altératiou existait également ici, quoique nous avions dit le contraire, et que sa disparition a résulté certainement d'un vice dans le mode d'investigation que nous avons employé ; car « il est plus que probable , dit-il , qu'après » avoir enlevé la dure-mère , nous avons négligé d'écarter avec beaucoup » de précautions la masse cérébrale , afin d'examiner les lésions anatomi-» ques de la base du crâne surtout. »

<sup>(1)</sup> Les recherches expérimentales sur le système nerveux, par M. Flourens ; étaient publiées depuis quelque temps quand M. Grimaud lut cette observation à l'Académie rovale de Médecine.

Sans insister ici sur une assertion avancée aussi gratuitement , nous répondrons d'abord que nous n'avons pas fait l'autopsie cadavérique avec un . esprit prévenu pour ou contre telle ou telle opinion ; que nous avons apporté tout le soin et l'attention possibles en examinant les diverses parties du système nerveux, et en prenant justement toutes les précautions que M. Grimaud a eu la bonté de nous indiquer dans sa note ; et que si nous n'avons rien observé d'analogue à l'injection vasculaire du tissu et de l'enveloppe du mésocéphale, c'est qu'il n'existait véritablement rien d'analogue. En second lieu, nous ferons remarquer que la négligence qu'il nous accuse d'avoir apportée dans l'autopsie n'aurait pu suffire seule pour faire disparaître jusqu'aux moindres tracces d'une violente congestion inflammatoire dans l'épaisseur du mésocéphale, s'il en cût existé, ce qui ne nous paraît pullement probable, quand on songe à la rapidité de la mort du sujet de notre observation. Enfin, nous terminons en disant qu'il y a plus que de la légéreté à combattre par de simples présomptions un fait bien constaté ; que cette manière de décider qu'on a raison est aussi arbitraire que neu conveincante, et qu'il faut plus d'une observation pour appuyer un principe général analogue à celui que M. Grimaud parait vouloir établir.

#### Réclamation relative à la Thridace ou extrait de laitue.

A Monsicur le Rédacteur des Archives générales de Médecinie. -Je viens de lire dans l'un des derniers Numéros de votre Journal, le Mémoire de M. le docteur François, sur le suc de la laitue cultivée; l'auteur ne cite que très-légèrement un médecin qui a consigné , dit-il , dans la Gazette de Santé de 1820, une observation où le suc de la laitue cultivée , employé conjointement avec la digitale pourprée, avait produit d'heureux effets dans uo eas rebelle à d'autres hypnotiques : mais en 1810. M. le docteur Bidault de Villiers, qui est ce médecin, avait inséré une note sur le lactucarium, on suc de la laitue cultivée, dans le Journal complémentaire du Dictionnaire des Sciences médicales: il avait puisé dans les Journaux anglais l'idée de se servir, de ce nouveau médicament. Dans cette première note, il donne la manière de requeillir cette substance, et il confirme avoir reconnu qu'elle est surtout très-favorable aux personnes irritables qui ne peuvent supporter l'opium. En 1820 il fit imprimer dans le même Journal un supplément à son article lactucarium ; nous trouvons , dans cette suite de son travail , l'indication du temps le plus propiec , la meilleure manière de procéder à la récolte de ce médicament , de le faire sécher , de le conserver ; enfin , il nous donne l'histoire physique et médicale de cette substance : il se proposait de terminer son travail par l'analyse chimique, car il avait vu de petits crystaux se former sur cette substance ; il présumait qu'ils ponvaient contenir de la morphine; les recherches des chimistes n'ont encore rien prouvé à cet égard.

Il cit.cavuite plusiours ess dans lesquels le une de la laitus cultivée a produit un bien é-lie marqué, un repos assa agituitos et nou un sonti da plumb p c'est ainsi qu'il désigne le calme qu'entralne l'opium après son uange; il hermin par de rechercherbe savante est inféressantes un l'entre que les anciens faintient de cette plante, que déjà ils regardaicent comme anodines et collegante.

Les deux notices qui font un article très-complet sur cette sublance, ont consignée, l'une dans le volume V, page 37, année 819, du Journal Complérientaire du Dictionaire des Sciences médicales; la seconde, dans le volume X III, page 313 du néme Journal; le volume, qui est de 1822, renferme le portrait de M. le docieur François. Je ac doute sullement que M. François, compatriole de l'auteur, n'ait tout-àtit ignoré le travail de mon ami le docteur Bidault de Villiers; mais comme nous avons à regretter sa perte récente et prémuturé, je croirais maqueca l'amitté qui nous unissit, en ne signatunt pau en travail complete intéressant, bien antérieur aux recherches de M. le docteur François, ym la thirdace.

J'ai l'honneur , etc.

GILLET , D. M. P.

## BIBLIOGRAPHIE.

Traité cintique et physiologique de l'encéphalite, au inflammation du ceresau et de ses suites, telles que le ramollissement, la suppuration, les abeès, les subercutes, le squirrhe, le camer, etc.; par M. J. BOULLAUD, D. M. P., ancien interne des hôpitaux de Paris, memore de la Sociétie médicale d'Emplation et de l'Athénée de Médecine.

Avant d'entre en matière, l'autour a exposé dans une préface quelques rélicions, ... s'au ries progrès qué faits la médecine depuis que la physiologie et la pathologie se prêtent, de mutuels secours, et ne sont plus considères que comme deux parties d'une seule et même ciente 2.º sur la nécessité d'une théorie en médecine ainsi que dans les autres écinees, éct-à-dire, sur la nécessité d'analyser les faits composé les réduire en principes, et de rapprocher ensuite les faits composé, suivant leux affaitiée et leur anadogies.

L'ouvrage même est diviséen deux livres; le premier livre contient des observations particulières, au nombre de 44, sur l'enorphalite; en raisou de la varietir des ultérations anatomiques que l'inflammation entraîne à sa suite, ces observations out été partagées en quatre sections; la première section comprend les cas d'encéphalite aver rougeur, injection sanguisse, gouliement et légire industration de la substance orderburle, la seconde renferme les observations d'encéphalite avec ramollissement et suppuration de la substance oérderale, sans existence de lyste autour du pus, partoisième contient les exemples d'encéphalite avec abcès onlystés, judition de quelque tirime enfin, est relative aux cus d'encéphalite avec formation de quelque itsus accidents.

Ces observations sont accompagnées de réflexions dans les quelles l'auteur signale les rapports qui existent entre les symptômes et les altérations organiques. Les symptômes étant différens, suivant que l'altération occupe telle ou telle partie du cerveau, M. B...., essaye de déterminer, au moyen des faits, à la lésion de quelle partie de cet organe appartient tel ou tel symptôme : il revient , d'ailleurs , sur cet important objet , dans le second livre de son ouvrage. - Ce second livre contient l'histoire générale de l'encéphalite. Dans le chapitre premier, l'anteur décrit les caractères anatomiques de l'encéphalite, c'est-à-dire, les diverses altérations dont l'orcanisation du cerveau peut être le siège, par suite de son inflammation : quatre paragraphes sont consacrés à cette description : ils correspondent aux quatre sections dans lesquelles les observations particulières avaient été rangées ; le chapitre second est consacré à la description des caractères physiologiques ou des symptômes de l'encéphalite ; dans un premier article, l'auteur expose rapidement les symptômes de l'encéphalite générale : il fait voir qu'ils ont été confondus par la plupart des auteurs avec ceux de l'arachnitis ou de la méningite : il les divise en ceux qui accompagnent la période d'irritation , et en ceux qui constituent la période de compression , et signale en passant , l'influence de l'irritation générale et chronique de la substance du cerveau, sur les aliénations mentales. - Dans un second article, l'auteur expose , avec détail ; les signes de l'encéphalite partielle , signes qu'il puise dans la lésion des fonctions sensitives; locomotrices, intellectuelles, et dans l'altération que pré-. sentent la face et la parole, considérées comme ninvens d'expression de l'intelligence; il parcourt les différences de ces signes suivant les diverses périodes de l'encéphalite, et suivant la nature des altérations organiques. Un troisième article a pour but de déterminer les modifications des symptômes de l'encéphalite, suivant la portion du cerveau qu'elle occupe ; dans cet article l'auteur démontre que la paralysie des sens et des muscles volontaires varie de siège selon que la désorganisation cérébrale dont elle est l'effet, en vario elle-même : après avoir rapporté les opinions de plusieurs observateurs, tels que Willis, Petit-de-Namur, Sabouraut, Saucerotte, MM. Serres, Pinel Grand-Champs et Foville, il expose le résultat de ses propres observations; ce résultat est à-peu-près conforme à celui des obsérvations de ces derniers auteurs, eu ce qui concerne la paralysie des membres, mais M.B., a cherché à prouver, en outre, que la paralysie de la langue, considérée comme organe de la parole, dépend d'une altération de la partie antérieure du cerveau ; et il

est difficile de ne pas admettre l'opinion de l'auteur à cet égard , tant sont nombreux les faits dont il l'a appuyée! Il fait observer, d'ailleurs. que la perte de la parole ne dépend pas constamment de la paralysie des muscles et des nerfs qui concourent à l'articulation des sons, mais qu'elle reconnaît aussi quelquefois pour cause la lésion de l'organe cérébral où se forment les signes destinés à représenter nos idées, ou si l'on veut la lésion de l'organe du langage articulé. A ce sujet, M. Bouillaud fait remarquer que ses observations confirment de la manière la plus évidente l'opinion du célèbre docteur Gall. - Dans un quatrième article, l'auteur examine si les symptômes de l'encéphalite ne différent pas, suivant que l'altération affecte la substance grise ou la substance blanche de l'encéphale, et il conclut de cel examen que les faits semblent instifier Popinion de MM. Foville et Pinel Grand-Champs, lesquels regardent la substance blanche comme l'organe des mouvemens, et la grise comme Porgane de l'intelligence. M. Bouillaud expose en outre quelques faits et quelques raisonnemens d'après lesquels on pourrait regarder la substance grise centrale comme l'organe du sentiment ou de la sensibilità générale. Enfin , dans un ciuquième article . l'auteur examine les symptômes sympathiques de l'encéphalite. - Dans le chapitre troisième se tronve l'exposition des causes prédisposantes et déterminantes de l'encéphalite: M. B ..... fait voir que, parmi les premières, il faut placer l'hypertrophie du ventricule gauche du cour et la phlegmasie chronique des vaisseaux cérébraux qui s'y joint si fréquemment. Dans le chapitre quatrième, l'auteur s'occupe du traitement de l'encéphalite, il parle d'abord du traitement de la première période, lequel doit consister essentiellement dans l'emploi des saignées générales et locales, de la glace et des affusions froides sur la tête : il expose ensuite les moyens qui conviennent dans les cas d'abcès du cerveau, et dans les cas où des tissus accidentels se sont développés dans cet organe : ce chapitre contient huit observations d'inflammation du cerveau terminée par la guérison, observations pour la plupart extraites de l'ouvrage de M. Lallemand et des Mémoires de l'Académic royale de chirurgie : enlin , dans le cinquième et dernier chapitre, l'auteur présente quelques considérations sur la marche, la durée, le propostic et les complications de l'encéphalite.

D'après cette analyse, il est aisé de voir que l'auteur, en composant cet ourrage, s'et proposé principalement de répandre de nouvrille lumière sur le diagnostie de affections cérébrales, de raillier cette partie de la pathologie à la doctrine appalée improprement physiologique, et de prouver, par des rapprochemens puisés dans l'anatomic et la physiologie, que la plupart des altérations organiques du cerveau reconnaissent pour cause première l'inflammation soit sigué, soit chronique de cet organe; il (convient, d'ailleurs, qu'il u'est guère possible, dans l'étasetule de la cience, d'expliquer le mécanisme de ces altérations.

L'ouvrage dont nous venons de donner une courte analyse, comme tout ce qui sort de la plume de M. Boniilau I, est fait d'après d'excelleus principes; on y trouve bésucoup de faits, la plupart nouveaux, accompago de relictions judicieuses propres à ca faite apprécier Putilité; Pauteur s'y livre à une discussion approônable et fort intéressates un des points obscurs de la pathologie et de la physicologie cérèrale, no-tamment sur la pluralité et le siège des centres encéphaliques destines à la manifestation des fouctions sensitives, intallectuelle et locomorfices; enfia on chercheriat vainement ailleurs une histoire aussi complète de l'inflammation du cerveau. L'auteur au mettre à profit le observation publices sur disferens nodes de cette maleite par MM. Rochoux, Laltatie aux descriptions de l'encéphalite que l'un possibilit 19, unoits de so aux, on sers variannes étended des pragrèt que la science a faits sous des casses de l'auteur en constant et de la partie de la fait de la confinit de la partie de la fait de la complete de la

L'autour aurait dû ne pas se borner à traiter , dans son ouvrage , de l'inflammation de la substance cérébrale : il eût été convenable qu'il v décrivit, avec le même soin , la phlegmasie des méninges. A la vérité , la description que donne M. Bouillaud, de l'encéphalite générale, s'applique exactement à la méningite , et nous pensons avec lui que les signes de ces deux phlegmasies sont absolument les mêmes, et que l'on a souvent confondu l'une avec l'autre. La distinction de ces deux maladies ne présente d'ailleurs aucune utilité pratique. Nous ne pouvons cependant penser avec l'auteur que l'encéphalite générale soit presque toujours sympathique ou consécutive, quoi qu'ait dit Bichat à ce sujet. L'auteur a omis de comparer la maladie dont il s'occupe, avec les affections que l'on désigne ordinairement sous l'expression générique de névroses cérébrales : telles que la folie, l'épilepsie, etc. Cette partie de son travail devenait d'autant plus nécessaire aujourd'hui, que beaucoup de médecins venlent rattacher toutes les névroses aux phlegmasies. Il nous semble aussi qu'une discussion sur les rapports, ou, si l'on veut, sur l'identité de certaines fièvres essentielles des auteurs , n'eût pas été déplacée dans l'ouvrage de M. Bouillaud : la question n'est pas tellement résolue que tout le monde soit du même avis que l'auteur sur la nature de ces fièvres. Quelques cliniciens font publier mensuellement des relevés qui prouvent assez le contraire. Enfin, nous ne partageons pas encore l'opinion de M. Bouillaud sur l'origine des productions accidentelles, telles que le cancer, le tubercule, etc; opinion qu'il regarde, il est vrai, plutêt comme probable que démontrée. Nous ne savons pas s'il est bien démontréque ces altérations soient constamment le résultat d'un travail inflammatoire. M. Chomel a même dernièrement opposé à cette doctrine une objection qui nous paraît spécieuse, en disant que les affections considérées par tous · les auteurs comme des phlegmasies pouvaient être produites par une irritation artificielle, taudis que la production des tissus nouveaux était étrangère à cette loi (1). En effet, on peut causer à volonté un érysipèle, un phlegmon, une gastrite, etc.; et jusqu'à présent on n'a pu faire naître un enper.

Malgré les légères imperfections que nous venons de signaler, Pouvage de M. Bouillaud sera la rave beaucoup d'intérê par les physiologistes et par les praticions; les élèves y puiseront des notions solides et de connaissance positive. On reconnaîtra enfin que le Truité de l'encéphalite nous paraît très propres à confirme à réputation de crite de céairé et d'observateur judicieux que M. Bouillaud s'est justement acquise par se travaux antirieurs.

De l'Irritation et de la Phlegmasie, ou Nouvelle Doctrine médicale; par M. V. Paus, docteur en médecine.

Un chapitre, intitulé : Théorie des propriétés vitales ; un autre sur les théories et les définitions de l'irritation et de la phleamasie : un troisième, qui n'a pas de titre, mais où l'on voit que l'auteur cherche à déterminer les différences qui existent entre l'irritation et les autres maladies; un quatrième et dernier, ayant pour sujet le traitement de l'irritation et de la phlegmasie; voilà ce que contient l'ouvrage de M. Prus. Une nouvelle doctrine médicale, basée essentiellement sur une nouvelle théorie des propriétés vitales , pourrait bien , à la rigueur . être désignée sous le nom de doctrine physiologique : mais M. Prus ne le veut pas; et comme rien cependant n'est plus naturel que de donner un nom nouveau à une nouvelle doctrine, il nomme la sienne, doctrine pathologique. Peut-être trouvera -t-on que l'epithète n'est pas très -heureusement choisie pour désigner une doctrine qui prend pour fondement la physiologie elle-même, c'est à dire une nouvelle théorie des propriétés vitales. La doctrine de M. Prus peut être nouvelle, ainsi que le titre de Pouvrage l'annonce; mais assurément « l'idée capitale qui domine cet » ouvrage, depuis le commencement jusqu'à la fin, n'est pas nouvelle.» Cette idée capitale, en effet, est celle - ci : « toute maladie dépend d'une altération des propriétés vitales. » Bichat, M. Richerand et mille autres » comme tout le monde le sait, ont avancé la même opinion. Je ne pense pas neanmoins que personne aujourd'hui veuille revendiquer la gloire d'avoir conçu cette idée capitale; car il me semble qu'on lui a substitué avec assez d'avantage l'idée capitale suivante : toute maladie dépend de la lésion d'un organe, d'un tissu, d'une partie quelconque de l'économie ; lésion qui entraîne nécessairement à sa suite celle des propriétés vitales, tandis que celle-ci ne peut être connue indépendamment de l'autre. Mais laissons de côté l'idée capitale de la nouvelle doctrine mê-

<sup>(1)</sup> Dictionnaire de Médecine , art. Inflammation.

dicale de M. Prus, et passons aux propositions que cet auteur s'est efforce de prouver : les voici : L'irritation et l'inflammation ont des caractères propres qui permettent de les distinguer l'une de l'autre ; elles ne forment pas tout le domaine de la pathologie. Cette dernière propositionne trouvera aucun adversaire; M. Broussais lui-même ne songera certainement pas à la combattre. Il n'en est pas de même de la première : en effet, M. Prus a-t-il rigoureusement démontré que l'irritation et l'inflammation sont deux maladies essentiellement différentes ? Nous ne le croyons pas. Il importerait peu sons doute que Bichat, M. Richerand, M. Broussais, etc., etc., eussent avancé que l'inflammation n'est qu'une des nuances de l'irritation , si des faits incontestables et judiciensement analysés étaient contraires à cette manière de voir; mais cette dernière circonstance n'existant pas, l'nutorité de ces hommes distingues mérite bien quelque considération , et peut balancer certainement toute autre autorité. Voyons donc si les faits feront pencher la balance du côté de M. Prus. Or, si nous examinons attentivement la nature, nous observons qu'il suffit d'ajouter à l'irritation pour la tranformer en phlegmasie ; et qu'il suffit de retrancher à l'inflammation pour la convertir en une simple irritation. Cette proposition est trop évidente pour qu'il soit nécessaire de la commenter ; cependant M. Prus la combat. « La nature de l'inflammation et de l'irritation, dit-il, n'est pas la même : l'irritation est vitale, rien que vitale, bornée à l'altération des propriétés vitales; l'inflammation est vitale et matérielle. L'inflammation est si pen un degré de l'irritation, que jamais elle ne la suit immédiatement; il y a toujours-entre elles un acte imposant, l'afilux humoral, Quelques symptômes de la phleamasie peuvent survivre à l'irritation, et il est un certain nombre d'affections dont le caractère essentiel ost une irritatation ou turgescence toujours étrangère à l'inflammation (pag: 71 et 72). » Tels sont les argumens qu'emploie M. Prus pour prouver que l'initation et l'inflammation sont de nature différente. Ouels argumens! quoi! l'irritation n'est rien que vitale; elle n'est pas matérielle comme l'inflammation? Si elle n'est pas matérielle, quel moyen avez-vous de la reconnaître? Quoi! Pinflammation ne suit jamais immédiatement l'irrilation? Il v a . dites-yous , entre elles l'afflux humoral? Sans doute ; mais ici vous ne considerez plus l'irritation comme maladie, vous la considérez comme cause : or , sous ce point de vue, il est bien inutile de chercher à démontrer que l'irritation et l'inflammation sont différentes: car qui ismais a pris sériousement la cause pour l'effet, la partie pour le tout? Que si au contraire vous voulez parler de l'irritation, eu tant que maladie, il est elair comme le jour qu'elle s'accompagne nécessairement d'un afflux humoral ; il n'est pas possible de la concevoir antrement, et sous ce rapport, il n'est pas possible non plus de dire que sa nature diffère de celle de l'inflammation ; enfin vous sjoutez qu'il existe des affections dont le caractère essentiel est une irritation ou turgescence tonjours étrangère à l'inflammation. Cette proposition, vous ne la prou-

vez pas, vous dites seulement que vous y croyez, comme s'il s'agissait de croire en médecine et non de prouver. Pour moi , j'avoue avec la plus grande sincérité qu'il m'est impossible de me représenter les affections que vous aviez en vue en avaneant cette proposition, proposition où se trouve d'ailleurs une contradiction avec et que vous avez dit plus haut. En effet, dans cette proposition, le mot turgescence est employé comme synonime d'irritation : or, il n'existe pas, je crois, de turgescence sans afflux humoral; ecpendant, suivant ce qui avait été dit plus haut, l'irritation existe sans afflux humoral. Il me semble maintenant que les foudemens sur lesquels repose la distinction admise par M. Prus entre l'irritation et l'inflammation ne sont pas assez solides pour que nous puissions adopter son opinion : d'ailleurs il suffira de lire la définition que l'auteur donne de l'irritation pour se convainere qu'elle ne diffère pas essentiellement de celle qu'il donne de l'inflammation. La théorie de M. Prus, relativement à celle-ci, se distingue de celle des anteurs en ce qu'elle établit qu'il existe dans l'inflammation une augmentation de l'expansibilité (1), et non de la contractilité de la partie qui en est le sière. On ne peut s'empêcher de convenir que c'est une idée fort ingénieuse que d'expliquer l'afflux des liquides dans une partie enflammée par l'augmentation de l'expansibilité dont celle - ei est donée : il se présente sculement iei une difficulté; c'est que nul fait positif ne démontre l'existence de cette propriété vitale, imaginée par M. Prus. L'explication que M. Prus a fondée sur l'existence de cette propriété est done purement hypothétique : il n'est pas besoin d'ailleurs d'admettre cette propriété pour se rendre compte de l'afflux du sang vers une partie irritée ; ce liquide peut y être attiré par un autre moyen que l'espèce d'aspiration supposée par M. Prus. Il est vrai que l'on ignorc encore quelle est la véritable nature de la forco qui fait affluer de toutes parts le sang dans une partie irritée : on no l'ignorerait plus si l'hypothèse de eet auteur venait à se changer en une démonstration rigoureuse. Quoi qu'il en soit de la valeur des opinions théoriques de M. Prus , nous nous plaisons à reconnaître dans cet auteur une sagacité remarquable et une grande facilité d'écrire. Il ne tenait qu'à lui de faire un ouvrage vraiment utile; il y scrait parvenu sans doute s'il se fût appliqué à requeillir de nouveaux faits, à pratiquer de nouvelles expériences, plutôt qu'à creer une nouvelle doctrine médicale par la scule force de son imagination, doctrine qui repose sur uno théorie des propriétés vitales, c'est-à-dire sur une théorie tout-à-fait impossible dans l'état actuel de la physiologie. Nous pensons aussi qu'il s'est attaqué avec trop d'amertume contre la doctrine physiologique, et qu'il a traité un peu sévérement le système de M. Broussais en le taxant de faux et dangereux, (pag. 257). En effet, un système qui a pour but de démontrer que l'iu-

<sup>(1)</sup> M. Prus place l'expansibilité au nombre des propriétes vitales.

flammation est la cause la plus générale des altérations de nos organes ; un système dont le premier précepte est de rechercher avec une scrupuleuse attention l'organe malade ; un système qui a détruit l'ancienne doctrine des fièvres essentielles, et dont notre Bichat avait pour ainsi dire jeté les premiers fondemens, n'est pas de ceux dont on peut dire impunément qu'ils sont faux et dangereux. J'ai peine à comprendre comment un médecin aussi instruit que M. Prus a pu proserire en masse un semblable système. Ou'il en montre le côté faible, qu'il en éclaire les points encore douteux. A la bonne heure : il ne recueillera que des clores : mais nous crovons que ce n'est pas faire preuve d'une justice et d'une impartialité irréprochables que de dire avec M. Prus que le système en question est faux et dangereux. A la vérilé, l'auteur apporte à l'appui de cette grave acousation ce trop fameux tableau de mortalité publié il y a quelques mois dans les journaux : mais une semblable pièce est aujourd'hui bien peu propre à entraîner la conviction des lecteurs, s'ils connaissent la discussion dont cette pièce fut ensuite l'obiet, et les éclaircissemens présentes par M. Broussais lui - même, éclaircissemens que M. Prus n'aurait peutêtre pas dù passer entièrement sous sileuce. J. BOUILLAUR.

Recherches nouvelles et observations pratiques sur le croup et sur la coqueluche, suivies de considérations sur plusieurs maladies de la poitrine et du conduit de la respiration dans l'enfance et dans la jeunesse; par Tu, GUIERN, D. Bl. P., etc.

Nous ne nous arrêterous pas à diseuter si ces recherches ont hien le caractère de nouveauté que leur attribue leur auteur; ce qui est utile set toujours digne d'intérêt, et ê-ct à ce titre qu'on peut recommander l'ouvrage de Mc Guibert comme un mongraphis bien faite du croup et de la coqueluche. Tout ce qu'il a dit peut se retrouver dans les divers courages généraix ou spéciaux qu'il traitent de ce deux maladies si communes et si flicheuses dans le premier àge de la vic. Ce qui était dyas mans un grand nombre d'ouvrage; les vérités qui a trouvaient ensewlies pour ainsi dire au milieu des creuns, Mr. Guibert a su les receallirs et le noseabler, et il à fait dans ce tuvail preuer d'instruction et de distances de la conseculier et il a fait dans ce tuvail preuer d'instruction et de distances de la conseculier et il a fait dans ce tuvail preuer d'instruction et de distances de la conseculier et il a fait dans ce tuvail preuer d'instruction et de dis-

La première partie de l'ouvrage est consacrée à l'histoire du crous; dans la sconde el est question de la coqualuche; chacure de ces deux articles est terminé par des histoires particulières de ces deux maladies. Peut ôtre M. Guibret aurait-il dia, suivant une marche plus régulière et dont l'étemple bui avait été donné par d'excellens ouvrages modernes, présenter d'abord de sobervations en plus grand nombre qu'il ne le fait, puisqu'il en avait beaucoup à sa disposition, et tracer d'après ces espuisses pràvers le grand tableur de de cur maladies. Dans la troisième partie se trouveut des considérations un peu supérficielles sur diverses afficitions telles que l'augine variolique, les angines laryngée et trachéale, l'oedéme de la glotte, la philisie pulmonaire, etc, mais dans lesquelles cependant se trouvent des remarques dignes de fixer l'attention des praticiens.

Relativement au croup, l'auteur professe l'opinion assez généralement répandue que cette affection consiste dans une inflammation de la membrane muqueuse des voies aériennes, inflammation dont le caractère spécial est une tendonce à la formation d'une fausse membrane ; disposition qui d'ailleurs s'observe dans plusieurs ti sus enflammés; il pense conséquemment que cette affection doit être trait e par la méthode aotiphiogistique, et cependant il admet, il conseille même avec confiance l'usage des vomitifs dans la vue de provoquer l'expulsion des fausses membranes, Cette méthode mixte me paraît impliquer contradiction, ou plutôt il me semble que les vomitifs employés à l'époque où les preserit M. Gui-Lert, c'est-à-dire lorsque l'inflammation est abattue par des émissions sanguines réitérées, deviennent heureusement pour le malade à-peu-près insignifians. En effet, il s'agit de détruire une phlesmasic qui donne paissance à ees productions morbides , sans quoi une étant enlevée par les secousses du vomissement il s'en formera une seconde, une troisième, etc. Lorsque l'inflammation est réduite, la fausse membrane formée à la surface de la muqueuse laryngienne s'en détache et est expulsée par l'expectoration sans qu'il soit nécessaire d'en provoques l'issue. Je ne saurais admettre avec M. Guibert l'emploi de l'émitique comme premier moyen dans le croup, lorsque l'état des forces et du pouls n'exige pas la saignée ; il agit, dit-on, en provoquant une perturbation salutaire, surtout lorsqu'il existe des signes d'un état saburral des premières voies réunis à coux du croup ; il est possible que es traitement ait réussi quelquefois. mais il est, je erois, peu prudent de l'employer. Sat cità, si sat tutà,

Malgré l'espèce de prédilection qu'il témoigne pour l'émétique, l'auteur diteut avec beauceop de justesse les divers moyens proposés par les auteurs, dans le vue de dissourle la fauses membrane formée dans les voies aériennes, moyens au choix desquels ont présidé, les théories les plus erronées. Il en propose lui même un autre, innoceati il est vui, nais qui serait très-probablement inutile, c'est le sous-earbonate de pous l'este plus production dans la richier dans un véhicule aqueux abondant; il semble avoir oublié que le croup est une affection rapide dans su marche, et entrahant un danger imminent, et que ces solutions demanderaient, pour agir, d'être puises en grande quantilé et pendant plusièers jours, oc qui est impraticable.

On a lien de s'étonner de ce que M. Guibert, après avoir erposé les symptômes de la coquelache y les lésions cadavériques que laises après elle cette maladie, lésions qui sont toutes inflammatoires, conclue que le coquelache et june june, arrevance particulière o en ature convincie et intermittente, éte. On se serait attendu à le voir ranger cette maladie parmit le bronchites avec compilication nerveues, surtout en voyant

qu'elle réclame dans sa première période l'emploi du traitement antiphlogistique.

L'emploi de l'émétique ne paraît pas moins avantageux à M. Guibed dans cette maladie que dans la précédente; il es même, porté à admettre avec Stoll, autorité respectable sans doute, une coqueluche bilicusse. Il faut avouer au moins que si l'administration des vossitis n'est pas plus rationnelle dans cette maladie que dans la précédente, clie est moins, dangereuxe. Cependant on doit comptex davantage sur l'emploi combiné des surretiques et lès révulisifs.

Je crois devoir signaler, on terminant, un fait d'observation indique per M. Nauch-, c'est qui conta es affections inflammatoires ten smittes esthaless par les membranes maquentes des voirs actionnes sont idealises, tandis que celles qui sont le résultat d'une simple irritation sécréties sont acidice. On reconant facilement ces diverse qualités as moyen d'un papier de bourneois] l'expérience est trop faeile à faire pour que les patticsien ne s'empressent pas de la réplete; rien de ce qui péat, readre plus sûr, plus complet, le diagnostie des maladies ne dojit être négligé.

Exposition d'un cas remarquable de maladie eancéreuse avec oblitération de l'aorte, et Réflexions en réponse aux explications données à ce sujet par M. BROUSSAIS; par A. VELPBAU, D. M. P. 100 pages in-8.º Paris, chez Béchet ieune.

L'observation rapportée par M. A. Velpeu est intéressante sou divers rapports. Elle prouve toutoid-frois plassieurs points importans; 1.º Paltération des fluides dans les maladies; 2.º cette disposition propre connue sous le nom de disthèse cancéreuse; 3.º la positibilité d'oblitérer. Paorte sans entralner la mort, des membres intérieurs; 4.º enfin l'origine des cancers autrement que par une cause inflammatoire. Les, résonnemens par léqueds. M. Velpea débit icte de neuire vérilé, me semblent incontestables. Il discute svee honse foi et rétute d'une manière viptorises chacune des explications données par M. Broussais, qui, chez la femme sujet de cette observation si r-marquable, prétend que les cancers, dont elle était prose ainsi dire forcie, ont été le résultat, sinon d'une inflammation sigué, au moiss d'une irritation chromique on d'une subinflammation de

Examen médical des sympathies ou explication physiologique sur la valeur de ce mot; par C. D. LAMBERT, interne des hópitaux de Paris. 100 pages in-12. Ches Béchet jeune.

Après avoir successivement parcouru les sympathies du cervenu, du cervelet, de la moelle épinière, dessens, des tissus, etc., M. Lambert s'est occupé d'expliquer comment les médicamens reçus dans l'estomac peuvent

transmettra aix divers points de l'économieles vertus dont ils sont dons. Il reproche à l'agliti, l'authes, Dordeu, Bichat, Broussais, etc., d'être tombés dans la même erreur en cherchant, par l'anatomie, à soulever le voile qui courve les rapports des or ganes entre eux. Il trouve l'explication des phéaoméces sympathiques dans la physiologie seule, et croit y tre parveun en disant que la sympathic est un lien physiologique à l'étaper par l'est parteur en disant que la sympathic est un lien physiologique à l'eide dapuel on peut expliquer, calculer et prévoir les anomalies suns de non maladies. Quant à la manière dont tel ou tel médicament agit aur et de not notadies. Quant à la manière dont el ou tel médicament agit aur tel ou tel organe, il ne croit pas q'a'l faille l'expliquer par l'influence sympathique de l'estomie, mais bien parce que les vertus des médicames aborbées avoc leurs molécules coostituantes s'arrêtent sur tel visére plutôt que sur tel autre, en vertu d'une force, (d'une attraction, d'une affinité particulières.

Tel est en somme l'ouvrage de M. Lambert; nous le félicitons d'avoir choisi un sujet important et nous devons louer les efforts qu'il a faits pour l'éclaireir. Mais après avoir lu son travail, sait-on quelque chose de plus précis sur les sympathies? Nous ne le croyons pas.

Manuel du pharmacier, ou Précis élémentaire de pharmacie; par MM. Cheyallier et lot. Deuxième partie. Chez Béchet jeune. Deux vol. Prix., 10 fr. 50 cent., et 13 fr. par la poste.

Cette deuxième partie comprend tout ce qui a rapport à la préparation des produits chimiques employés comme médicames, la préparation des métaux, des suffates, des chlorures, des cyanures, des phosphores, des oxydes, acides, sels, éthers, frontpartie de ce volume. Dans le chapitre huitième les autours ont truité des alealis végétaux, morphice, quinine, véatrires, etc.; il non tindiqué les préparations dans lesquelles not entre ces médicamens; dans le neuvième ils out placé les substances vic gétales (cettaites des végétaux) qui ont médicamenteuses, mais qui sont pas de nature alealine; la naccotine, la rhabarbarine, le piperin font partie de ce chapitre. Due, table y synomique contient les noms anciens et nouveaux employés tour-d-tour pour désigne ces différens comment de la contraine de la contraine de nouveaux employés tour-d-tour pour désigne ces différens compares le plus orifiem de contraine de la contraine

Les auteurs ont terminé co volume par un exposé succinct des princiaux médicamens qui ne doivent être délivrés que par des ordonnances siguées des praticiens et de ceux qui petwent être remis avec de certaices formalités prescrites par les lois. Cet ouvrage est utile aux dêves de chimie, aux pharmaciens et à evez qui s'occupent de l'art de guérale. Manud d'analyse chimique des eaux minérales médicinales, et destinées à l'économie damestique; par M. HENNY, chef de la Pharmacie centrale des hópitaux civils de Parls, et HENNY fils, aide à la Pharmacie centrale, membre-adjoint de l'Académie rayale de Médecine, étc., etc.

Depuis quelones années l'histoire médicale des eaux minérales a été tracée avec la plus grande exactitude par plusieurs médecins distingués. mais il restait pour compléter leur étude à traiter ex professo de leur mode d'analyse. C'est ce que viennent de faire MM. Henry père et fils . en publiant l'ouvrage que nous avons sous les yeux; déjà des chimistes célèbres avaient fait insérer à diverses époques dans les ouvrages périodiques des procédés à l'aide desquels on pouvait reconnaître telle ou telle substance dans les caux minérales, ou donné l'analyse de telle ou telle eau en particulier ; mais comme leurs procédés n'étaient pas toujours applicables à toutes les eaux minérales, ils n'embrassaient pas la masso de corps qu'elles peuvent contenir ; aussi est-ce avoir rendu un véritable service à la science que d'avoir présenté aux médecins, aux pharmaciens et aux élèves en médecine l'ensemble des connaissances nécessaires à l'examen de toutes les propriétés physiques et chimiques de ces eaux. Le plan de l'ouvrage est fort simple ; il est divisé en cinq chapitres ; le premier traite des caux potables ; le second de celles non habituellement potables et certainement insalubres, mais qui peuvent servir à d'autres usages économiques que celui de la boisson habituelle ; le troisième des caux médicinales proprement dites; le quatrième est relatif aux caux ou sources salées, métalliques ou autres, qui peuvent mériter d'être exploitées à raison des matériaux qu'elles contiennent ; la cinquième enfin compreud leur analyse; ce chapitre qui est très-étendu, est traité avec un ordre et un soin tout particuliers. MM. Henry y exposent successivement, 1.º les moyens de constater les propriétés physiques des eaux ; 2.º les réactifs nécessaires nour leur examen chimique : 3.º les substances qu'ils v font reconnaître; 4.º l'essai des caux par les réactifs ou l'analyse qui peut être faite à la source même; 5.º les expériences confirmatives des essais préliminaires par les réactifs et nécessaires pour celle des substances qu'on u'a pu bien découvrir par eux : 6.º les procédés relatifs à l'appréciation des quantités des diverses substances reconnues. Une appendice est jointe à ce chapitre ; les boues minérales et médicinales en sont l'objet,

Ce simple exposé fait assez connaître la nature de cet ouvrage et les noms de leur auteur inspirent trop de confiance pour que nous croyons obligés d'en donner plus de détail.

Alph. Deverage.

Manuel portatif des eaux minerales les plus employées en boisson.

Un vol. in-12 de 216 pages.

Tel est le titre d'un petit ouvrage que M. Julia-Fontenelle vient de publier dans le but, dit-il, de tracer un précis chimique et médical des eaux minérales les plus employées, qui puisse servir de guide aux personnes qui font usage de ces eaux , et qui n'ont le plus souvent que des données vagues et même empiriques sur celles qu'elles se proposent de prendre. L'auteur passe doné en révue les principales sources connues , en donnant un aperen topographique de chaeune d'elles, et en indiquant les propriétés physiques, chimiques, médicales, et le mode d'administration des eaux qu'elles fournissent. Quoique la plupart de ces descriptions ne soient par consequent qu'un résumé succinct de celles qui ont été publiées à diverses époques; elles sont en général plus complètes, M. Julia-Fontenelle y ayant rattaché tout ce qu'on a publié plus récemment sur cette matière : quelques-unes aussi sont relatives à plusieurs sources dont on n'avait pas encore parle, parce que, n'avant qu'une réputation locale, elles étaient peu connues; telles sont celles de Molitx, de Rennes, de Ricu-Majou, dont l'auteur a, le premier, analysé les eaux qui sont donées, suivant lui, de vertus très-énergiques. On pourrait désirer un langage plus médical dans l'exposé des propriétés attribuces aux eaux minérales don't M. Julia-Fontenelle fait mention, et il aurait dû déterminer d'une manière plus positive les cas dans lesquels elles peuvent être utiles, au lieu d'indiquer vaguement, comme on l'a fait si souvent une foule de maladies sous les noms d'obstruction des viscères abdominaux et du méscritère, de reléchement de la fibre, de fièvres invétérées, etc., etc.; expressions surapuées qui sont peu en harmonie avec l'état actuel de la science. L'auteur devait au moins les bannir de ses descriptions particulières, et ne nas dire par exemple, à l'article des caux de Rennes (département de l'Aude), qu'elles sont désobstruantes et trèsavantageuses à la fin de certaines maladies chroniques , lorsque la nature a besoin d'un fondant touique et apéritif pour rétablir ses mouvemens critiques et l'équilibre des forces vitales. Quand il s'agit de moyens curatifs, il faut toujours écrire pour les médecins, tout en s'adressant aux gens du monde. Quoi qu'il en soit , le Manuel de M. Julia-Fontenelle sera toujours utile aux personnes qui désireront avoir une idée précise de certaines caux minérales et des boissons auxquelles on peut les melanger en en faisant usage. C. P. OLLIVIER.

Journal Clinique, Recueil d'observations sur les difformités dont le corps humain est susceptible à toutes les époques de la vie, et sur tout ce qui se rapporte en général à la mé anique et aux instrumens employes par la chirureie: par II. MAISONABE.

L'entreprise de M. Maisonabe nous semble utile. Cette partie de la secience, qui fait [bolt spécial de ses médiations, avait été ou n'étée de l'étre de la secience, qui sit [bolt spécial de sem distaines, avait été ou n'étre de la secience, que coux, qui a connaissent dans son ensemble s'attendre la quelque points particuliers. L'attention concentré sur un objet unique doit nécessairement avoir un réstuitat plus favorable que lorgaré lutier de divisée. Nous rendrons compte de cet ou rage périodique de M. Maisonabe, et férons connaître à nos lectures ce qu'il renferme d'essentiel.

# MÉMOIRES

ET

## OBSERVATIONS.

остовке 1825.

Observations sur le cancer; extraites de la pratique de G. Puru, docteur en chirurgie, chirurgien en chef de l'hópital civil de Figeac (Lot), etc.; par J. A. Puru, D. M. P., chirurgien aide-major, membre-correspondant de la Société de Médecine de la Moselle, etc.

MALORÉ les nombreuses recherches dont le cancer a été l'objet, ce n'est guères que dans ces derniers temps qu'on a fait connaître le traitement qui devait lui être appliqué. C'est à la doctrine physiologique que la sciencé est redevable de ce service.

Néanmoins, long-temps avant les travaux de M. Broussais, on avait entrevu la nature inflammatoire du cancer, et l'on avait, en conséquence, conseillé de le combattre par les moyens antiphlogistiques. Cette méthode est loin d'etre nouvelle, puisqu'elle remonte à Hippocrate et que le docteur Féaron () en Angleterré, Hufeland en Alle-

<sup>(</sup>i) Treatise on cancers, etc.; c'est à-dire, Traité sur les cancers, etc.; in 8.º Londres, 1804.

magne, et, plus récemment, M. Robert (1) en France, ont préconisé ce mode de traitement.

Valsalva, avant ces derniers, avait considéré les saiges répétées comme des moyens de guérir le cancer (Morgugni, de sed. et caus. morb. Epist. 39, n.º 35). Pouteau, de Lyon, prétend avoir obtenu souvent la guérison de cette maladie au moyen de l'eau pure et d'une diète très-sévère. Il regarde ce moyen non seulement comme curaití, mais même comme propre à prévenir sa récidive (Euvres posthumes, tom. 1.º/)

Le passage suivant, qu'on lit dans le Dictionnaire des Sciences médicales, est trop remarquable pour n'être pas rapporté.

« Le docteur Féaron, chirurgien de Londres, persuadé que le cancer avait toujours pour cause une inflammation, imagina de le traiter par les remèdes antiphlogistiques. Il faisait appliquer sur les squirrhes des sangsues tous les deux ou trois jours, à moins que l'irritation causée par les pigûres n'obligeat à mettre de plus longs intervalles entre les saignées locales. S'agissait-il d'un cancer à la matrice ou de quelque autre organe intérieur, il avait recours aux saignées générales lors-même qu'il n'existait aucun symptôme de pléthore. Il assurait que les évacuations sanguines réitérées produisaient encore de très-heureux effets et modéraient considérablement les souffrances, dans les derniers temps de la maladie, lorsque l'opium et la ciguë n'étaient plus d'aucun secours. Il astreignait d'ailleurs ses malades à une nourriture légère, composée uniquement de lait et de végétaux..... » (Dict. des Sc. Méd., vol. 3, pag. 667.)

On trouve encore, dans un ouvrage de Vacher (2),

<sup>(1)</sup> L'Art de prévenir le cancer au sein chez les femmes qui touchent à l'époque critique, etc.; un vol. in-8.º Paris, 1812.7

<sup>(2)</sup> Vacher, Dissertation sur le cancer des mamelles; in-12. Besaucon, 1740.

imprimé vers le milieu du siècle dernier, plusieurs observations de l'efficacité du traitement antiphlogistique dans les affections cancéreuses.

Le cancer de la mamelle étant le mieux connu et le plus commun, je dois commencer par rapporter les observations que je possède sur cette espèce.

Obs. I. re \_\_ (1) Madame D..., issue de parens scrofuleux. et présentant elle-même tous les attributs de cette constitution eut une enfance valétudinaire et une puberté tardive et orageuse. Mariée à 21 ans, elle eut plusieurs enfans qu'elle allaita et qui moururent fort jeunes. A 45 ans suppression des règles qui n'ont plus reparu, et depuis cette époque santé chancelante. A 49 ans, développement sans cause connue, dans la mamelle droite, d'une petite tumeur du volume d'un œuf de pigeon. Madame D... ne s'inquiéta que fort peu de sa maladie, parce qu'elle n'en était nullement incommodée. Mais au bout de deux ou trois ans elle avait acquis le volume d'une pomme d'api, quoique d'ailleurs elle fut complètement indolente. Un médecin conseilla l'application sur la mamelle d'un emplâtre fondant et les anticancéreux à l'intérieur. Ils furent sans résultats bien marqués pendant quelque temps : mais il n'en fut pas de même d'une pommade particulière dont on fit des frictions sur la tumeur : elle eut pour effet d'augmenter son volume et d'y développer de la douleur. Ce ne fut qu'après avoir subi un long traitement où les anticancéreux, tels que la cigue, les mercuriaux, etc., avaient été employés tour-à-tour sans succès bien marqués, que cette dame vint consulter mon père en 1807. La tumeur mammaire avait acquis alors le volume d'un petit

<sup>(1)</sup> Les faits consigués dans cet opuscule ont été presque tons recueillis dans la pratique de mon père. Il avait été conduit par l'expérience à modifier le traitement d'eancer, et à s'éloigner du sentier battu par les succès que lui avaiont procurés les antiphlogistiques et les puissans révulsité dans ette maladie.

cenf de poule : elle était mobile sous la peau, chaude, inégale et le siége de douleurs aiguës et lancinantes, qui privaient la malade de sommeil depuis plusieurs mois; elle était en outre en proje à une fièvre vive caractérisée par des accès quotidiens. Mon père crut devoir combattre l'irritation locale par une saignée copieuse, l'usage des émolliens et la diète, avant d'en venir à l'amputation du sein gui lui paraissait alors la seule ressource à opposer à un cas aussi grave. Une application de 15 sangsues fut faite autour de la mamelle. Êlle donna lieu à un abondant écoulement de sang; il en résulta un soulagement manifeste, la tumeur parut aussi sensiblement diminuée de volame. Encouragé par ce succès, on répéta la saignée locale deux jours après : les effets en furent tels que le prétendu squirrhe était presque disparu. Des cataplasmes émolliens sur la mamelle, un régime sévère, l'usage des eaux minérales de Cransac (1) rendues purgatives par l'addition d'un sel neutre, complétèrent la série de moyens qui furent employés, et suffirent pour achever la cure. Un mois à peine fut employé à ce traitement. - Cette dame qui vit encore n'a pas éprouvé de récidive.

Obs. II. \*\*c — M. \*\*le R... anciemne religieuse, âgée de 50 ans environ, d'une constitution forte quoique lymphatique, ayant éprouvé de violens chagrins par suite des événemens de la révolution, sentit à 45 ans dans la mamelle droite, des douleurs aiguës à la suite d'un coup reçu dans le sein deux mois arparavant. En y portant la main, elle remarqua un petit noyau dur, indolent et mobile. Elle consulta M. le docteur Boldon, médecin distingué de notre ville, qui conseilla l'application d'une peau de cygne sur le sein, les distractions, etc. La tumeur resta station-

<sup>(</sup>i) Les eaux minérales de Cransac (département de l'Aveyron), contionnent des sulfates de chaux, d'alumine, de manganèse et de fer, du muriate de magnésie, et un peu d'acide sulfurique.

naire jusqu'à 47 ans, époque de la suppression des règles. Alors elle envahit toute la mamelle qui devint le siège d'élancemens douloureux. Effrayée des progrès de son mal dont elle s'était à peine occupée jusqu'alors, cette dame vint retrouver M. le docteur Boldou. Celui-ci, ne doutant plus qu'elle ne fût affectée d'un squirrhe cancéreux de la mamelle, appela mon père en consultation. A cette époque la tumeur avait le volume d'une grosse noix; elle était globuleuse et très-douloureuse. Les douleurs vives et répétées à de courts intervalles, se faisaient sentir particulièrement le soir et la nuit ; elles se propageaient à l'aisseile et même à l'épaule correspondante. Tout le tissu cellulaire de la mamelle participait à l'inflammation. Il est à remarquer que depuis le développement de la douleur et des symptômes inflammatoires, son accroissement était devenu plus rapide.

Malgré tous les symptômes caractéristiques de la dégenérescence cancéreuse, mon père ne désespéra pas d'en obtenir la résolution par les antiphlogistiques et les révulsifs. Après avoir reconnu l'intégrité de toutes les fonctions, il débuta par une saignée générale qui fut suivie d'une application de sanganes autour de la mamelle. Des cataplasmes faits avec les feuilles de morelle, de ciguië et de mauves fraches, furent appliqués sur cette partie. Un cautère fut établi au bras. M. lle R..... prit tous les jours un bain hydro-sulfareux, et main et soir un pilule composée avec l'extrait de ciguië et de laitue : une décoution de saponaire et de douce-amère lui fut prescrite pour tisane. Ces moyens étaient secondés d'un régime composé de végétaux frais, de viandes blanches, de poisson, etc.

Après deux mois de ce traitement, le squirrhe parut avoir diminué un peu; néammoins les douleurs persistaient. On revint encore aux saignées générales et locales qui désormais formèrent la base du traitement, parce que M. " R..... en éprouvait toujours du soulagement.

Quatre mois de l'emploi bien régulier de cette série de moyens avaient réduit le squirrhe des trois-quarts. M. Boldou et mon père conseillèrent un voyage aux eaux de Bagnères, M. le R..... y passa toute une saison, en continuant avec les bains de cet établissement le régime et les autres prescriptions précédemment indiqués. A son retour des eaux , le squirrhe parut avoir conservé à-peu-près le même volume : il avait acquis une densité remarquable. On proposa à cette époque à M. le R..... d'en pratiquer l'extirpation. Elle fut faite par mon père et ne présenta d'ailleurs rien de particulier : la plaie fut guérie au bout de peu de jours. La petite tumeur extirpée était de la grosseur d'une noisette ; elle était irrégulièrement ronde et d'une dureté presque cartilagineuse. La section qui en fut faite au moyen d'un fort bistouri, fit voir qu'elle était composée d'un tissu fibreux, serré et fort dense, dont le centre était un peu ramolli.

Cette guérison ne s'est pas démentie, M.le A..... est,

Obs. III.me - Madame L ..... de Frontenac, âgée de 42 ans, fit une chute d'un lieu élevé, sur le côté gauche de la poitrine, dans laquelle le sein de ce côté porta contre un meuble; la contusion qui en résulta céda en neu de jours aux movens simples employés en pareil cas: néanmoins il resta dans la mamelle un point douloureux qui ne se dissipa pas entièrement; quelques mois après, M.mc L .... en y portant la main, remarqua une netite glande du volume d'une noisette mobile, et ne développant que peu de douleur à la pression. Elle n'attacha pas beaucoup d'importance à sa maladie et ne fit rien pour sa guérison. - A 45 ans, époque de la suppression de ses règles, cette petite tumeur acquit en pen de temps et sans cause appréciable un volume considérable ; en même temps elle devint le siège de douleurs aiguës et lancinantes; ce fut alors (1812), trois ans en-

viron depuis l'invasion de sa maladie que cette dame vint consulter mon père. Voici quel était son état : la mamelle presque double de son volume ordinaire était inégale, bosselée, d'inne consistance variable dans les divers points de sa surface, 'oe qui fit croire nn instant à une collection purulente; le mamelon déprimé était presque effacé; des élancemens douloureux parcouraient l'organe dans tous les sens et causaient de l'insomnie; la malade était en proie à une fière continue.

Cette dame fut reçue dans la maison de mon père où elle fut soumise au traitement suivant, dans l'intention de la préparer à l'ablation de la mamelle, qu'il jugeait inévitable.

Le premier jour, diète absolue, saignée générale, boissons délayantes. L'amélioration étant peu sensible. le lendemain application de 15 sangsues sur la tumeur qui procurent un abondant écoulement de sang; il en résulte une diminution sensible dans le volume de la mamelle et dans les douleurs. Les jours suivans elle fut soumise à l'action des movens suivans : bains généraux, applications émollientes, régime lacté et végétal, purgations répétées avec les pilules de Belloste et de ciguë ; établissement d'un cautère au bras, etc. Sous leur influence la mamelle diminue progressivement de volume, les douleurs lancinantes deviennent de plus en plus rares ; alors la malade pleine de confiance et rassurée sur l'issue de sa maladie se refuse à l'opération qui lui est proposée; mon père fut forcé de continuer le traitement qui lui avait déjà procuré tant de succès sans qu'il se flattât d'obtenir par ce moven une guérison complète. Il eut cependant ce résultat au bout de cinquante jours environ; cette dame vit encore et n'a pas éprouvé de récidive.

Obs. IV. .... — Madame D..... jouissant habituellement d'une bonne santé et mère de trois enfans qu'elle a nourris, accoucha en 1823 d'un enfant fort et vigoureux,

qui fut mis entre les mains d'une nourrice étrangère. Pour supprimer la sécrétion du lait on conseille à cette dame l'application sur la mamelle d'un épithème où entrait la feuille de persil et autres substances irritantes; sous l'influence de ce moyen empirique l'organe s'entampa vivement, des cataplasmes émolliens furent appliqués sur le sein; néanmoins il se forma un abcès énorme qui fut ouvert avec la potasse caustique: il fournit pendant quelques jours une suppuration abondante et de bonne nature; pour la tarir on conseille des purgatifs, et des frictions avec la potmade mercurielle dans l'intention de fondre l'engorgement mammaire. Ces moyens n'eurent pas le résultat qu'on se proposait: la suppuration persista parce qu'on ne fit rien pour combattre l'inflammation dont elle était le produit.

Madame D .... était malade depuis quatre mois environ. lorsque je fus chargé par mon père, alors malade, de lui donner des soins. Je la trouvai dans l'état suivant : amaigrissement considérable, fièvre vive résultant d'une gastro-entérite, entretenue par les purgatifs et les prétendus fondans qu'on lui donnait depuis le commencement de sa maladie ; ulcération au sein gauche de l'étendue d'une pièce de cinq francs, inégale et grisâtre, fournissant une suppuration ichoreuse et fétide; ses bords épais et renversés étaient environnés d'un cercle érisypélateux; toute la mamelle était gonflée, dure, et le siège d'élancemens douloureux qui arrachaient des cris à cette malheureuse : je fis appliquer aussitôt 35 sangsues autour de la mamelle : elles fournirent une hémorrhagie extrêmement abondante. Lorsque je revis la malade le soir, elle reposait pour la première fois depuis plus de trois semaines : le sang coulait toujours, je recommandai d'entretenir son écoulement, et j'eus beaucoup de peine à l'obtenir du mari de cette dame, qui redoutait singulièrement la faiblesse.

Le lendemais, je trouvai la malade assies sur son séant et pleine d'espoir sur sa prochaîne guérison; elle me dit qu'elle avait éprouvé un soulagement instantané et que depuis ses douleurs étaient très-rares et bien moins aigues. J'insistai pour que, nonobstant sa faiblesse, elleobservât la diète la plus absolue; je prescrivis un cataplasme émollient sur la mamelle et pour boisson une infusion de fleurs de guimauve sucrée avec le sirop de gomme; le troisième jour la malade était dans l'état le plus satisfaisant; la tumeur, considérablement diminuée, était à peine douloureuse (diète; 15 sangsues; boisson id.). Cette prescription fut continuée les jours suivans.

En peu de temps la plaie changea de caractère, elle fournit une suppuration de bonne nature et dans de justes limites; enfin elle diminua progressivement. Je permis alors peu à peu les potages, les œufs, quelques légumes; enfin je ramenai insensiblement la malade à son régime ordinaire. Au bout de 45 jours elle était radicalement guérie et avait repris de l'embonpoint et des couleurs.

La pratique de mon père me fournit encore d'autres cas analogues, mas j'ai dd, dans l'exposition de ces quatre observations, me horner à rapporter le précis des faits pour ne pas dépasser les limites que je me suis prescrites.

Le sarcocèle a peut-être autant de fréquence chez l'homme que le cancer de la mamelle chez l'aemme; cela tient sans doute à la délicatesse d'organisation du testicule et peut-être aux formules empiriques qu'on est dans l'usage d'employer dans le traitement de ses maladies; quoi qu'il en soit, en général on se presse trop de priver l'homme de cet organe lorsqu'il est en proie à la sub-inflammation; bien souvent par un traitement méthodique bien dirigé et assez prolongé, on parviendrait à en obtenir la résolution. Les succès de M. Gama sont bien propress è encourager les praticiens à faire l'essai de sa méthode; d'ailleurs, et ceci s'applique à toute espèce

de cancer, l'opération du squirrhe, pour être suivie de succès, ne doit être tentée qu'après avoir combattu l'irritation locale par les antiphlogistiques et les révulsifs, et lorsque la maladie ne s'est pas répétée sympathiquement dans un organe essentiel.

Obs. V.me - M. C ...., directeur des postes à.... avant eu plusieurs fois le testicule droit engorgé par suite de la métastase de l'irritation vénérienne de l'urètre, se froissa cet organe en montant à cheval. Il v éprouva à l'instant même une douleur très-vive : les symptômes inflammatoires qui résultèrent de cette contusion ne cédèrent qu'imparfaitement aux moyens qui furent employés; néanmoins M. C ..... put vaguer à ses occupations ordinaires en ayant la précaution de porter constamment un suspensoir. Le testicule, peu douloureux dans le repos, était un peu plus volumineux que le gauche; le coît et tous les exercices un peu fatigans y développaient des élancemens douloureux qui obligeaient alors M. C .... de suspendre toute occupation et de se condamner à un repos plus ou moins long; deux ans environ après son accident il consulta un médecin, qui ne voyant dans ces accidens que le résultat de l'excitation des organes génitaux par un coit trop souvent répété, conseilla l'abstinence des plaisirs de l'amour, l'usage des bains et des boissons émulsives. Malgré leur emploi les douleurs persistèrent, et l'examen du testicule fit voir qu'il avait acquis un volume presque double; on crut devoir combattre ce commencement de squirrhe par les cataplasmes de ciguë et les substances décorées par les auteurs du titre d'anticancéreuses ; mais cela n'empêcha pas la maladie de s'aggraver ; le testicule acquit en peu de temps un volume considérable et tous les caractères du sarcocèle; les douleurs, auparavant supportables et rares, se firent sentir à des intervalles rapprochés; il s'en développa de sympathiques dans l'aîne correspondante qui se propageaient jus-

171 ques dans la cuisse du même côté. M. C ..... plein des plus tristes pressentimens, fit appeler mon père en consultation (1813), avec deux confrères de la même ville; ces derniers réunis au médecin ordinaire du malade se prononeèrent pour la castration, et jugèrent qu'il était urgent de la pratiquer de suite. Mon père, sans se dissimuler la gravité de la maladie, émitune opinion contraire ; il pensa qu'il serait peut-être possible d'éviter à M. C....les souffrances de cette opération, et qu'il était d'ailleurs plus convenable d'essaver, avant d'en venir à ce moven extrême, la résolution du squirrhe par les antiphlogistiques et les émolliens. Il s'autorisa auprès des Consultans de plusieurs faits analogues où l'emploi de ces moyens avait eu un plein suceès. Après bien des discussions ces messieurs se rangèrent à son avis, et décidèrent qu'on ferait l'essai de ee mode de traitement avant de proposer au malade l'amputation du testicule.

M. C .... bien disposé à se soumettre à tout pour éviter une opération qu'il redoutait singulièrement, exécuta avec la plus minutieuse exactitude les prescriptions qui lui furent faites, et dont voici le résumé avec ses résultats iournaliers.

Le premier jour, saignée du bras; régime composé de pruneaux, de potages; repos dans le lit; cataplasme émollient froid sur le scrotum.

Le deuxième jour, émétique en lavage, qui provoque quelques vomissemens et donne lieu à plusieurs selles; diète absolue. - Nul changement ne s'est encore opéré dans l'état du testicule.

Le troisième jour, 15 sangsues au périnée qu'on laisse saigner dix-huit heures; dès ce jour les douleurs deviennent plus rares et la tumeur diminue un peu.

Depuis lors, tous les deux jours application de 8 sangsues autour du testicule, et tous les quatre jours deux verres d'eaux minérales de Cransac, avec addition

de deux gros de sulfate de magnésie. — Sous l'influence de cette médication, d'un régime sévère, da repos absolu, des applications émollientes, le sarcocèle se trouva considérablement diminué au bout d'un mois et deani,

Ce traitement fint terminé par l'établissement d'un séton au périnée, qu'on a fait suppurer plusieurs mois; des frictions mercurielles sur le testicule; des pilules d'onguent mercuriel, de savon médicinal et d'extrait de cigué. L'effet de ces moyens fut la résolution progressive du squirrhe; cependant je dois faire observer que le testicule a toujours conservé plus de volume et de densité que le gauche; mais les douleurs ont complètement disparu.

Trois mois entiers furent employés à ce traitement; depuis douze ans que M. C..... est guéri de sa maladie, il n'en a pas éprouvé le moindre retour.

J'ai rapporté cette observation avec plus de détails que les précédentes pour faire connâtre la méthode que mon père a suivie dans tous les cas où il a été appelé à traiter cette maladie. Aujourd'hui que le traitement de cancer n'est plus soumis à l'empirisme, et qu'on raionne mieux l'emploi des médicamens, mon père serait plus économe sans doute des prétendus fondans de la lymphe tels que le savon, le mercure, etc., qu'il a employés pour se conformer à la routine.

L'emploi méthodique des révulsifs, et particulierement ceux qui sont pris parmi les purgatifs, procurent souvent dans le traitement du cancer des succès éclatans, lorsque l'état des voies digestives en permet l'usage.

Le fait suivant, que j'ai trouvé peu circonstancié dans les notes de mon père, est un nouvel exemple des ressources qu'offre cette méthode dans les cas qui paraissent les plus désespérés.

Obs. VI. . Le nommé Delmas, cultivateur au village de Béduer, éprouva sans cause connue des douleurs dans le testicule gauche, Long-temps ce-fut le seul symp-

tôme appréciable; cependant au bout de plusieurs mois l'organe change de forme , il devient globuleux , acquiert plus de développement et de densité : l'application d'un cataplasme fourni par un guérisseur ambulant, et dont la composition n'est pas connue, y développe une douleur excessive, une tuméfaction considérable, enfin un phlegmon qui s'ouvre à l'extérieur après avoir fait éprouver les plus cruelles souffrances à cet homme ; les plaies qui en résultent restent fistuleuses et fournissent une sérosité roussâtre, corrossive, exhalant une odeur infecte. Ce fut dans cet état que Delmas se présenta à mon père dans le courant de l'année 1819, cinq ans depuis la première invasion de sa maladie, trois mois depuis l'onverture du phlegmon. Il était pâle, défait, en proie à une phlegmasie gastro-intestinale qu'on avait agrayée par divers remèdes populaires.

Cet homme fut recu à l'hospice civil, où il entra pour subir l'opération du sarcocèle. Avant de l'entreprendre, il parut urgent à mon père de l'y disposer par un traitement préparatoire que réclamait l'état des fonctions. En examinant attentivement la partie qui était le siége du mal, il remarqua que le testicule droit, quoique un peu tuméfié, paraissait sain, tandis que le gauche, détruit en partie par la suppuration, adhérent à ses enveloppes. était réduit au quart de son volume; que le cordon testiculaire était sain malgré un peu d'engorgement; enfin que la désorganisation cancéreuse paraissait être bornée aux tégumens du scrotum et aux conduits artificiels par où s'écoulait au-dehors cette suppuration ichoreuse, et avoir épargné le testicule. En conséquence de cet examen, mon père se détermina à faire l'essai des émolliens et des antiphlogistiques avant d'en venir à la castration, sauf à pratiquer cette opération si ces moyens échouaient.

Delmas fut mis au régime des maladies aiguës ; on fit sur le scrotum une application de vingt sangsues : on bassina les piqûres avec une déeoction émolliente; ensuite on mit un grand eataplasme sur toute cette partie. Ces moyens furent secondés du repos dans le lit, des boissons rafraîchissantes, etc.

En peu de jours les trajets fistuleux fournirent une suppuration moins abondante qui n'avait plus de qualité corrosive; les douleurs firent aussi notablement diminuées; les sangsues, les bains de siége, des pansemens réguliers et méthodiques forment la base du traitement qui fut adopté. On évita d'administrer les anticaneéreux à cause de l'irritation gastro-intestinale qui fut combattue au contraire par les saignées locales et un régime sévère. On établit un cautère à la cuisse, que le malade a conservé après sa guérison. Enfin, au bout de deux mois et demi de traitement, les petites plaies se trouvèrent cieatrisées, le testieule réduit au volume d'une petite noisette et adhérent aux tégumens, et complètement indolent. Delmas sortit de l'hôpital et fut en état de retourner dans son village où il reprit les travaux des choms.

Obs. VII.\*— Le nommé Fages, du village de Montredon, âgé de 61 ans, vint consulter mon père dans le mois de janvier 1814, pour un bouton caneéreux existant sur l'aîle du nez, et qu'il portait depois plus de dix ans sans que, depuis cette époque, il eût augmenté sensiblement de volume. Il ne put d'ailleurs donner aucun renseignement précis sur son origine et sur la cause de son développement. Mon père, cédant à ses instances réléfrées, en fil l'extirpation en le cernant par deux incisions senielliptiques. La plaie qui résulta de cette petite opération fut rapprochée au moyen d'emplâtres agglutinatifs, et fut guérie en huit ou dix jours.

Un an environ après son retour chez lui, il se développa sur le prépuce un bouton qui augmenta progressivement d'étendue et gagna rapidement le gland. Fages consulta un prêtre (le père de S....), fameux dans mon

département par ses cures merveilleuses. Ce médicastre appliqua sur la verge de cet homme un emplâtre où entrait, comme on l'a su depuis, de l'arsenic. Cet épithème détermina une violente inflammation qui s'étendit à tout le pénis et au scrotum, et développa une fièvre violente. Le malade, désenchanté de la science du guérisseur, consulta un officier de santé qui conseilla des lotions et des bains locaux avec une décoction émolliente. L'inflammation diminua insensiblement, plusieurs escarres se détachèrent : cependant , la plaie qui avait une grande étendne ne se cicatrisant pas, il vint de nouveau trouver mon père (septembre 1815) pour solliciter son admission à l'hospice civil. Voici quel était alors l'état de cet homme. - La verge était surmontée d'une espèce de champignon formé d'une excroissance charnve, anfractueuse, ulcérée. fournissant une suppuration sanieuse, d'une odeur infecte. Il n'existait plus aucune trace de prépuce, de gland, ni de méat urinaire; celui-ci était remplacé par trois ou quatre ouvertures sinueuses qui aboutissaient toutes au canal de l'urêtre qu'on retrouvait à un pouce environ de l'extrémité du pénis. Celui-ci, ainsi transformé à son cinquième antérieur, était sain dans le reste de son étendue. Le scrotum et les testicules paraissaient également sains. Au moyen d'une sonde fine introduite par un des petits conduits fistuleux dont je viens de parler, il fut aisé de pénétrer dans la vessie. Les douleurs lancinantes qu'éprouvait le malade, la fièvre hectique à laquelle il était en proje, l'aspect de l'ulcère, la circonstance de son développement peu de temps après l'ablation du bouton cancéreux du nez, ne laissèrent aucun doute dans l'esprit de mon père sur son vrai caractère. MM. Froment, Palhosse, Delseins et Guary, réunis en consultation à mon père, déciderent que l'amputation du pénis était la seule ressource qui restât pour mettre un terme aux souffrances du malade. Des bains locaux avec une décoction émolliente

176 CANGER.

légèrement opiacée, des cataplasmes de même nature, un régime doux, furent prescrits pendant quelques jours; ils eurent pour effet de calmer les douleurs, d'éteindre presque l'inflammation et de diminuer la suppuration; néanmoins l'opération fut décidée. Je fus chargé de la faire: elle n'offrit rien de particulier. La plaie qui en résulta était complètement cicatrisée le vingt-unième jour. Fages était enore vivant en 1823.

Pent-être aurait on pu éviter à cette homme cette opérration, si on avait persévéré dans l'emploi des antiphhogistiques et des révulsifs. En effet, l'on a vu qu'ils avaient produit une amélioration sensible. — Ce qui confirme cette supposition, c'est que la dissection de la tumeur cancéreuse me fit voir qu'elle était formée presque uniquement par le gland dont le tissu n'avait pas encore subi de désorganisation.

Obs. VIII.º - M. Al....., marchand à Figeac, âgé de 45 ans, fortement constitué, n'a eu dans sa vie d'autre maladie qu'une affection vénérienne qui a été efficacement combattue par les moyens ordinaires employés en pareil cas. Au mois de mai 1823, il remarqua sur la lèvre inférieure un petit bouton de l'étendue d'une lentille, rouge, couvert d'une croûte qui tombait ou était arrachée par le malade et qui était bientôt remplacée par une croûte nouvelle. Au bout de deux mois il en résulta une ulcération de l'étendue d'une petite pièce de 5 sols, dont la base, dure, occupait une partie de la lèvre. Sa surface était inégale, grisâtre, saignait au moindre attouchement, et était le siège d'élancemens douloureux. Ses bords, durs et frangés, étaient renversés en dehors et offraient sur quelques points des végétations analogues à celles que fait éclore la syphilis. Ce dernier caractère en imposa à un médecin, qui prescrivit des frictions mercurielles et des sudorifiques; cependant, après avoir consommé plusieurs onces de pommade mercurielle et avoir employé

plusieurs mois à ce traitement sans résultats satisfaisans. ce médecin demeura convaincu du caractère cancérenz de cette maladie et proposa l'application de la pâte arsenicale, Alors (octobre 1823), M. Al., réclama les soins de mon père. A cette époque l'ulcère avait l'étendue d'une pièce d'un franc et toutes les apparences d'un cancer: sa base, dure, occupait la presque totalité de la lèvre. Après avoir fait appliquer, pendant quelques jours, sur sa surface, une pommade composée avec le cérat, l'extrait d'opium et de jusquiame, dans l'intention de calmer les douleurs cruelles que le malade éprouvait, il lui proposa de faire l'extirpation des parties lésées. Me trouvant à cette époque auprès de mon père, il me chargea de faire cette pelite opération. Avant de l'entreprendre et après avoir pris connaissance de toutes les circonstances précédentes, je proposai l'essai des émolliens, des applications réitérées des sangsues, avant d'en venir à ce moven extrême. Mon père se rendit d'autant plus volontiers à mon avis que maintes fois il avait retiré de bons effets de ces movens dans des cas analogues.

Dès le jour même on les mit en usage : j'appliquai moimême six sangsues au-dessous de la lèvre inférieure, j'en alissia siajere plusieurs heures les piquèes; ensuite je couvris la surface de l'ulcère d'un cataplasme fait avec la pulpe de pomme: le tout fut soutenu par un bandage approprié. Un régime modér s, l'abstinence de tout aliment excitant, furent prescrits. Le troisième jour je réitérai l'application des sangsues; le cinquième, depuis l'adoption de ce mode de traitement, l'ulcère avait sensiblement changé d'aspect, et les douleurs étaient calmées. Enfin, M. Al...., encouragé par les premiers succès, réclamait de nouvelles applications de sangsues, et pour seconder leurs hons effets, se soumettait volontairement à une abstinence qu'en toute autre circonstance il ent trouvée bien pénible; sa docilité fut récompensée par le plus heureux succès : l'ulcère cancéreux diminua progressivement, et à l'époque où j'ai quitté Figeac (28 novembre), M. Al...... était radicalement guén. Ce traitement a duré un mois et demi environ; on a employé quatre-vingt sanesues.

Il me reste à rapporter une observation de métrite chronique ulcérée, guérie par les antiphlogistiques.

Obs. IX. "— Mon père fut appelé le 25 septembre 18,7 auprès de madame P...., pour arrêter une hémorrhagie utérine qui s'était déclarée la veille. Après avoir essayé, inutilement pour s'en rendre maître, la position horizontale, le froid, les boissons froides et acides, il fia ppliquer une ventouse sèche sur chaque mamelle et pratiqua en même temps une saignée du bras. Ces moyens eurent le plus heureux succès: la perte, qui commengait à faire craindre pour les jours de cette dame, fut complètement arrêtée.

Après avoir ainsi paré aux accidens les plus pressans. mon père, qui voyait pour la première fois cette malade. s'informa des circonstances qui avaient précédé sa maladie, M. P ..... lui donna les renseignemens suivans. Madame P ....., âgée de 32 ans, avait fait une fausse couche 18 mois auparavant; depuis cette époque, elle éprouvait régulièrement tous les quinze jours une hémorrhagie excessive qui durait au moins cinq ou six jours. Dans l'intervalle, elle se plaignait de douleurs profondes dans le bas-ventre, les cuisses et les aînes, d'engourdissement et de crampes dans ces parties; les douleurs augmentaient considérablement lorsqu'elle allait à la garde-robe; la marche était pénible, surtout lorsqu'elle était prolongée; alors elle éprouvait un sentiment de tiraillement dans les lombes, qui ne cessait que par le repos. Depuis la même époque son caractère, auparavant très-gai, était devenuchagrin et morose; ses digestions étaient longues et pénibles; lorsqu'elle ne perdait pas de sang, elle était su-

179 jette à des fleurs blanches très-abondantes; le coit toujours douloureux et souvent accompagné d'un écoulement sangnin. Le toncher, que mon père pratiqua, lui fournit lés indications suivantes : le col de l'utérus, mollasse dans sa lèvre inférieure et d'une consistance médiocre dans la supérieure, se prolongeait dans le vagin ; l'orifice utérin . légèrement entrouvert, permettait, sans beaucoup d'effort, l'introduction du doigt, mais non sans provoquer une donleur assez vive; en promenant l'index sur l'étendue de la lèvre inférieure, on trouvait une petite surface plus douloureuse et inégale, que mon père jugea être une ulcération très-superficielle; la matrice, un pen descendue, avait acquis plus de développement qu'elle n'en a dans l'état de vacuité; le pouls était fréquent et petit: tous les soirs il y avait une exacerbation du mouvement fébrile; le sommeil était pénible et souvent interrompu par des élancemens douloureux, mais passagers, dans l'utérns; enfin, toutes ses fonctions éprouvaient de plus on moins grands dérangemens.

Les renseignemens qu'il venait d'obtenir, et ceux que le toucher lui avait fournis, convainquirent mon père que cette dame était en proje à une métrite chronique ulcérée. avec tous les symptômes que les auteurs attribuent au cancer commencant. Il n'y avait donc pas de temps à perdre pour prévenir la désorganisation et arracher la malade à une mort certaine. Malgré l'état avancé de la maladie et la débilité apparente de madame P....., mon père ne désespéra pas de la guérison: il conseilla un renos absolu dans une position horizontale, et, deux jours après sa première visite, il fit faire une application de vingt sangsues à la valve; une diète presque absolue, des injections vaginales avec une décoction de manye et de morelle : des bains de siège formerent le traitement.

Le quatrième jour, l'état de la malade était sensiblement amélioré; le cinquième, une nouvelle application 180 – HYGIÈNE

de dix sangsues fut faite à l'hypogastre': elle eut, comme la précédente, les plus henreux résultats; d'ailleurs, le régime, les injections, etc., furent continués pendant le reste du traitement ; le neuvième jour , madame P ..... voulait se lever, assurant qu'elle était guérie et qu'elle n'éprouvait plus de douleurs; néanmoins, le toucher apprit que le col de l'utérns était toujours chaud; la pression n'y développait plus de douleur, et il n'offrait plus de trace d'ulcération ; l'écoulement hémorroïque était presque tari (application de douze sangsues à l'hypogastre, injections, etc. ). Malgré les instances de la malade, il ne lui fut permis de se lever qu'au vingtième jour; les bains généraux remplacèrent les bains de siège; mais le régime fut toujours sévère ; enfin , au bout de cinquante jours de ce traitement dont on ne s'est pas écarté un seul instant, madame P ..... a été parfaitement guérie ; elle a passé le printemps à la campagne, d'où elle est revenue au bout de quatre mois avec les apparences de la meilleure santé. -Elle a eu plusieurs enfans depuis, sans que sa guérison se soit démentie.

Exposé des chances défavorables de santé et de vie qui sont dévolues aux enfans de la première année élevés dans le centre des quartiers populeux des grandes villes, et particulièrement de Paris; par C. LAGBASE, D. M. P.

Au moment de la naissance de son enfant, les devoirs d'une mère, loin de cesser, augmentent et s'agrandissent; la nature lui impose l'obligation de le nourrir elle-même, et si toutes les femmes consultaient leurs véritables intéréts, il en est peu qui trouveraient en elles un motif légitime qui leur permît de se soustraire à l'acquittement de ce devoir. C'est-là une vérité que personne ne conteste aujourd'hui, et il n'est aucun médecin qui, s'étant parti-

culièrement occupé des maladies des femmes, n'ait cherché à la sanctionner par de nouvelles preuves et n'ait cédé à l'envie bien louable de la faire briller d'un nouvel éclat. Mais si des raisonnemens déduits des véritables lois de l'organisme et de l'enchaînement naturel des fonctions ont rendu tout-à-fait incontestables les avantages qu'on a pensé qu'une mère dût rencontrer en nourrissant ellemême, a-t-on bien apporté toute l'attention convenable à l'examen de la partie de cette importante question. qui regarde l'enfant? C'est ce dont il est permis de douter, quand on voit un si grand nombre d'enfans périr, quoique nourris par leurs mères, et un si grand nombre d'autres parvenir franchement à la fin de leur première année dans une situation opposée. Alors, si on ne se sent pas disposé à nier les avantages que retire un enfant de l'allaitement maternel, on se croit du moins autorisé à penser qu'on a exagéré les inconvéniens attachés à l'allaitement étranger, ou qu'on a négligé de préciser rigoureusement les circonstances qui pourraient rendre ce dernier préférable.

Un des motifs les plus importans de tons ceux qu'on a fait valoir en faveur de l'allaitement maternel, c'est le rapport qui existe entre les premiers besoins d'un nouveau-né et la qualité du lait que lui offre une femme accouchéerécemment. Sans doute la nature, dans les opérations de laquelle on chercherait en vain quelque chose de superflu, avait un but en donnant au lait des qualités successivement différentes et en le rendant graduellement plus substantiel, il n'en faudrait d'autres preuves que les vomissemens qu'éprouvent, les premiers jours de leur naissance, la plupart des enfans confiés à des nourrices étrangères. Mais la vic d'un enfant qui vient de naître ne repose pas uniquement su la quantité suffisante, ou sur les honnes qualités du lait que peut lui offrir sa mère; son existence et le dévelopment régulier de son organisation sont encore subor-

donnés à plusieurs conditions hygiéniques, dont l'oubli ou l'exécution inexacte effacerait toutes les chances favorables de bien-être et même de conservation qu'il lui serait possible de rencontrer dans l'allaitement maternel. Toutes les femmes, à la position desquelles l'absence des principales de ces conditions hygiéniques est inhérente, ne devraient pas balancer un seul instant de renoncer à nourir elles-mêmes leurs enfans, à moins qu'elles ne voulussent leur faire payer au prix de la santé les donceurs de la tendresse maternelle, et qu'elles ne se persuadassent que quelques probabilités de mort de plus, pour eux, ne sont rien en comparaison du plaisir qu'elles éprouvent de leur prodiguer leurs soin-

Cette observation, si importante dans ses résultats, s'adresse à la plupart des femmes qui habitent les grandes villes et à toutes celles qui, vivant ailleurs, même dans une honnèle aisance, sont obligées d'occuper les logemens bas, humides et obscurs des rues étroites des quartiers populeux, et d'entasser toute leur famille dans cette partie des maisons qu'on nomme l'arrière-boutique et dans les entresols, où elle reste absolument étiolée, ci dont chaque individu souffre, comme on le dit généralement, en raison directe de la faiblesse de ses moyens de réaction; mais, pour parler plus physiologiquement, en raison directe de l'impossibilité où il est d'aller de lui-même se soumettre au dehors à l'action d'une cause excitante capable de former un contrepoids à la tendance qu'ont certains systèmes organiques chez les ensans à acquérir une prédominance maladive. On objectera peut-être que les enfans appartenant à la classe des ouvriers, dans les grandes villes, y devraient être affranchis de l'inconvénient attaché à l'obscurité et à l'humidité qui en est presque inséparable, en habitant les parties les plus élevées des maisons ; mais ce qu'ils gagnent sous le rapport de la lumière, ils le perdent évidemment par l'étroitesse des

pièces où, renfermés pendant une journée toute entière, ils disputent très-souvent à plusieurs animaux domestiques, l'avantage de respirer quelques centaines de pieds carrés d'un air que corrompent déjà l'entassement des ordures journalières et le dépôt des différens objets, sur la vente ou le façonnement desquels repose toute l'existence de la famille.

Que les hommes véritablement philantropes visitent dans toutes les grandes villes les quartiers habités par la classe des ouvriers et des marchands peu aisés, par exemple dans Paris quelques points des troisième, cinquième, septième, neuvième et tousième arrondissemens, tels que la plupart des rues qui forment les quartiers des halles, des Lombards, des Arcis, de la Cité, etc; et quand ils auront vu l'état affreux de détérioration dans lequel y est plongé le plus grand nombre des enfans en bas âge, ils n'hésiteront pas à reconnaître que l'allaitement de ces derniers, confié à des nourrices étrangères, mais habitant la campagne, serait mille fois préférable au lait qu'ils recivent du sein de leurs propres mères, au milieu de tant de causse capables d'agir si défavorablement sur leur frèle organisation.

Quelque rigoureuse que paraisse, au premier énoncé, une semblable assertion, elle est cependant bien loin de reposer sur des craintes chimériques, sur de simples pressentimens, ou sur quelques idées générales déduites avec légèreté des principes d'une pure théorie; mais elle exprime une vérité dont la démonstration appartient toute entière à l'attestation à la fois si claire et si persuasive des règles de l'arithmétique. Si nous ouvrons en effet les registres de l'état civil de la ville de Paris, et que nous examinions en détail le mouvement général qu'a suivi la population pendant un espace de temps assez étendu pour fournir des données moyenes propres à exprimer un vérité générale, et surtent assez rapproché de l'épo-

que actuelle pour que ces données lui soient applicables, pendant les dix années, par exemple, qui se trouvent comprises entre 1810 et 1821, nous trouvons que sur vingt-deux mille cing cents naissances qui forment le terme moyen annuel de toutes celles qui ont en lieu dans cet intervalle de temps; nous trouvons, dis-je, que quatre mille cent cinquante enfans périssent dans le courant de la première année; ce qui établit entre la mortalité de cet âge et le nombre des naissances, le rapport de un à cing et demi. Cette perte de deux enfans seulement sur onze dans Paris, tandis que dans la France entière elle n'est que de deux et demi sur huit, pourrait faire croire au premier abord que les nouveaux-nés trouvent dans les grandes villes des chances favorables de conservation, et quelques personnes ont eu l'extrême imprudence d'adopter et de chercher à répandre cette idée; mais on ne tarde pas à reconnaître qu'en concluant ainsi, on commet la plus grande erreur, quand on remarque que les quatre mille cent cinquante décès qui se présentent annuellement pour cet âge, ne portent que sur les enfans qui sont restés dans Paris et ses environs, et qui ne forment guère que le tiers de la masse totale de ceux qui y sont nés; je dis un tiers, puisque dans l'espace de temps sur lequel nous avons calculé pour les naissances, le nombre moyen des enfans envoyés à la campagne, ou mieux hors du département de la Seine, par les soins de l'administration des hospices, était aunuellement de huit mille, dont trois mille de la maison de la rue Sainte Apolline, et cinq mille de l'hospice des Enfans trouvés; ce qui ne porte qu'à sept mille le nombre de ceux que les parens placent, soit par eux-mêmes, soit par les soins des sages-femmes, ou de parens habitant la campagne, soit enfin par l'intermède de quelques personnes qui en font l'objet d'une spéculation. Ainsi, en admettant que les quinze mille ensans que nous savons sortir de Paris y restassent, ils fourniraient pour le moins une quantité de décès proportionnellement égale à celle que donnent les sept mille cinq cents restans: on aurait alors pour les enfans au-dessous d'un an, une mortalité annuelle de douze mille quatre cent cinquante ; c'est-à-dire une quantité qui dépasserait de douze cent cinquante, la moitié du nombre total des naissances, qui n'est que de onze mille deux cent cinquante. Mais je dois encore faire observer que je crois faire une très-grande concession, en supposant, pour les enfans qu'on a envoyés à la campagne, le sort moyen de ceux qui sont restés à la ville; car ces derniers qui appartiennent en grand nombre à des familles, sinon riches, du moins aisées, recoivent des soins qui manqueraient généralement aux premiers, dont la mortalité serait de toute nécessité plus grande. On ne pourrait contester cette proposition, qu'en oubliant d'abord que les huit mille enfans qu'envoie annuellement l'administration des hospices, forment réellement la masse principale des enfans des habitans les moins fortunés de la ville, et ensuite que, parmi les sept mille envoyés à la campagne directement par leurs parens, il s'en trouve un grand nombre appartenant à des marchands qui habitent dans Paris les lieux les moins favorables aux enfans.

On trouvera peut-être qu'en portant à sept mille le nombre des enfans placés hors de l'aris par les soins de leurs parens, nous avons commis une exagération; il serait possible de prouver le contraire: mais réduisons-le à cinq mille, même à quatre mille cinq cents; nous autions dans les douze cent cinquante décès qui excèdent le nombre représentant la moitié des naissances, la part qu'il fournirait à la mortalité générale, èt le rapport des décès aux naissances serait alors exactement comme un est à deux; c'est-à-dire que sur deux enfans on pourrait affirmer qu'un périra. Quant à ceux qui, sortis de Paris quelque temps après leur naissance, y sont rapportés pour

186 HYGIÈNE

cause de maladies, et y meurent, leur nombre est grand sans doute; mais il est, je pense, plus que suffisamment compensé par ceux qui, élevés dans Paris pendant huit ou dix mois, sont envoyés pour être nourris ou sévrés dans les départemens et y meurent des suites de quelques maladies dont la cause les a frappés pendant leur séjour à Paris (1).

Objecterait-on que ces différens calculs, roulant sur une série d'années dont quelques-unes ont été marquées par des événemens désastreux, ne sauraient être regardés comme pouvant fournir, par la division de leur produit général, un terme moyen annuel sur la vérité duquel on puisse compter? Je répondrai que, pour ce qui a rapport à la mortalité, j'ai particulièrement compté sur 1817, 1818, 1819, 1820, 1821; et d'ailleurs, les années les moins chargées en décès n'offrent pas, pour les enfans, un résultat sensiblement différent de celui des années les plus chargées; car le nombre moyen des décès d'individus de la première année v est toujours au-dessus de quatre mille. Si on regardait l'excédant que présentent les cinq années que je viens de désigner sur les cinq précédentes, comme se trouvant en rapport avec l'augmentation des paissances dont le nombre s'est élevé du terme moyen de quatre cents environ, il faudrait également reconnaître que les travaux publics, qui se sont exécutés dans Paris à cette époque, donnaient lieu d'espérer que la mortalité cesserait d'être à la population générale ce qu'elle était antérieurement. Il est vrai que par suite d'une disposition qui n'obtiendra sans doute pas l'approbation

<sup>(1)</sup> Le nombre de ces enfans serait infaniment moins grand il de médeins qui considient de les cammene hors de Paris consultaient une la disposition topographique de campagnes dans lesquelle on les places et de cafint consulacent succombens nou l'influence de Pair vir qu'en respire à Versailles, et se cerait assez promptement rétabil dans Pun des villages de la vallé de Bontamoreur, et vire aver de villages de la vallé de Bontamoreur, et vire aver la consultation de l'accident de la consultation de l

générale, ces différens travaux ont eu bien plus souvent pour résultat l'embellissement que l'assainissement de la ville.

Notre opinion aurait-elle besoin d'être fortifiée par de nouveaux argumens? nous en trouverions qu'on pourrait regarder comme irrévocables dans le rapprochement comparatif des tableaux des décès des départemens et de ceux de Paris ? Prenons , pour objet de parallèle , un département où la fertilité du sol, la grande division du territoire et l'aisance générale qui en est la suite inévitable, engagent toutes les femmes à nourrir elles-mêmes leurs enfans ou à les faire nourrir sous leurs yeux, et à n'en recevoir que très-rarement des départemens étrangers : celui du Calvados, par exemple; et nous voyous que, d'après des documens très-exacts qui nous ont été communiqués par M. le docteur Villermé, pour les années 1821, 1822, 1823, les décès des enfans de l'âge dont nous nous occupons sont au nombre des naissances comme un et quart est à huit; c'est-à dire que, sur soixante-quatre enfans on n'en perd que dix dans le courant de leur première année, ou autrement cinquante-quatre touchent à leur deuxième année. Ce département est loin d'être, à cet égard, dans une exception favorable : car ceux des deux Sèvres et de l'Orne offrent un résultat tout aussi satisfaisant; encore faut-il remarquer que ce dernier, par son rapprochement de la capitale, en recoit déjà quelques enfans qui chargent ses tableaux de mortalité.

Ces différens calculs, quoique laissant encore beaucoup a désirer, suffisent néanmoins pour tourner en réalité les pressentimens défavorables qu'ont eus quelques naturalistes du succès des soins donnés aux nouveaux-nés dans les grandes villes; ils prouvent ansis que la mortalité de la première année est pour beaucoup dans l'extrême disproportion qui existe entre la probabilité de vie qui, au moment de la naissance, est dévolue à l'habitant de Paris,

188 HYGIENE

et celle qui est le partage des habitans de la France entière. On sait en effet que, d'après les recherches statistiques de M. Lacroix, cette probabilité a été estimée à huit on neuf dans le premier cas, et à vingt dans le second. Quoi qu'il en soit, c'est avec de semblables argumens qu'on peut triompher de l'opinion exclusive qu'on a tant de fois émise sur la nécessité où sont toutes les femmes de nourrir elles-mêmes leurs enfans, et sur les avantages que doivent retirer ces derniers de l'allaitement maternel; qu'on peut montrer enfin qu'il n'est pas d'idée si juste dont on ne puisse abuser en la poussant subtilement jusque dans ses dernières conséquences, et surtout point de vérité déduite de la nature de l'homme considéré isolément, qui ne souffre de nombreuses exceptions quand on l'applique à l'homme vivant dans l'état de société.

Les chances défavorables que courent les nouveauxnés dans les grandes villes étant bien démontrées et reconnues, il pourrait rester quelque doute sur la nature réelle des causes à l'action desquelles elles doivent être attribuées; mais, si on répartit sur chaque quartier la quantité pour laquelle il a contribué à former le nombre total des décès de la première année, on reconnaît que les causes que j'ai indiquées sont les véritables; c'est-à-dire qu'on trouve que la mortalité est dans un rapport constant, 1.º avec l'étroitesse, et par suite l'obscurité et l'humidité des rues : 2.º avec le nombre des marchands dont les logemens sont bornés aux rez-de-chaussées; 3.º avec l'entassement des ménages dans la même maison et la présence de quelques causes générales d'insalubrité agissant d'une manière à-peu-près égale sur tous les individus, comme le nombre des égoûts. Quelques personnes frappées de la disposition vicieuse des égoûts n'ont pas hésité à les regarder comme la cause qui agissait le plus défavorablement sur la santé des enfans en bas âge élevés dans les quartiers populeux du centre de la ville; mais il me semble qu'ici on a voulu forcer les faits à se prononcer en faveur des raisons qu'on a alléguées pour faire sentir la nécessité d'une réforme dans la construction de ces égoûts. Éclairé autant par les observations des praticiens les plus anciens et les plus répandus de la capitale que par une juste interprétation des tables mortuaires, je persiste à croire que l'obscurité et l'humidité prolongées sont pour les enfans des causes de mort plus actives que les émanations qui s'échappent des égoûts; de telle sorte que, s'il fallait me prononcer sur les probabilités de vie dévolues à un nombre égal d'enfans de même condition, élevés dans la rue du Cadran et dans celle Guérin-Boisseau, je n'hésiterais pas à me déclarer en faveur de ceux de la première qui contient deux vastes égoûts, tandis que la seconde n'est qu'obscure. Ne pourrait-on pas croire avec raison que l'obstination que mettent la plupart des familles juives à vouloir élever leurs enfans chez elles-mêmes, dans les rues Beaubourg, Maubué, du Poirier, des Ménetriers, des Vieilles-Étuves et autres semblables qui forment le centre de leur résidence habituelle, est une des causes qui fait que le nombre des individus de leur secte a quelque peine à se soutenir au même point au milieu de l'accroissement prodigieux de la population générale. Les unions, chez eux, ne se contractant, pour l'ordinaire, qu'entre individus connus, doivent être trèsproductives : elles le sont en effet, car chacun de leurs mariages donne au moins, en terme moyen, cinq enfans; mais il est rare qu'ils puissent en élever trois jusqu'à la deuxième enfance.

Enfin, des différens aperçus qui précèdent, nous devons tirer les conséquences suivantes: l'allaitement maternel, étant essentiellement dans les vues de la nature, est avantageux pour une femme et pour son enfant; mais pour ce dernier, presque tout se réduit à un bien physique; aussi la privation de ce bien a-t-elle sur sa santé et par

suite sur sa vie une influence infiniment moins fâcheuse que l'absence de certaines conditions hygiéniques, telles surtout que le manque d'un air renouvele et énuré par la lumière du soleil. Ainsi donc, confier leurs enfans à des nourrices de la campagne est une nécessité, une obligation même pour la plus grande partie des mères qui habitent les grandes villes, et particulièrement pour celles qui occupent des boutiques dans les rues étroites des quartiers populeux, aussi bien que l'allaitement maternel est un devoir pour le plus grand nombre des femmes prises indistinctement dans toutes les positions sociales, L'absence dans Paris d'un établissement public, uniquement destiné à faciliter les rapports des mères et des nourrices de la campagne, età rendre ces rapports le moins onéreux possible, serait, à mon avis, une imperfection choquante dans l'état actuel de la société. De semblables établissemens subissant enfin les nombreuses améliorations dont il n'est que trop aisé de voir qu'ils sont susceptibles, produiraient infailliblement sur la population de toutes les grandes villes un bien qu'on ne pourrait comparer qu'à l'influence favorable qu'exerce la vaccine sur le bonheur ct les chances de longévité de l'espèce en général. L'association philantropique, connue sous le nom de Société maternelle, en destinant pour la fondation d'un établissement semblable une partie des fonds qu'elle emploie annuellement pour aider les mères indigentes à remplir les obligations que leur impose le titre de mères, remplirait bien plus surement l'acte de bienfaisance auquel elle s'est vouée, qu'en cherchant à fournir à ces malheureuses femmes les moyens de nourrir leurs enfans dans des conditions qui rendent tous les soins infructueux pour ces derniers, et auxquelles il est pourtant impossible de les sonstraire sans les séparer de leurs mères.

En cherchant à faire ressortir les avantages que peuvent retirer de ces établissemens les habitans des grandes villes, et particulièrement la classe industrieuse qui forme la masse principale de leur population, je suis loin cependant de méconnaître tout ce qu'a de pénible la position d'un enfant confié à unc femme qui, vivant le plus ordinairement dans un état assez voisin de la misère, est obligée de partager son temps entre les soins que réclament l'enfant étranger qu'on lui confie et sa propre famille, et les travaux fatigans de l'agriculture; qui est presque toujours réduite à une nourriture insuffisante et grossière, et que l'appât du gain porte quelquefois à nourrir deux et même trois enfans à la fois. Mais enfin, quel est en dernière analyse le but des soins qu'on donne aux enfans, n'est-ce pas la conservation de la vie? ch bien! puisqu'il est prouvé que, malgré les soins de leurs mères. deux périssent sur quatre dans les logemens obscurs et malpropres des quartiers populeux, tandis que plus de trois sur cinq résistent dans les campagnes aux inconvéniens attachés à l'allaitement étranger, faut-il hésiter de se prononcer en faveur de ce dernier dans toutes les circonstances que nous avons indiquées? Faisons des vœux pour que l'autorité, reconnaissant enfin que les progrès récens de la physique médicale peuvent jeter le plus grand jour sur l'art de vivre en société, ne néglige aucun des moyens d'assainir les grandes villes; mais en attendant que ces vœux soient exaucés, signalons aux mères toutes les causes qui conspirent contre la vie de leurs enfans.

Sur quelques points d'anatomie pathologique du péritoine; par M. I. LOMBARD.

Lus membranes sércuses sont-elles susceptibles de présenter de véritables éruptions pustuleuses? Le péritoine, en particulier, en a-t-il offert des traces manifestes? Les observations recueillies jusqu'à ce jour peuvent-elles servir à appuyer cette opinion? Ce sont antant de questions à résoudre, Mais si l'on considère que l'inflammation, identique dans sa nature, ne donne jamais lieu qu'à des productions en rapport avec l'organisation des parties sur lesquelles elle se développe, au moins quand elle est aiguë, on admettra difficilement ces éruptions sur les membranes séreuses. Quant au petit nombre d'observations recueillies, je ne puis en discuter la valeur, ne les ayant pas sous les yeux; mais je crois, avec M. Scoutetten, que des tubercules ont été pris pour des pustules, et que ce qui a pu induire en erreur, a été l'apparition d'une inflammation aiguë, venant terminer une inflammation chronique, le plus souvent méconnue (1). Ce médecin décrit très-bien la nature, la forme et le siège ordinaire de ces tubercules, et quoiqu'il ne dise pas les motifs qui lui ont fait révoquer en doute la possibilité des éruptions pustuleuses du péritoine, si ce n'est de n'en avoir jamais vus, il laisse à penser qu'elles lui ont paru incompatibles avec l'organisation des séreuses. On verra .. à la suite du fait que je rapporte, sur quels fondemens mes doutes sont établis, et pourquoi je partage l'opinion de cet anatomopathologiste.

Lefèvre, âgé de vingt-neuf ans, ayant l'ouïe obtuse, un mutisme incomplet, les facultés intellectuelles peu développées, du reste généralement bien conformé, était sujet depuis dis-huit mois à des douleurs à l'épigastre que la pression rendait plus sensibles; la langue était tantôt blanche au centre et rouge sur ses bords, et tantôt jaunătre; l'haleine toujours fétide, la bouche amère; des nausées et de l'anorexie accompagnaient cet état, La diarrhée s'y joignait souvent, ét alors se manifestaient une faiblesse et une lassitude générales, ordinairement précédées par la sécheresse de la peau et la vitesse du pouls. Ces accidens se calmaient par l'emploi de quelques sangsues, de la diète, des bains, des boissons émulsives,

<sup>(1)</sup> Archives, tome 4, page 390.

mucilagineuses, gomneuses des laventens, des cataplasmes, etc. Un régime lacté, féculent, était prendre des malade le suivait quelques jours, puis voulait prendre des alimens plus solides, plus excitans, et les accidens se renouvelaient. C'est ainsi que s'écoulèrent les dix-huit mois qui-précédèrent l'évènement dont je vais rendre compte.

Le 2 novembre 1824; à la suite d'un déjeuner copieux, Lesèvre sut pris tout-à-coup de vomissemens, accompagnés d'anxiété, de diarrhée avec ténesme et épreintes, de douleurs abdominales atroces, de mouvemens convulsifs, de soubresauts des tendons, et dans l'instant des plus vives douleurs, du refroidissement des extrémités. de la décomposition des traits du visage, qui se convrait alors d'une sueur froide et gluante, tandis que le pouls devenait petit et misérable. La langue était d'un rouge foncé: Dans les momens de rémission le pouls se relevait un peu, mais bientôt tous les accidens reparaissaient : la figure du malade, habituellement peu expressive, peignait admirablement la douleur suppliante; le ventre était tendu, balloné, extrêmement douloureux à la moindre pression, je crus avoir à faire à une péritonite consécutive, à un épanchement de matières fécales, qui lui-même me paraissait le terme d'une gastro-entérité chronique, terminée par perforation. Je portai un pronostic fâcheux; je prescrivis quarante sangsues sur le ventre, un bain simple, des fomentations émollientes, des boissons mucilagineuses par gorgées. Le docteur Ségalas, appelé en consultation, joignit à ces moyens des frictions sur les membres inférieurs et des sinapismes aux pieds. Aucune amélioration n'avant eu lieu dans les symptômes, je fis réappliquer vingt sangsues quand les premières furent tombées; le malade n'avait pu supporter le bain, et son agitation continuelle ne permit pas l'usage des fomentations. Tout fut inutile, et Lefèvre expira dans des douleurs atroces, à trois heures du matin, dix-sept heures

après l'invasion de la maladie, sans que les accidens une fois développés se soient ralentis un seul instant, et sans que le malade ait perdu une minute le sentiment de ses douleurs.

Autopsie. - Dix-sept heures après la mort, le cadavre exhalait une odeur insupportable, et malgré cela la roideur des membres était extrême. A l'ouverture de l'abdomen, des gaz très-fétides s'échappèrent, une assez grande quantité de liquide séro-sanguin s'écoula; la partie du péritoine qui revêt les parois abdominales, depuis la ligne blanche jusqu'au mésentère, était recouverte d'une multitude de petits tubercules arrondis, saillans. de couleur d'ardoise, de la consistance du lard, dont la base adhérait fortement au péritoine, qui lui-même était de couleur nacrée et cependant sans épaississement considérable. Ces tubercules simulaient une éruption variolique confluente dans quelques points; la portion susintestinale du péritoine était d'un rose vif, et présentait cà et là de ces tubercules, mais très peu-adhérens et d'un noir foncé. La portion mésenterique sub-intestinale et les épiploons en contenaient un assez grand nombre, La portion sous-diaphragmatique en présentait aussi. Nulle trace de perforation. Les intestins grèles, dans une partie de leur étendue, d'un pied environ, étaient d'un rouge livide à l'extérieur. L'estomac ayant été ouvert, nous trouvâmes sa surface muqueuse, grisâtre et érodée dans certains points, d'un rouge foncé vers le cardia. En grattant avec le dos du bistouri l'orifice pylorique et la muqueuse environnante, nous la trouvâmes convertie en une pulpe grisâtre, d'une odeur infecte, qui laissait à nu le tissu cellullaire sous-muqueux. Le duodénum présentait la même altération, dans la portion qui fait suite au pylore; plus inférieurement cet intestin était grisâtre, mais la muqueuse ne se détachait pas. Le jéinnum et l'iléum étaient d'un rouge vif dans la plus grande étendue de leur

longueur, et présentaient plusieurs marques d'érosion; il y avait dans la portion inférieure de l'iléon une rougeur livide, avec infiltration et épaississement de ses parois correspondant aux taches livides que nous avons mentionnées 
ci-dessus. Le cœeum, les colons ascendant, transverse et 
descendant présentaient des traces de rougeur et d'érosion 
nettement marquées. Le colon iliaque, le rectum, n'en 
présentaient pas. La vesse était contractée et n'offrait en 
de remarquable, non plus que le foie, les reins, le pancréas, la rate; seulement la partie du péritoine qui revèt 
la concavité du foie, et celle qui forme : ligament suspenseur ne présentaient pas de tubercules, mais étaient 
d'un gris ardoise dans toute leur étendue.

Les poumons étaient sains, il y avait seulement quelques adhérences anciennes des plèvres; le péricarde, le cœur, l'œsophage, à l'exception d'un peu de rougeur dans ce dernier, ne nous offrirent rien de pathologique.

Les accidens survenus instantanément sont-ils le produit du réveil de l'inflammation chronique du tube intestinal, qui par contiguité de tissu s'est communiquée au péritoine? L'épaississement de la portion inférieure de l'iléum semblerait assez bien l'indiquer, mais comment de ce point l'inflammation aurait-elle irradié vers le mésentère et les épiploons? Comment la portion intestinale énflammée d'une manière aiguë se trouve-t-elle être celle qui en quelque sorte a été respectée par l'inflammation chronique, puisque dans toute cette portion assez considérable nous ne trouvâmes pas de traces d'érosion ? Quelle était la nature des tubercules qui garnissaient la partie du péritoine sur laquelle on ne voyait pas de tràces de l'inflammation aiguë, et qui, au contraire, étalent en très petit nombre sur les parties atteintes par l'inflammation chronique; ne semblerait-il pas que l'inflammation chronique avait épuisé l'irritabilité des parties sur lesquelles elle existait, et que celles qui n'y avaient point

ou peu participé aient été plus susceptibles de se trouver atteintes d'inflammation aiguë sous l'influence d'une cause irritante nouvelle? Peut-on considérer l'inflammation aiguë du péritoine comme avant déterminé l'apparition des tubercules que l'on regarderait comme des pustules ou des boutons, dont la cause serait un virus inconnu, analogue à celui de la variole? Mais la dureté lardacée de ces tubercules prouve qu'ils étaient d'origine chronique, et quelque ressemblance qu'ils aient offerte au premier abord avec de vraies pustules varioleuses, trop de caractères les en distinguent pour qu'il soit permis de leur assigner cette nature. Ils n'avaient ni l'aspect des boutons rouges et enflammés de la variole au moment de l'éruntion, ni celui de pustules déprimées à leur centre et contenant de la sérosité on du pus, qui dans cette maladie caractérisent la période de suppuration, ni enfin la moindre ressemblance avec ces mêmes pustules à l'état de dessiccation. Au reste, cela ne pouvait pas être; les membranes séreuses ne sont pas susceptibles de ce mode d'inflammation. Il ne peut se montrer que là où il existe une membrane semblable à l'épiderme et qui puisse emprisonner en quelque sorte l'exsudation séreuse, séro-purulente. ou entièrement purulente, provenant de l'inflammation du tissu qu'une telle membrane recouvre. Cela est si vrai, que l'on n'a jamais vu, que nous sachions, les pustules de la variole se former sur les plaies. Aussi pensons-nous que les faits de prétendue éruption varioleuse sur le péritoine, rapportés par les auteurs, sont analogues à celui que nous venens de faire connaître, et qu'un examen superficiel a fait prendre pour des pustules, des tubercules semblables à ceux que nous a présentés le cadavre de Lefèvre.

Extrait du rapport sur les Mémoires relatifs à l'aliénation mentale, présentés en 1825 pour obtenir le prix fondé par M. le docteur Esquirol (1).

Le Jury nommé par M. Esquirol a eu sept Mémoires à examiner, nous ne ferons connaître ici que ceux qui igi rapportent immédiatement à la doctrine des alienations mentales : ils sont au nombre de trois. Nous les distinguerons entr'eux par leur titur erspectif. Déuïs de ces mémoires sont composés dans l'esprit de la médicine rationnelle et expérimentale; le troisième, au contraire, appartient à l'école anonyme de ces médecins, heureusement peu nombreux, qui pensent qu'il existe des maladies sans lésion d'organe, et du in e craigent pas d'introduire de vive force la métaphysique dans la médecine, comme s'ils ignoraient que les phénomènes physiques ou sensibles sont l'unique sujet sur lequel roule la médecine tout entière. C'est par l'analyse de ce dernier mémoire que nous allons commencer.

1.º Analyse du Mémoire ayant pour titre: Recherches sur la distinction à établir entre l'aliénation mentale essentielle et celle qui est symptomatique des affections cérébrales. — L'auteur « s'étonne de voir l'étude des fonctions du cerveau encoré dans son enfance; il attribue cetétat d'imperfection à une direction des esprits aussi vicieuse que peu philosophique. Il serait, dit-il, resté dans le silence, si une vois intérieure ne l'ayait averti de délesience, si une vois intérieure ne l'ayait averti de dé-

<sup>(1)</sup> Nous avons pense que la publication d'un semblable rapport ne serait pas dénuée de tout intérêt, dans un moment auttout où plusieurs médecins français et étrangers ont fait de l'aliénation mentale l'objet particufier de leurs recherches et de leurs méditations.

fendre la dignité de notre intelligence que des hommes imprudens dégradent, ajoute-t-il, quelquefois, »

Le §. I a pour objet l'aliénation mentale essentielle, ou. ce qui est la même chose pour l'auteur, « une aliénation purement morale. A celle-ci appartiennent les monomanies (la mélancolie, la nostalgie, l'érotomanie, le suicide), les accès de colère, de jalousie, de vengeance, etc. - Plusieurs physiologistes, dit l'auteur, ont pensé que toutes les fois que, par des réflexions judicieuses, des démonstrations palpables, ils ne pouvaient ramener, en peu de temps, un homme de ses idées extravagantes ou pernicieuses à des sentimens plus équitables, celui-ci se trouvait dans un état pathologique, que son cerveau était malade, et qu'il était nécessaire d'employer des remèdes physiques pour rétablir dans leur intégrité ses facultés intellectuelles. A l'appui de cette opinion, ils ont soutenu qu'au moins tous les phénomènes passifs du moi dépendaient de l'influence cérébrale. C'est ainsi, continue l'auteur, que nous avons entendu professer, il y a quelques années. que les idées, les désirs, les instincts, la volition, résultent de l'action des diverses parties de l'encéphale. Pourquoi avoir recours à toutes ces explications forcées pour rendre raison de ces phénomènes? Qu'on m'accorde, dit l'auteur, que ce qui sent est hors du cerveau ou seulement à côté, quoique ce ne soit pas sans lui; pourquoi les sentimens, les instincts, les passions qui découlent si évidemment de la nature ou de la force des sensations, phénomènes encore plus éloignés du cerveau que les sensations, pourquoi dépendraient-ils d'une manière directe de l'action encéphalique? » Après ces considérations préliminaires que nous avons cru devoir rapporter textuellement, pour donner une idée de l'esprit qui domine dans ce mémoire, l'auteur expose les symptômes de l'aliénation mentale essentielle, son anatomic pathologique, ses causes, son traitement.

Dans le §. II , l'auteur s'occupe de l'aliénation symptomatique des affections cérébrales ; il place dans cette classe tous les individus qui ont des momens de vrai délire . tous ceux qui ont l'habitude de la malpropreté la plus dégontante, tous ceux qui, paraissant être sans délire, ont une grande activité dans les mouvemens, qui déchirent la paille, le linge placés sous leurs mains: tous ceux qui sont affectés de démence avec balbutiement, tremblement, paralysie des membres, etc. On v voit, dit l'auteur, les maniaques, la manie sans délire, de M. Pinel, plusieurs monomaniaques ambitieux.... et quelques autres individus. Le reste du mémoire est consacré: 1.º aux symptômes des affections cérébrales : 2.º à leur anatomie pathologique : 3.º à leurs causes ; 4.º à leur traitement. L'auteur rapporte d'assez nombreuses observations, qui lui sont propres, à l'appui de ce qu'il avance en décrivant les altérations cérébrales. Ses conclusions définitives , sont « que le premier devoir d'un médecin d'aliénés est de reconnaître și les malades délirent ou s'ils combinent vicieusement leurs idées, ou si les deux états existent successivement sur le même individu ; dans le second cas , l'examen des causes ou morales ou physiques déterminera si le traitement moral doit être placé en première ligne. Tant que durera le délire, le médecin devra recourir, sans perdre patience, aux movens de la thérapeutique, » Le Mémoire dont pous venons de donner une idée

Le Mémoire dont nous venons de donner une idée succincte doit fixer vivement notre attention; son titre seul, à l'époque actuelle de la médecine; est digne de remarque. L'auteur ne nous paraît pas avoir cherché directement à remplir le double but qu'il s'est proposé, savoir: de déterminer l'existence d'une aliénation mentale essentielle et d'une aliénation symptomatique des affections cérébrales, et de signaler les caractères distinctifs de chacune de ces deux classes d'aliénations. Pour quelle raison l'auteur admet-îl une aliénation mentale essentielle, c'est-

à-dire, suivant son langage, une alienation, une folie toute morale? Est-ce sur des faits incontestables que repose cette étrange opinion, cette sorte d'hérésie médicale? non sans doute. A la vérité, en parlant de l'anatomie nathologique de la folie morale, l'auteur rapporte que sur huit individus qu'il a ouverts avec grand soin, il n'a pu découvrir aucune lésion correspondante aux symptômes. Mais il n'est pas inutile de savoir que de huit cerveaux que l'auteur a examinés, l'un était un peu mou, l'autre très-dense et renfermant un tubercule environné de grumeaux de sang, et deux autres très-sains et très-denses, si tant est que des cerveaux puissent être à la fois trèsdenses et très-sains. Un neuvième individu avait sur les deux côtés de la faux cérébrale la méningine épaissie, opaque, infiltrée et recouverte de quelques fausses membranes blanchâtres. Cependant, notre auteur pense qu'il est probable que cette altération est étrangère à l'aliénation. Sur trois mélancoliques qui parlaient peu ou pas du tout, et qui paraissaient ne pas penser davantage, enfin sur un idiot (l'auteur a trouvé également le cerveau trèsferme, ce qu'il attribue à l'inaction des facultés intellectuelles, et ce qu'il se garde bien de regarder comme cause de l'aliénation. Quoi qu'il en soit, dit-il, on ne saurait disconvenir que les résultats de l'anatomie pathologique ne favorisent beaucoup notre opinion qu'il existe des aliénations sans lésions cérébrales. Certes, on ne saurait disconvenir non plus que l'auteur ne se montre pas difficile dans l'exposition et le choix de ses argumens. Cette opinion ne trouvera pas toujours des esprits aussi complaisans que celui de son auteur. Celui-ci blâme, en commencant son Mémoire, la direction que l'on suit aujourd'hui dans l'étude des fonctions cérébrales. Espère-t-il donner à cette étude une direction moins vicieuse et plus philosophique. en admettant que les fonctions du cerveau ne sont ancunement altérées dans la maladie qu'il désigne sous le nom d'aliénation mentale essentielle? Il nous apprend qu'il n'a pris la plume que pour défendre la dignité de notre intelligence que quelques imprudens dégradent, dit-il, quelquefois; et pour toute preuve de cette intention, bien honorable sans doute, il place dans notre intelligence une maladie qui ravale cette sublime, mais fragile faculté au niveau, pour ne pas dire au-dessous de celle de la brute ellemème. L'auteur n'a sans doute pas réfléchi où pouvait le conduire une pareille doctrine; car, s'il admet que le principe inconnú qui nous anime peut être malade, comment concilier cette opinion avec l'inaltérabilité, l'immortalité même qui fait le caractère essentiel de cette substance divine?

L'auteur croit-il avoir expliqué d'une manière bien lumineuse les inexplicables phénomènes de l'entendement, en supposant que ce qui sent est hors ou à côté du cerveau? Ou nous nous trompons fort, ou ce n'est pas par une sembable méthode que l'on parviendra quelque jour à dissiper les ténèbres qui couvrent encore la doctrine des aliénations mentales. A la classe des sujets atteints de l'aliénation mentale essentielle se rapportent, dit notre auteur, les mélancoliques, les nostalgiques, les suicides, les hommes sujets aux plus violens accès de fireur, etc. D'après cette idée, le tigre, le lion, le léopard, séraient plus susceptibles que l'homme le plus féroce d'une aliénation mentale pursement morale. Une telle conséquence suffit pour nous faire apprécier à sa juste valeur le principe dont elle émane.

La doctrine que nous signalons ici nous conduirait à beaucoup d'autres conséquences, qui répugnent également à la saine physiologie et à la saine médecine. Mais nous ne croyons pas devoir suivre plus long-lemps l'auteur dans cette partie de son mémoire. Il nous permettra de lui rappeler que l'objet de la médecine est l'homme, considéré dans la partie matérielle dont son double être est

composé, et que placer le siège des maladies hors des organes, c'est, si j'ose m'exprimer ainsi, anéantir la médecine: car cette science ne saurait exister, du moment où l'on transporte les maladies hors du suiet dont elle s'occupe, c'est-à-dire hors de l'organisation, en un mot, dans les espaces imaginaires. Les mystères de cette admirable organisation offrent à notre esprit un champ de recherches assez vaste, sans qu'il nous soit besoin de porter un pied téméraire dans les hautes et ténébreuses régions de la métaphysique, régions stériles où l'intelligence n'ayant plus les sens pour l'éclairer, et privée du fil conducteur de l'observation, s'agite vainement dans le vide des abstractions. Non , la folie n'a point son siège hors ou à côté du cerveau : si elle en a véritablement un . comme nous le pensons, c'est dans le cerveau lui-même qu'il faut le chercher; que les traces souvent fugitives de cette obscure maladie puissent se dérober à nos regards et à nos instrumens d'observation, à la bonne heure; mais pour n'être pas visibles, il ne faut pas en conclure qu'elles n'existent pas.

Nous sommes d'autant plus affligés que l'auteur du Mémoire qui nous occupe ait pris une direction si peu philosophique, que dans la partie où il dtudie l'aliénation mentale symptomatique, il a fait preuve d'un talent distingué, soit pour la description des symptomes, soit pour celle des aliérations anatomiques, soit enfin pour ce qui est relatif au traitement. Nous avons seulement remarqué une chose : c'est que dans une longue dissertation sur les affections eérebrales, on ne rencontre pas une seule fois le nom de phlegmasie ou d'inflammation. Nous n'eussions peut-être pas fait cette remarque si, dans les Mémoires qui nous restent à examiner, des affections tout-à-fait semblables, tant par les symptômes que par les lésions organiques, n'avaient été rapportées à l'inflammation. Il paratitrait que l'auteur de ce Mémoire a pour l'expression

de phlegmasie une véritable antipathie, ou plutôt qu'il la regarde comme devant être rayée du nombre de cellès qui servent à indiquer la nature des maladies cérébrales.

2º. Analyse du Mémoire ayant pour titre: Essai sur la nature de l'altienation mentale. — Trouve-t-on dans l'encéphale des aliénés, des altérations constantes? si on en trouve, quelle est la nature de ces lésions? quel est leur rapport avec les symptômes? Tel est le triple problème que l'auteur de ce Mémoire s'est proposé de résoudre. Le travail que nous allons analyser est parlagé en trois articles,

Le premier article roule sur l'anatomie pathologique tout entière de l'encéphale et de ses dépendances. L'auteur, après avoir divisé les altérations du cerveau en celles qui affectent la substance grise et en celles qui intéressent la blanche, les décrit avec les différences qu'elles présentent, suivant qu'elles sont aiguës ou chroniques, légères ou graves, générales ou partielles. Il dit que la substance, improprement appelée grise, offre dans l'état normal trois ou quatre couches: l'une superficielle, pâle, de couleur d'amidon; deux moyennes, blanches, à peine perceptibles; enfin une quatrième, plus colorée que les deux autres et ressemblant à la rose des haies. Les altérations cérébrales sont l'injection, la turgescence, l'augmentation de consistance, la mollesse, le ramollissement, l'ulcération, l'induration, l'hypertrophie, l'atrophie du cerveau, les productions accidentelles , les hémorrhagies de ce viscère. L'auteur décrit, en parlant des ulcérations du cerveau, une altération que M. Esquirol a eu occasion d'observer quelquefois dans les cas d'induration du cerveau, et qui mérite d'être signalée ici; elle consiste en ce que le tissu cérébral est comme criblé de trous et de cavités qui lui donnent une espèce de ressemblance avec le fromage de Gruyère.

N'oublions pas de dire que l'auteur regarde toutes les

altérations que nous venons d'indiquer comme des effets d'une phlegmasie soit aiguë, soit chronique.

A la suite de ces altérations, il décrit celle des enveloppes osseuse, fibreuse, séreuse du cerveau, et les attribue à la même cause. Il rapporte enfin quelques exemples de lésion organique des nerfs cérébraux. Le deurième article contient trente-sept observations succinctes; toutes désignées sous le titre commun d'encéphalite, et relatives 1.º au délire aigu (3 obs.); 2.º à la manie aiguë (7 obs.); 3.º à la monomanie aiguë (5 obs.); 4.º à la monomanie chronique (2 obs.); 5.º à la démence simple (6 obs.); et 6.º à la démence compliquée (14. obs.) Ces observations sont accompagnées de réflexions qui ont pour but d'établir que les maladies indiquées, savoir : le délire aigu, la manie, la monomanie, la démence, ne sont autre chose qu'une encéphalite de degrés différens. Le troisième article n'est que le résumé des deux précédens, avec l'exposé des conséquences qui dérivent des faits que l'auteur a présentés. Après avoir rappelé les symptômes observés pendant la vie des malades et les altérations cérébrales trouvées après la mort, l'auteur s'efforce de démontrer de nouveau que ces symptômes et ces altérations appartiennent à une phlegmasie d'intensité variable, et il conclut enfin. 1.º que l'on trouve dans le cerveau des aliénées mortes avec leur folie, des altérations constantes; 2.º que ces lésions sont le résultat d'une inflammation à différens degrés; 3.º qu'il existe un rapport entre les symptômes et les altérations organiques, et que les noms de manie, monomanie et démence ne penvent être employés qu'autant qu'ils représentent le degré et la période de l'encéphalite.

Ainsi done l'auteur a résolu, par l'affirmative, les trois questions qu'il s'était proposées. Il était placé dans des circonstances très-favorables pour éclairer ces importantes questions, puisqu'il est possesseur, dit-il, de

plus de cent observations d'individus aliénés dont il a fait l'ouverture du corps. Toutefois il nous est difficile d'adopter les conclusions de l'auteur, dans toute l'extension qu'il leur donne. Il est vrai qu'il a suivi la bonne manière d'argumenter en médecine, c'est-à-dire, qu'il n'a employé pour tout argument que des faits. Mais ce sont précicément ces faits qui ne nous paraissent pas à l'abri d'objections très-graves. Effectivement, chez plusieurs des malades, les symptômes observés pendant la vie et les altérations rencontrées après la mort, n'avaient pas une connexion directe avec l'aliénation mentale, mais bien avec des phlegmasies accidentelles, pour la plupart aiguës, greffées, pour ainsi dire, sur l'affection cérébrale d'où dépendait l'aliénation mentale; et néanmoins l'auteur se sert de ces observations pour prouver que les symptômes et les observations dont il s'agit dépendaient essentiellement de l'aliénation mentale. On concoit qu'une méthode logique de ce genre n'est pas assez rigoureuse pour entraîner une couviction profonde. Nous ajouterons que les faits rapportés par l'auteur, quoique d'ailleurs intéressans, sont, pour la plupart, privés de détails importans, et que les réflexions qui les suivent ne sont pas toujours marquées au coin d'une saine analyse. Les observations contenues dans ce Mémoire sont nombreuses, à la vérité ; mais, ainsi que l'a dit si judicieusement l'illustre Morgagni , non numerandæ sed perpendendæ sunt observationes. Or, mises dans la balance, quelques-unes des observations dont nous nous entretenons, pourraient bien n'avoir pas le poids nécessaire pour constituer des observations telles que Morgagni les exigeait, telles que la médecine les exige impérieusement aujourd'hui. C'est ainsi que beaucoup des observations qu'il a rapportées à la manie aiguë, sont bien moins des exemples de manie proprement dite, que des cas de véritable encéphalite; or, c'est précisément cette sorte de confusion qu'il était important d'éviter, pour parvenir à quelque résultat positifsur la nature de l'aliénation mentale. Du reste, l'auteur, dont nous venons d'examiner le travail, mérite de encouragemens pour l'ardeur avec laquelle il s'est livré aux recherches si pénibles et si délicates de l'anatomie nathologique de l'encéphale.

3.º Analyse du Mémoire intitulé: de l'Épilepsie considérée dans ses rapports avec l'aliénation mentale. — Ge Mémoire se compose de quatre parties. La première est un tableau d'autopsies d'épileptiques, d'épileptiques aliénées, d'aliénées, et d'individus affectés de maladies cérébrales qui se rapprochent de l'épilepsie et de l'aliénation mentale; autopsies accompagnées des conclusions qui en découlent. La seconde partie est un tableau d'observations d'épileptiques-aliénées, rangées dans un ordre méthodique propre à offir la grande différence des observations; observations suivies de conclusions. La troisième partie est un tableau des causes tant occasion-nelles que prédisposantes, avec des conclusions. La quatrème partie, enfin, renferme quelques considérations générales sur le traitement des deux maladies.

La première partie contient quatre observations de sujets affectés d'épilepsie simple; quatorze autopsies de sujets affectés d'épilepsie compliquée d'aliénation, et dix autopsies d'individus aliénés : il s'y trouve en outre dix-huit cas d'affections cérébrales extraites de Morgagni et de l'ouvrage de M. Lallemand. Nous allons rapporter cinq observations recueillies par l'auteur, sous les yeux de M. Esquirol.

Öbs. 1.8.— Induration, encéphalite sur-aigué intense, démence, épilepsie.— Saillant, âgée de 20 ans, habituellement chagrine et furieuse par suite d'épilepsie, car auparavant elle avait le caractère très-doux, était tombée en démence le 26 mai 1825. Ses règles n'ayant par qu'un juur, violent accès d'épilepsie. Il se renouvela dix et

quinze fois dans la journée. La stupeur lui succède; coma profond et presque continuel. Si on la remue elle pousse des cris sourds sans qu'on puisse la réveiller. Ses yeux sont à demi-ouverts, ternes; agitation des mémbres inférieurs portée au point que la malade jette automatiquement ses couvertures, et tombe par terre. Raideur du tronc simulant l'opisthotonos. Après vingt jours de durée, la malade succombe, ayant en presque jusqu'à la fin des attaques épileptiformes, mais moins fréquentes et moins fortes; ce n'était plus qu'une contracture légère du bras, avec serrement de la mâchoire.

Autopsie cadavérique. — 1.º Méningite légère; 2.º substance grise superficielle, turgescente, é paisse et résistante, se détachant sous forme de membrane; couche profonde conleur de chair, pointillée, se raclant comme une pulpe un peu dense; 3.º injection sablée de la substance blanche; c'est un type d'induration. Substance grise centrale et cérébelleuse, vivement colorée et consistante.

Obs. II. — Induration, encéphalite sur-aigué, démence, géne des mouvemens, épilepsie. — Carpentier, âgée de 32 ans, est prise de manie avec fureur. La manie persiste long-temps. On retira la malade plusieurs fois de l'hospice, sans être guérie. Au bout de deux ans, démence avec excitation tous les mois, puis avec des mouvemens convulsifs, forçant tout le corps à une roideur étanique. Les accès duraient un quart-d'heure, le coma survenait aprèss. Le 7 janvier 1825, époque de ses règles, nouvel accès. C'est une raideur avec tension excessive des membres; saillie de langue, insensibilité générale, et occlusion des paupières.

Autopsie cadavérique. — 1.º Méningite avec exhalation roussâtre dans la cavité de l'arachnoïde; 2.º injection vive et rosée de la substance grise, en général; elle est molle

et adhérente sur le cervelet. Densité, injection avec pointillement, et stries rosées du reste du tissu cérébral.

Obs. III.\* — Encéphalo-méningite avec ramollissement chronique, démence et abolition des mouvemens. — Souvé, âgée de 32 aus, entre en décembre 1823, pour une manie, avec difficulté dans la prononciation et station peu aisée. Elle cessa d'être maniaque, et tomba en démence il y a un an. Les fonctions intellectuelles étaient lentes; les mains devinrent inhabiles et maladroites, la marche plus difficile; elle pouvait comprendre tout ce qu'on lui dissit de relatif à as situation.

En mai 1825, elle fut prise des symptômes d'une violente philegmasie abdominale. Les mouvemens deviennent plus génés; les symptômes généraux ne répondent nullement aux symptômes locaux de l'abdomen, de sorte que la maladie paraît fort obscure. Mort après huit iours d'abattement physique et moral.

Autopsie cadavérique. - 1.º Méningite violente avec suppuration d'un caillot fibrineux qui remplit la cavité des vaisseaux veineux du cerveau. Les membranes sont infiltrées de sérosité blanche, 2.º Substance grise, trèsrouge, très-injectée; on y suit des veines remplies de sang liquide; elle est consistante supérieurement; inférieurement elle est molle et adhérente. A la partie antérieure et supérieure du lobe frontal gauche, existe un ramollissement jaunâtre, sphéroïde, de dix lignes de diamètre : il v a adhérence forte de l'arachnoïde à cette partie. Au milieu de ce ramollissement sont de petits épanchemens miliaires correspondant à des veinules méningées oblitérées. 3.º Substance blanche pointillée avec difatation de ses plus gros vaisseaux. Etat fibrineux de la carotide qui se rend à la substance blanche: celle-ci est dense, 4.º Ventricules latéraux amples et contenant de la sérosité ; la surface en est dense et cornée ; corps calleux un peu œdématié.

Obs. IV.\*—Lef..., âgée de 52 ans, réglée à 14 ans, épileptique à 47 ans, parle chagrin d'avoir perdu son mari. — Attaques se renouvelant à-peu-près toutes les trois semaines. Le plus souvent, c'est un état de mal avec convulcion seulement du côté gauche du corps. Résolution complète de ce côté áprès les attaques, durant deux ou trois jours. Elle pleure sans motifs; ses facultés intelleculels sont très-faibles; le jugement et la mémoire sont abolis. Le 6 mai 1825, à deux heures de l'après-midi, elle a été prise de convulsions qui ont duré jusqu'à quatre heures du matin. Les attaques se pressaient tellement qu'il n'y avait presque pas d'intervalle entr'elles : un peu d'a-mélioration, puis grande escarre au sacrum; morte le 17 avec de l'égères convulsions dans le côté gauche.

Autopsie. -- Crane mince, injecté; front aplati, fuyant : arachnoïde injectée, épaissie, non adhérente. - Circonvolutions très-petites, même relativement à la masse du cerveau, qui est également très-petite. Circonvolutions peu prononcées à la partie supérieure et moyenne de l'hémisphère droit; substance grise injectée, rosée, principalement à l'extrémité du lobe droit occipital. A l'extrémité antérieure du lobe droit, un kyste de la forme et du volume d'une amande, contenant un peu de sérosité. La substance blanche qui l'entoure est fibreuse et d'un blane grisatre. A la partie antérieure du lobe gauche, un kyste semblable au précédent ; substance blanche du cerveau molle, couches optiques rosées; corps striés plus injectes que les couches optiques; arachnoïde du cervelet adhérente à la substance grise, qui est un peu consistante ; la moelle, enlevée difficilement, ne présente rien de remarquable. Thorax : légères adhérences entre les plevres pulmonaire et costale : ventricule gauche du cœur hypertrophié à tel point que la cavité est presque effacée. Abdomen : estomac peu dilaté : mugueuse ridée . offrant des plaques rougeatres et de l'épaississement. Intestins grèles sains: gros intestins enflammés dans plusieurs points; deux tumeurs fibreuses dans le corps de la matrice.

Obs. V. . — J...., âgée de 30 ans, épilepsie à 5 ans, causée par la vue d'une arécution; menstruation régulière à 15 ans; attaques et vertiges rares, sans prodrômes, non suivie d'aliénation mentale. J.... s'exprimait assez facilement et avec quelques prétentions; elle disait avoir été hystérique jusqu'à l'âge de 21 ans. Depuis long-temps affectée de la phthisie pulmonaire et de gastro-entérile chronique, elle est morte le 7 février 1825. Elle a éprouvé plusieurs vertiges peu de jours avant.

Autonsie. - Amaigrissement considérable. Crâne : front étroit, parois minces; consistance bien prononcée dans tout le cerveau; substance grise, divisée en deux parties égales par une bandelette légèrement rosée; substance blanche injectée : son aspect ressemble à celui de la pâte (aspect mat); substance grise du cervelet, un peu injectée; consistance de la blanche; arachnoïde d'un gris ardoisé à la partie supérieure de la moelle : celle-cine présente rien de remarquable. Thorax: adhérences très-fortes des plèvres pulmonaire et costale; poumons remplis de tubercules petits et nombreux; muqueuse des bronches trèsrouge. Abdomen : muqueuse de l'estomac présentant des plaques rouges dans son grand cul de sac : petit cul de sac pointillé de rouge; intestins grèles très-rétrécis, présentant aussi plusieurs points enflammés et des taches brunâtres; le gros intestin offre un grand nombre d'ulcérations, augmentant vers la partie inférieure; les autres organes sont sains.

Voici les réflexions de l'auteur sur les faits qu'il a rapportés: Sur dix-huit autopsies d'épileptiques et d'épileptiques aliénées, on a rencontré, dit-il, onze indurations, quatre mollesses et trois consistances ordinaires du ceryeau; une altération si constante, aionte-t-il, doit produire des symptômes. Quant au mécanisme de cette altération, il l'explique de la manière suivante : dans un accès d'épilepsie, le sang se porte à l'encéphale; cette congestion qui survient souvent établit un centre de fluxion dans l'organe : ce centre de fluxion, persistant, détermine une sorte de combinaison du sang avec la matière cérébrale. et de là l'augmentation de densité. Cette congestion lente. graduée, permanente, constitue une véritable inflammation chronique; et celle-ci est la cause de l'épilepsie. Que si l'on a rencontré, chez quatre épileptiques, non pas une induration, mais une mollesse de la substance cérébrale, cela ne nuit en aucune façon à son opinion, puisque, ditil, cette mollesse est de même nature que l'induration, c'est-à-dire inflammatoire. Mais, objectera-t-on encore, dans trois cas, le cerveau conservait sa consistance normale. - C'est, répond l'auteur, parce que ces trois cas sont ceux d'épileptiques qui ont succombé pendant l'accès ; d'ailleurs il existait de la congestion.

Chez dix aliénées, on a trouvé soit de l'injection et de la rougeur, soit un ramollissement, une induration ou des inégalités de la substance cérébrale, et en même temps les méninges opaques, épaissies; ce sont là des caractères anatomiques d'une phlegmasie soit aiguë, soit chronique : ainsi donc, suivant l'auteur, l'épilepsie est une inflammation chronique et l'aliénation une phlegmasie, tantôt aiguë, tantôt chronique, suivant le type de la maladie; et, comme chez les épileptiques, l'altération occupait la substance blanche, et que la substance grise superficielle en était le siège chez les aliénées, il paraîtrait que le siège de l'épilepsie serait dans la substance blanche, et celui de l'aliénation dans la substance grise, résultat confirmatif des recherches de MM. Foville, Delave et Pinel Grand-Champ. Comparant ensuite les altérations de l'épilepsie avec celles qui se rencontrent dans les inflammations cérébrales proprement dites, et les symptômes de celles-ci avec ceux de l'épilepsie, l'auteur trouve, sous ce double rapport, analogie complète entre les affections cérébrales et l'épilepsie; il convient seulement que les phénomènes épileptiformes qui accompagnent les phegmasies cérébrales constituent une épilepsie aigué. Il s'efforce également d'établir que l'aliénation mentale se confond avec les inflammations cérébrales par quelques unes de ses variétés,

au moins par la nature de ses altérations pathologiques. La seconde partie du Mémoire contient cinquante-trois observations succinctes d'épilepsie compliquée d'aliénation mentale continue ou intermittente. A la suite des observations se trouvent des réflexions générales sur les symptômes de l'épilepsie, comparés avec ceux des aufres maladies en général et avec ceux de l'aliénation mentale en particulier. Occupons-nous seulement du parallèle des symptômes épileptiques avec ceux de l'aliénation mentale. - Lorsque l'aliénation débute d'une manière chronique. ou que d'aiguë qu'elle était elle passe à la chronicité, elle marche à-peu-près de la même manière que l'épilepsie. Comme celle-ci elle offre des accès : et si ces accès sont plus forts, relativement aux intervalles de calme, la raison s'en trouve dans le siège probable de ces deux maladies. De même si la mort arrive plus fréquemment durant les accès d'épilepsie que pendant ceux de l'aliénation mentale, c'est que l'action du cerveau sur les autres organes est différente, selon qu'on le considère comme agent nerveux ou comme agent intellectuel. Plus l'épileptique, comme l'aliéné, ont éprouvé d'accès, plus ils sont disposés à en avoir d'autres et à devenir incurables. -L'épilepsie produit l'aliénation mentale : l'aliénation mentale, bien plus rarement à la vérité, détermine l'épilepsie. L'auteur donne à ce phénomène une explication qui, si elle n'est pas rigoureusement vraie, est du moins fort ingénieuse : la voici. On sait que les vaisseaux du cerveau se ramifient à l'infini dans la pie-mère, qu'ils pénètrent

de là, par ramuscules très-fins, dans la substance grise superficielle, et puis, en dernier résultat, dans la substance blanche; on sait que la substance grise en est beaucoup plus abondamment pourvue que la blanche. Or, en admettant que l'épilepsie a son siège dans celle-ci, et que l'aliénation affecte la substance grise, ne conçoit-on pas tout de suite que l'aliénation doit accompagner beaucoup plus fréquemment l'épilepsie qu'une altération quelconque de mouvemens ne doit accompagner l'aliénation mentale, puisque, dans une congestion même légère, d'après la disposition anatomique, les parties superficielles devront être toujours nécessairement injectées, surtout relativement aux parties centrales. L'auteur fait remarquer que l'aliénation qui accompagne le plus ordinairement l'épilepsie est la démence continue; on n'en sera point étonné si l'on réfléchit que la démence n'arrive à ce type qu'après un grand nombre d'attaques, et que chaque attaque commence la maladie. La démence, affaiblissement gradué des facultés intellectuelles, devra se montrer beaucoup plus souvent que la manie qui n'est que l'exaltation de ces facultés; et l'épilepsie étant une maladie essentiellement chronique, n'est-il pas dans l'ordre que le mode essentiellement chronique de l'aliénation mentale vienne s'y joindre plutôt que tout autre?

Après quelques autres rapprochemens entre les symptòmes de l'épilepsie et de l'aliénation mentale, l'auteur termine cet article, son intention ayant été seulement de montrer les grauds points de contact entre ces deux maladies, surtout dans le rapport de la nature de chacune d'elles.

L'examen des causes fournit encore à notre auteur l'occasion de signaler de nouveaux rapports entre l'épilepsie et l'aliénation mentale: il appuie ses assertions sur des faits puisés dans les travaux de M. Esquirol et de M. Georget. Il existe cependant une différence remarquable entre l'épilepsie et l'aliénation mentale sous le rapport de l'une de leurs causes prédisposantes, nous voulons dire de l'âge : cette différence consiste en ce que l'épilepsie affecte les enfans bien plus fréquemment que l'aliénation mentale. L'auteur explique cette circonstance avec sa sagacité accoutumée. Le cerveau, dit-il, agent du mouvement, est le siège de l'altération que représente l'épilepsie; au contraire, le cerveau, agent intellectuel, est le siège de l'altération que représente l'aliénation mentale ; si vous considérez maintenant que le mouvement a bien plutôt acquis tout son développement que l'intelligence, que les jeunes enfans mettent en jeu dans leurs amusemens une agilité et une souplesse auxquelles ils ne peuvent plus atteindre dans un âge plus avancé, que les maladies se développent d'autant plus fréquemment que les organes sont plus développés et plus exercés, vous aurez sur-lechamp une explication facile et sûre de la plus grande

grande fréquence de l'aliénation mentale dans l'âge mûr. L'auteur termine son travail par des considérations générales sur le traitement de l'épilepsie et de l'aliénation mentale. Les faits que l'on peut constater chaque jour, en suivant la clinique de la Salpétrière, démontrent surabondamment que l'aliénation mentale, contre l'opinion de beaucoup de gens du monde, est réellement susceptible de guérison. Au contraire, les exemples de guérison d'epilepsies sont rares et douteux. Mais, dit l'auteur. les aliénations que l'on guérit sont récentes ; or , on guérit également les convulsions des enfans et les accès épilentiformes des sujets atteints d'encéphalite; et d'après l'opinion précédemment indiquée, ces derniers phénomènes se rapportent à l'épilepsie aiguë. Quant aux aliénations chroniques, elles sont pour le moins aussi rebelles que l'épilepsie proprement dite.

fréquence de l'épilepsie dans le jeune âge, et de la plus

Il existe un principe de physiologie, dit encore l'auteur,

qui devrait servir de base au traitement : c'est que , plus on exerce un organe, plus il acquiert de développement. plus il surabonde, pour ainsi dire, d'excitation, et moins les autres organes se développent. Hé bien! il faudrait pouvoir laisser en repos absolu cet encéphale si profondément lésé, et augmenter à ses dépens l'activité des autres organes de l'économie. Un fait qui vient à l'appui de cette vérité, c'est que toutes les épileptiques, en entrant à l'hôpital, éprouvent une grande diminution dans la force et la fréquence de leurs accès. Alors, en effet, elles n'ont plus à s'inquiéter de leurs besoins, et tranquilles sur leur avenir, leur cerveau passe dans un état qui mérite le nom de repos, si l'on veut le comparer à son état antérieur : aussitôt que ce bien être relatif vient à cesser, l'encéphale reprend son activité et la maladie reprend en même temps la sienne. L'auteur n'ajoute aucune confiance à ces spécifigues si vantés contre l'épilepsie. Le temps, dit-il, qui seul efface les erreurs et consacre les vérités, fait tôt ou tard justice de semblables découvertes.

Nous terminerons ici notre analyse. On n'a pas manqué de s'apercevoir que nous nous sommes étendus avec une sorte de complaisance sur ce Mémoire; nous espérons que l'on nous saura quelque gré de l'avoir fait connaître dans ses principaux détails. Nous avons voulu montrer avec quelle sagacité l'auteur a su saisir les principaux traits de ressemblance qui existent entre l'épilepsie et l'aliénation mentale; par quels rapprochemens ingénieux il s'est efforcé de prouver que ces deux maladies étaient de nature inflammatoire, et de confirmer l'opinion qui avait déjà été émise sur le siège de l'aliénation mentale, Le Jury a entendu la lecture de ce mémoire avec le plus vif intérêt et avec l'attention la plus profonde. Il annonce dans son auteur une instruction étendue et solide. une sagacité peu commune et une facilité remarquable d'écrire. Ne croyez pas cependant, qu'éblouis par des

analogies spécieuses, nous adoptions comme des vérités pleinement démontrées toutes les opinions de l'auteur dont nous nous plaisons à parler d'une manière si favorable. Ainsi, par exemple, nous avons quelque peine à admettre que l'épilepsie consiste essentiellement dans une inflammation chronique pure et simple de la substance blanche du cerveau; car, outre que l'explosion presque instantanée des accès épileptiques, leur peu de durée, leur retour périodique, l'absence de tout symptôme pendant des intervalles quelquefois considérables, outre, dis-je, que toutes ces circonstances sont entièrement différentes de celles qui caractérisent une encéphalite proprement dite, et surtout une encéphalite avec altération constante de la partie du cerveau qui en est le siége, nous n'avons pas trouvé dans les faits rapportés par l'auteur. ni dans les argumens dont il les a pour ainsi dire protégés, des motifs suffisans pour regarder l'épilepsie comme une véritable phlegmasie de l'encéphale. Nous pensons aussi que c'est peut-être abuser un peu du droit de l'analogie, que de considérer comme une forme d'épilepsie les convulsions des enfans et les accès convulsifs qu'il n'est pas rare d'observer dans les cas d'encéphalite aigue. Sans doute, les phénomènes épileptiques annoncent bien un état de congestion dans l'encéphale; mais peut-on donner indifféremment le nom d'inflammation à tous les genres de congestion? La même cause produira-t-elle indistinctement la congestion épileptique et la congestion vraiment inflammatoire du cerveau? Il n'est pas rare de voir des individus frappés d'épilepsie pour avoir été témoins d'un accès de cette maladie chez une autre personne. Eh bien! ces individus auraient-ils contracté de la même manière une encéphalité proprement dite, maladie qui entraîne presque constamment la mort des malades, lorsqu'elle est portée au point de déterminer des accès convulsifs épileptiformes? Quel rapport existe-t-il entre l'aura épileptica et l'encéphalite proprement dite? En admettant même le caractère inflammatoire de l'épilepsie, nous serions toujours obligés de reconnaître que c'est une inflammation qui paraît se développer sous l'influence d'une cause particulière dont on n'a pu déterminer jusqu'ici la véritable nature. Il nous a semblé de plus que, pour expliquer les symptômes, l'auteur n'avait pas suffisamment tenu compte des altérations du prolongement rachidien de l'encéphale, altérations dont les faits qu'il a rapportés présentent quelques exemples, et signalées par plusieurs observateurs. Quoi qu'il en soit de ces objections et de beaucoup d'autres que l'on pourrait leur ajouter, il n'en sera pas moins vrai que l'auteur du Mémoire que nous venons de parcourir a défendu l'opinion qu'il a avancée avec des argumens si ingénieux qu'il séduira, pour ainsi dire, les esprits qu'il n'aura pu convaincre.

Revenons maintenant, pour quelques instans, sur nos pas et voyons les résultats généraux que les faits contenus dans les Mémoires envoyés au concours doivent nous porter à regarder au moins comme probables.

Premier résultat. — Les alienations mentales laissent dans le cerveau des traces à-peu-près constantes.

Second résultat. — Les traces que l'aliénation mentale laisse après elle, ou mieux les altérations qu'elle nous montre dans le cerveau, sont généralement celles qui caractérisent une phlegmasie soit aiguê, soit chronique.

Troisième résultat.— Les altérations du cerveau déterminent des symptômes différens, selon qu'elles affectent la substance blanche ou la substance grise; ainsi, les lésions de la substance grise superficielle s'annoncent par des troubles de l'intelligence, par une aliénation des facultés de l'entendement, tandis que les lésions de la substance blanche produisent des troubles dans le mouvement, une sorte d'aliénation, si l'on peut ainsi dire, des facultés motrices, maladie à laquelle il faut rapporter l'épile psie;

telles sont, d'ailleurs, les intimes connexions de la substance blanche et de la substance grise, que l'affection de l'une ne tarde pas à se propager à l'autre, et de là, la raison pour laquelle on rencontre si souvent chez les aliénés une double lésion des facultés de l'intelligence et du mouvement, en un mot, une double aliénation. Voilà quels sont les principes en quelque sorte capitaux qui dérivent des Mémoires que nous avous examinés; leur importance frappe assez tous les esprits. Qu'il nous soit donc permis de ne pas terminer sans féliciter, moins en notre propre nom . qu'au nom de tous les hommes qui s'intéressent sincèrement aux progrès de la science , le médecin vraiment généreux qui, non content d'illustrer par ses travaux la doctrine si difficile des aliénations mentales, appelle de toutes parts les lumières sur cette branche intéressante de la médecine.

Signé les membres du Jury : Georget, Roche, Pinel fils, Ollivier (d'Angers), Bouillaud, rapporteur.

Observations sur les maladies des organes génito-urinaires; par F. LALLEMAND, professeur à l'École de Montpellier. — Première partie. — Des Rétrécissemens.

L'Ouvrage de Ducamp sur les rétrécissemens de l'urêtre causa une sensation d'autant plus générale que la clarté des descriptions qu'il renferme le mit également à la portée des malades qui le lurent avec avidité, et des médens qui essayèrent dès-lors la cautérisation d'après le procédé qu'il y décrit. Cependant on entendit bientôt des voix assez imposantes s'élever contre une méthode qui paraissait dans le principe devoir être généralement adop-

<sup>(</sup>r) Un vol. in 8.º Chez Gabon , rue de l'École de Médecine. (Extrait.)

tée, et le nombre de ses partisans sembla diminuer au lieu de s'accroître. Voulant apprécier la juste valeur de ce mode de traitement, M. Lallemand a pris l'expérience pour guide, et l'observation l'a conduit à découvrir que les causes qui s'opposaient à ce que la méthode de Ducamp ne fût pas adoptée plus généralement, venaient de ce qu'elle était peut-être plus brillante en théorie que facile en application, et que par cette raison elle avait pu tromper l'espoir de quelques praticiens; mais qu'elle était susceptible d'améliorations importantes, qui pouvaient ajouter un grand degré de certitude aux résultats du traitement par la cautérisation. Nous pensons qu'il est d'autant r.lus nécessaire de faire connaître avec détail ce dernier travail de M. Lallemand, qu'il ne paraît pas avoir fixé toute l'attention que mérite son importance pratique : nous ne rappellerons pas ici les observations que l'auteur rapporte, et dans lesquelles il montre à la fois la sagacité de l'observateur le plus judicieux et le talent d'un chirurgien habile, et nous nous contenterons d'en exposer les résultats, qui démontrent les grands avantages de la cautérisation dans les rétrécissemens du canal de l'urêtre.

§. I. Dimensions de l'urêtre. — Les dimensions du canal de l'urètre sur le vivant, indiquées par Wathely, Rougier et Ducamp, sont les plus exactes. Sur trente individus environ, ce canal n'à varié qu'entre sept pouces et demi et neuf pouces; chez un seul, dont le pénis était très-long, il avait neuf pouces et demi du col de la vessie à l'extrémité du gland. M. Lallemand pense avec raison que la longueur de neuf à dix pouces, donnée par M. Lisfranc comme terme moyen, est très-exagérée, et c'est à cette erreur, assez généralement répandue, qu'il fautatibuer l'excés de longueur des diverses espèces de sondes, circonstance qui a donné lieu fréquemment à des accidens graves. Aussi le moyen sûr et facile de les éviter constamment consiste à retirer la sonde quand elle est

arrivée dans la vessie, jusqu'à ce que l'urine cesse de couler, et de l'enfoncer ensuite lentement jusqu'à ce qu'elle recommence à sortir : on la fixe alors dans cette position. En outre, comme la longueur du canal tient à celle du pénis, on conçoit que la courbure sous-pubienne, qui est invariable dans sa position, est d'autant plus rapprochée du méat urinaire que le pénis est plus court : cette circonstance est importante à considérer, parce qu'on peut ainsi prévoir à quelle profondeur commence la courbure sous - pubienne quand il s'agit de sonder ou de cautériser un malade. Les deux limites extrêmes que M. Lallemand a rencontrées dans la distance du méat urinaire, au commencement de la courbure sous-pubienne, sont cing pouces et demi et six pouces trois quarts : il a également reconnu que les mesures des diamètres des différentes parties du canal, indiquées par Ducamp , sont fort exactes.

§. Il. İndurations de l'urètre.—L'inflammation catarrhale de l'urètre peut durer toute la vie sans causer d'en
durcissement, de coarctation permanente, si elle ne dépasse pas la surface villeuse ou sécrétoire de la membrane
muqueuse. On trouve dans ce cas cette surface rouge, turgescente, ulcérée, mais jamais converte d'indurations;
c'est toujours dans la surface adhérente qu'elles ont leur
siège. En oute, l'inflammation des tissus sous-jacens à
la membrane muqueuse, peut se terminer par induration
sans occasioner d'écoulement notable; ainsi, quand un
rétrecissement se manifeste après un écoulement, ce
n'est pas à l'affection catarrhale qu'il faut l'attribuer,
mais à l'inflammation plus profonde qu'elle a déterminée.
Les traduceurs de la thèse de M. Lisfrane pensent que

les rétrécissemens organiques sont dus à l'engorgement des follicules muqueux par suite d'inflammations répéétes; mais tont le monde sait que les follicules muqueux, habituellement enflammés, loin de s'engorger, de s'oblitérer , augmentent de dimension , deviennent plus apparens , peuvent même recevoir l'extrémité d'une sonde , et faciliter par là la formation de fausses routes. Ils versent sur la surface muqueuse le produit de leur sécrétion ; comment concevoir qu'ils soient susceptibles de s'engorger, de s'endurcir , de former des cylindres longs , épais , comme ceux qui constituent certains rétrécissemens? Les duretés qu'on sent le long du canal , et qu'on cite pour appuyer cette opinion , prouvent seulement que l'inflammation s'est étendue de la surface muqueuse aux tissus environnans.

§. III. Adhérences, cicatrices, brides. — Ils ont pour cause première l'inflammation, et résultent tantot d'une seule cicatrisation d'ulcères, tantôt de l'accollement de deux surfaces opposées à la suite de quelque cicatrisation; quoi qu'il en soit, l'inflammation ulcéreuse du canal est beaucoup moins commune que la catarrhale et la phlegmonéuse.

§. IV. Compression. — Le canal de l'urètre peut être plus ou moins rétréci ou oblitéré par le développement de quelque tumeur dans l'épaisseur de ses parois; le gonflement de la prostate est aussi un obstacle qui s'oppose souvent au libre cours de l'urine.

§ V. Sensibilité des rétrécissemens. — Ducamp pensair que la surface intérieure des rétrécissemens était très-sensible, très-irritable. Cette opinion est une creur l'écette sensation douloureuse dont se plaint le malade dans le siège du rétrécissement, soit à la suite de rétention durine prolongée, de tentatives faites pour introduire des bougies, etc., dépend évidemment de l'état d'irritation dans lequel se trouvent les parties saines environnantes, et non pas d'une sensibilité plus grande du tissi endurci. Ce qui achève d'ailleurs de le prouver, c'est qui la cautérisation qui ne porte que sur les parties endurcies est peu ou point douloureuse, tandis qu'elle produit

des douleurs très-vives lorsqu'elle porte au-dessus ou audessous du rétrécissement sur la membrane muqueuse saine : en résumé, cette sensibilité locale est d'autant moins développée, ainsi que les autres phénomènes vitaux, que l'altération est plus considérable.

§. VI. Anciemieté des rétrécissemens.— Cette circonstance mérite quelque attention : en effet, les indurations du canal augmentent avec le temps en épaisseur, en dureté et en longueur; la sensibilité y diminue de plus en plus, et finit par s'y éteindre entièrement, comme dans les en lous, et finit par s'y éteindre entièrement, comme dans les enfus, ils offrent une résistance à la dislataion, qui est d'autant plus grande qu'ils sont plus anciens. On voit par là combien il est important de s'informer si la maladie est ancienne avant de commencer le trailement, ce dont on tige en connaissant l'époque à laquelle le malade a com-

mencé à éprouver de la gêne dans l'émission de l'urine. 8. VII. Forme des retrécissemens. - Les simples callosités existent rarement scules; elles se trouvent le plus souvent en avant ou en arrière d'un rétrécissement principal. Les endurcissemens, qui n'occupent qu'un des côtés du canal . n'opposent pas de résistance à la dilatation, parce que le côté opposé, qui est sain, cède facilement. On les atteint difficilement avec la sonde et les bougies armées, sans altérer les parties saines du canal, surtout quand ces callosités sont mobiles et peu étendues. Dans ce cas; M. Lallemand a reconnu qu'elles sont beaucoup mieux fixées, et plus sûrement atteintes par une sonde à cautériser, d'un calibre propre à remplir exactement la nartie affectée du canal, que par le porte - caustique de Ducamp. Les rétrécissemens circulaires, mais plus épais d'un côté que de l'autre, ceux qui commencent brusquement, ou dont l'ouverture est environnée de fausses routes, demandent de grandes précautions pour le cathétérisme ou l'introduction des bougies. Le porte-empreinte

de Ducamp est 'alors d'un grand secours pour faire connaître la disposition des parties; ses conducteurs sont aussi fort utiles, tant que le rétrécisement a son siége dans la partie droite du canal, mais son porte-caustique est alors d'une application difficile. Les rétrécisemens circulaires, réguliers, dont l'ouverture est centrale, évasée en entomoir, sont ceux qui se prétent le mieux au cathétérisme, à l'introduction des bougies, ainsi qu'à la cautérisation, de quelque manière qu'on l'emploie.

 VIII. Longueur des rétrécissemens. — Quand ils sont. peu étendus et peu étroits, ils peuvent guérir assez promptement par la dilatation, et la cure peut même être radicale, s'ils sont récens, parce que la compression produite par le corps dilatant facilite la résolution de l'engorgement. En général, toutes les fois qu'un rétrécissement a peu d'étendue, et qu'il reçoit une sonde n.º 6, on doit tenter la dilatation , que l'on ne continue pas d'employer si la guérison se fait trop attendre, car alors une ou deux cautérisations sont suffisantes pour tout faire disparaître. Onand un rétrécissement peu étendu est très-étroit, on peut encore réussir par la dilatation; mais le traitement est beaucoup plus long, la cure moins solide, aussi est-il plus court et plus sur d'en venir de suite à la cautérisation. C'est dans cette espèce de rétrécissement, qui existe dans la partie droite du canal, qu'elle réussit toujours; de quelque manière qu'on la pratique, même d'avant en arrière, d'après la méthode de Hunter; ce sont des cas de ce genre qui expliquent ses succès et la faveur dont elle jouit chez nos voisins. Quoi qu'il en soit, la cautérisation par l'intérieur du rétrécissement doit toujours être préférée comme plus sûre et moins douloureuse ; enfin ; plus les rétrécissemens sont longs, plus le traitement offre de difficultés, mais la cautérisation est le seul moyen qui puisse amener la cure radicale, et celle qu'on exerce de dedans en dehors est la seule qu'il soit possible d'employer avec sûreté. Dans cette dernière manière de cautériser, la sonde de M. Lallemand, que nous allons décrire plus bas, permettant d'agir sur toute la surface de l'obstacle, a le grand avantage d'abréger de moitié la durée du traitement, et sous ce rapport elle est bien préférable au porte-caustique de Ducamp.

§. IX. Nombre des rétrécissemens. - On a trouvé jusqu'à huit rétrécissemens dans la longueur du canal : leur nombre influe beaucoup sur le jet de l'urine; quand il n'y en a qu'un, le jet est ordinairement assez fort, pourvu que le rétrécissement ne soit pas trop rapproché du col de la vessie, mais souvent il est bisurqué ou entortillé : quand il y en a plusieurs, l'urine tombe perpendiculairement entre les jambes du malade; l'incontinence complète d'urine existe quand il y en a un grand nombre. Quand il v a plusieurs rétrécissemens, on en trouve toujours un plus étroit, plus étendu, c'est ordinairement le plus ancien et le plus rapproché du col de la vessie : s'il y en a au-delà, ils sont plus larges que ceux qui sont entre lui et le méat urinaire. Cette disposition, qui se conçoit facilement, explique pourquoi il est généralement assez facile de faire pénétrer une bougie à travers plusieurs rétrécissemens, quand une fois on a franchi le premier. Dans ces cas, la méthode de Ducamp est très-longue, parce qu'on ne peut attaquer les rétrécissemens que successivement. tandis que la sonde à cautériser de M. Lallemand a l'avantage de permettre d'en détruire plusieurs à la fois.

§ X. Néige des rétricissements.— Ducairo d'il que cinq foi sur sir l'obstacle existe entre quatre pouces et demi et cinq pouces de profondeur; mais M. Lallemand fait d'a-bord remarquer que cette indication n'est pas exacte, d'après les observations de Ducanp lui-même, qui prouvent que sur vinqt-neuf rétricissemens dont il parle, il n'y en avait que quatorze qui occupaient l'espace indiqué-Mais ce n'est pas sous ce rapport qu'une recherche sem:

blable pouvait être importante; il fallait surtout tenir compte de celui qui était le plus profondément situé, et voir ensuite, sur un certain nombre de malades, dans quelle proportion se trouvaient les rétrécissemens situés à six pouces et au-delà: or, il résulte des observations mêmes de Ducamp, et de celles de M. Lallemand, que les cas dans lesquels les rétrécissemens sont situés à la courbure du canal ou au-delà, avoit qu'ils existent seuls ou qu'ils soient précédés d'un ou de plusieurs autres, sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le soupçonnerait d'après le résumé de Ducamp.

La profondeur à laquelle est situé un rétrécissement n'est pas assex souvent prise en considération dans le cathétérisme. On a l'habitude de se servir toujours d'une sonde courbe pour cette opération; cependant il est évident que si la coarctation a son siége dans la portion droite du canal, pour peu qu'elle soit étendue, elle ne pourra être traversée par une sonde courbe, quelque position qu'on donne au pénis, à moins que l'instrument ne soit assez petit pour jouer librement dans la partie rétrécie. C'est dans ces cas que les bouges pénétrent avec plus de facilité que les sondes ordinaires, et devraient toujours être employées de préférence, quand l'indication à remplir le permet.

§ XI. Effets des rétrécissemens.— L'effet le plus ordinaire de l'existence d'un noyau d'induration dans l'épaisseur des parois du canal de l'urêtre, est de rendre moins facile la sortie de l'urine, qui s'écoule alors par un jet moins long, moins grois, entortillé ou bifurqué; il en est de même du sperme, qui n'est pas lancé avec la même force, et qui est quelquefois retenu en partie derrière l'obstacle. Ces phénomènes varient d'intensité d'après l'excitation du canal, et sont plus prononcés après un excès de table ou de boisson, un coît immodéré, une équitation prolongéé, etc., circonstances qui peuvent

même quelquefois rappeler l'écoulement, ou produire une rétention d'urine complète. A la longue, l'urine chassée par la vessie contre le rétrécissement qui en retarde l'écoulement, dilate peu à peu la portion du canal comprise entre la coarctation et la vessie, l'irrite par sa présence en v séjournant momentanément : les cryptes muqueux de la portion prostatique surtout augmentent d'activité et prennent plus de développement. Sur presque tous les sujets affectés de rétrécissemens un peu considérables, que M. Lallemand a eu l'occasion de disséguer, il a trouvé la membrane muqueuse de la portion prostatique injectée, épaissie, fongueuse : les orifices des follicules de la prostate étaient quelquefois largement dilatés, circonstances qui expliquent parfaitement ce suintement muqueux et parfois puriforme qui tache le linge des malades ou qui précède le premier jet de l'urine : le dénôt trouble qu'elle laisse au fond du vase ; la promptitude avec laquelle elle s'altère et acquiert une fétidité très-grande; telle est aussi la cause de ces engorgemens fréquens des testicules à la suite des rétrécissemens.

Sous l'influence de cette irritation prolongée, la prostate augmente de velume, donne la sensation d'un poids vers la marge de l'anus, accompagnée de ténesme; l'urine devient filante, laisse déposer de longs filamens glaireux et élastiqués,; dont l'amas formée une masse gélatineuse adhérant fortement ati fond du váse. Ces glaires, qu'on croit généralement produites par la surface de la vessie, sont très - certainement sécrétées par la prostate. L'obstacle au cours de l'urine augmentant à mesure que le rétrécissement se prononce davantage, ce liquide dilate successivement le col de la vessie, et li arrive ainsi une époque où la partie du canal postérieure au rétrécissement, fait ainsi partie de la cavité de la vessie, de sorte que l'urine y arrivant à mesure qu'elle est sécrétée, elle s'échappe goutte à goutte et continuellement par le ré-

trécissement, et dans cet état le malade ne peut plus ni la retenir ni l'expulsir à volonité. C'est à la suite de ce contact, qui existé incessamment, que la membrane muqueuse de ce canal devient fongueuse comme une éponge, sans consistance, et qu'il s'en détache quelquefois de petits lambéaux, qui nagent dans l'urine comme de petits vers blanchâtres ou rougeâtres.

Toutes les fois que la maladie dure depuis long - temps, que l'urine est purulente ou rendue goutte à goutte ou très-difficilement; et qu'on ne sent plus la prostate tuméfiée à travers le rectum, on doit craindre qu'elle n'ait été détruite par la suppuration, car il est impossible qu'elle n'ait pas été altérée avec les symptômes qui existaient. C'est alors qu'en sondant le malade, l'instrument s'égare dans des clapiers sans consistance, et fait de fausses routes, si l'on ne se sert pas de sondes très-grosses. Cette altération profonde de la prostate trouble bientôt les phénomènes relatifs à la sécrétion et à l'excrétion du sperme; l'irritation s'étend de proche en proche des canaux éjaculateurs aux vésicules séminales; comme elle est continuelle, il en résulte que l'acte du coit est promptement suivi d'éjaculation, que les malades ont de fréquentes pollutions, et que le passage du sperme est souvent accompagné de douleur; enfin, l'irritation augmentant de plus en plus, l'émission de la semence à lieu dans une demi-érection, et plus tard sans aucune sensation qui avertisse le malade de ces pertes habituelles, et qui se renouvellent également pour peu qu'il contracte la vessie ou les musc les du périnée, en allant à la garde-robe ou en urinant : de là une anorexie, une difficulté de digérer, qui amènent bientôt l'amaigrissement, un affaiblisssement général des forces et du moral du malade. Cette complication est plus fréquente qu'on ne le pense communément.

Quand l'altération des parties situées entre le dernier rétrécissement et la vessie est récente et peu intense, il

suffit de détruire la cause pour que tout rentre dans l'état physiologique; mais le plus souvent il reste un écoulement très-analogue à celui de la blennorrhagie; les pollutions diurnes persistent avec l'altération des tissus, et les malades ne peuvent guérir complètement que par leur destruction. L'injection, les remèdes internes, l'application des pommades sur le rectum, d'après l'idée de Ducamp, sont autant de moyens nuisibles ou inefficaces pour faire disparaître l'état fongueux de la membrane muqueuse, qui entretient ces accidens. Fondé sur l'analogie et des expériences directes, M. Lallemand n'a pas hésité à porter sur ces surfaces le nitrate d'argent, et il a vu par ce moyen une inflammation de bonne nature remplacer l'irritation chronique de la membrane muqueuse; les tissus se sont resservés, raffermis, et la sécrétion muqueuse a diminué progressivement. Par l'emploi de ce moven, porté jusque sur le col de la vessie, il a vu disparaître les glaires filantes que déposait l'urine, et les pollutions diurnes cesser. Dans un cas surtout où tous ces accidens étaient portés au plus haut degré, il a suffi de deux cautérisations superficielles de la portion prostatique de l'urètre; il ne faut en effet que stimuler vivement la surface mollasse et fongueuse de la membrane muqueuse pour produire une réaction énergique, un resserrement tonique très - efficace. Ces cautérisations sont toujours très-douloureuses, mais cette sensation ne dure que quelques minutes.

On sait que, lorsque l'étroitesse d'un rétrécissement est augmentée par le gonllement accidentel des parois de l'urètre, il en résulte une rétention d'urine complète. M. Lallemand rapelle à ce sujet qu'il ne faut pas chercher à rétablir le passage de l'urine en introduisant une sonde, parce qu'on ne fait qu'augmenter l'irritation du canal : ce sont les bains locaux, les saignées générales et locales qu'on doit mettre en usage. Quand ces moyens ne

réussissaient pas, Ducamp introduisait une bougie de gomme élastique; M. Lallemand préfère celle de cordes à boyau, ainsi que nous le dirons bientôt. Mais si la rétention d'urine est causée par la présence d'un obstacle purement mécanique arrêté accidentellement derrière un rétrécissement, comme un gravier, un morceau de cire après l'exploration du canal, on la reconnaît à ce qu'elle survient brusquement, sans cause connue, el l'on peut supposer la dernière cause quand elle se manifeste après qu'on a introduit une bougie dans le canal ou le porte-cmpreinte; il faut alors avoir recours promptement au cathétérisme.

Dans les rétentions d'urine où le canal se trouve distendu outre mesure derrière le rétrécissement, si cette partie de ses parois a été ramollie par l'inflammation, que sa cohésion soit diminuée, la rupture peut en être la suite, et consécutivement un abcès urineux : c'est ordinairement la partie inférieure de la portion membraneuse qui se déchire ainsi. Nous ne nous arrêterons pas sur ce phénomène, qui est bien connu; seulement nous ferons remarquer que les fistules urinaires ne s'établissent pas toujours d'une manière aussi rapide et avec un appareil de symptômes aussi alarmans qu'on l'a décrit. Les rétrécissemens agissent encore sur la vessie en l'entretenant souvent dans une grande distension ; de là ces dilatations partielles, qui sont quelquefois assez considérables ou nombreuses, comme dans les vessies à colonnes. Le séjour trop prolongé de l'urine dans la vessie détermine aussi consécutivement l'inflammation chronique de sa membrane muqueuse, inflammation qui se propage quelquefois le long des uretères, aux bassinets et aux reins.

L'examen attentif de l'urine dans les cas de rétrécissement est beaucoup trop négligé, parce qu'il peut éclairer véritablement sur le degré des altérations qui existent, En général, dit M. Lallemand, quand l'urine est

seulement trouble, sans dépôt ni nuage, il n'existe qu'une irritation des surfaces muqueuses ; si elle est troublée par un nuage floconneux suspendu dans le liquide sans gagner le fond, on doit supposer une pollution diurne ; si elle laisse déposer un sédiment muqueux, épais, puriforme, mobile au fond du vase, il existe une véritable inflammation catarrhale de la vessie; si le dépôt est glaireux, filant, élastique comme du blanc d'œuf, adhérant au fond du vase, la prostate est malade, les canaux excréteurs du follicule muqueux sont dilatés; si le dépôt est purulent, et que la prostate soit petite, molle, aplatie, difficile à reconnaître, on peut être certain qu'elle a été fondue par la suppuration; quand la prostate est saine, il est probable que le pus vient des reins. Quoi qu'il en soit de ces caractères pour le diagnostic et le pronostic de la maladie , l'indication est toujours de détruire le rétrécisse-

Enfin, les derniers effets résultant des rétrécissemens de l'urètre sont quelquefois la sortie involontaire des matières fécales, la chute du rectum, et même des hernies, accidens produits par les violens efforts que font les malades pour rendre l'urine. Les affections de la vessie et de la prostate amènent souvent des hémorroïdes : ce sont les mêmes trones qui fournissent des artères à ces organes et au rectum, et l'irritation y appelle le sang. Les hémorroïdes sont donc aussi quelquefois dépendantes de la coarctation de l'urètre.

Ş.XII. Traitement par la dilatation. — M. Lallemand a reconnu toute la justesse des observations de Ducamp, sur les jinconvéniens des hougies et des sondes, et leur insuffisance pour guérir les rétrécissemens, et il rappelle de cette oceasion deux cas de fistule urinaire dans lesquels il avait maintenu d'abord, ainsi qu'on le conseille, une sonde dans le canal, afin de favoriser la guérison des fis-tules. Mais l'irritation du canal, déterminée par la pré-tules. Mais l'irritation du canal, déterminée par la pré-

sence de la sonde, rendait l'écoulement par la fistule plus abondant et plus épais. Il la retira définitivement. et la fistule fut fermée en douze ou quinze jours. Le précepte donné généralement n'est donc pas sans exception : quoiqu'il adonte entièrement l'opinion de Ducamp, au sujet des bougies en général, M. Lallemand fait cenendant une exception en fayeur des cordes à boyau, qui, par la promptitude avec laquelle elles se ramollissent et se dilateut, s'accommodent très-bien à la forme du capal. qu'elles irritent moins et dilatent davantage que les bougies emplastiques. Pour éviter que leur pointe inégale et dure blesse le canal, il suffit d'en arrondir la pointe avec la pierre ponce : ainsi préparées , elles glissent aussi facilement que les autres : elles ne sont pas plus raides que celles de gomme élastique; et s'il est vrai qu'elles aient l'inconvénient de se ramollir quelquefois avant qu'on ait pu leur faire franchir l'obstacle, on est seulement obligé alors d'en employer une autre.

Quand on doit dépasser avec les bougies la courbure sous-publienne, il est prudent de n'employer que des bougies auxquelles on a donné me courbure permanente en les maintenant long-lemps dans la situation quion veut leur faire conserver, ou mieux encore de leur préférer de très-petites sondes armées d'un mandrip. Quant à ceiux des rétrécissemens dans lesquels la dilatation paraît preférable à la cautérisation, voyez plus haut. § VIII.

§. XIII. Cautérisation d'avant en arrière. — Ce mode de cautérisation peut être utile dans sertains cas de rétrégissement situé dans la portion droite du canal; mais audelà de la courbure sous-pubienne, il expose singulièrement à des fausses routes dirigées yers la partie inférieure du canal : aussi les inconvéniens que Ducamp reproche à la méthode de Hunter ne sont pas exagérés. Sous ce rapport, M. Lallemand dit qu'il préférerait ajourner indéfiniment la cautérisation, s'il ne pouvait pénétrer dans le

rétrécissement, plutôt que de la pratiquer d'avant en arrière.

§. XIV. Cautérisation de dedans en dehors. - Cette méthode est incomparablement supérieure aux précédentes sous tous tous les rapports : mais avant de la pratiquer . il s'agit de faire l'exploration du canal. On sait combien Ducamp a apporté d'améliorations dans cette partie du traitement; nous n'en rappellerons pas ici tous les détails. Le mélange qu'on emploie pour les porte-empreintes a la consistance convenable lorsqu'il prend facilement entre les doigts la forme qu'on veut lui donner, sans v adhérer beaucoup. Les divisions tracées le long de la tige sont assez commodes, mais elles n'indiquent pas toujours exactement la profondeur du rétrécissement : il est trèsfacile d'éviter toutes ces erreurs en appliquant le portecaustique le long du porte-empreinte, à partir du commencement de la déformation ; mais c'est surtout quand le rétrécissement est au-delà de la courbure sous-pubienne qu'en appuyant sur la sonde pour forcer la cire à prendre la forme de l'obstacle, on lui imprime une courbure qui fait pénétrer les chiffres dans le canal bien audelà de ce que ne le comporte la profondeur du rétrécissement. On évite cet inconvénient, ainsi que la déformation de la cire, en introduisant dans la cavité de la sonde une bougie de gomme élastique qui la remplit exactement ; de cette manière, elle se courbe à peine quand on prend l'empreinte, conserve assez de souplesse pour franchir facilement la courbure sous-pubienne; et l'on peut constamment, quoi qu'on en ait pu dire (Addit. à la thèse de M. Lisfranc, pag. 146), prendre des empreintes trèsnettes à toutes les profondeurs, et conséquemment ceux des rétrécissemens situés au-delà de la courbure sonspublicane.

Malgré les avantages de la sonde exploratrice, on ne peut se dissimuler qu'elle n'ait aussi l'inconvénient d'irriter considérablement le canal et de causer souvent une douleur plus vive que celle de la cautérisation ; anssi est-il important de ne pas en répéter inutilement l'application. La bougie enduite de cire, introduite dans le rétrécissement pendant quelques minutes, rapporte une dépression qui indique l'étendue de l'obstacle, et même sa situation, s'il n'existe que d'un seul côté. En marquant le niveau du gland avant de la retirer, on peut même avoir la profondeur du rétrécissement aussi exactement qu'avec le porte-empreinte; et comme son usage cause beaucoup moins de douleur que l'application de ce dernier, il faut lui donner la préférence toutes les fois que cela est possible. Il est aussi plus avantageux de se servir de bougies enduites de cire dans toute leur longueur, quand on explore les rétrécissemens, parce qu'on peut ainsi prendre à la fois l'empreinte de plusieurs rétrécissemens et les cautériser le même jour.

Nous ne passerons pas ici en revue toutes les remarques de M. Lallemand, sur les inconvéniens du portecaustique de Ducamp, et nous renvoyons pour cet objet à l'ouvrage lui-même, dont nous conseillons d'ailleurs la lecture à tous les praticiens. Ils trouveront à chaque page des remarques intéressantes ou importantes, que les bornes de ce journal ne nous permettent pas d'exposer en détail; nous ailons donnér la description de la nouvelle sonde à cautériser de M. Lallemand, et la manière de s'en servir.

§. XV. Sonde à cautériser ou Sonde porte-caustique:— Droite ou courbe, elle se compose, i.º d'un tube de platine, ouvert à ses deux extrémités, destiné à protéger le mitrate d'argent; 2.º d'un mandrin de même métal, portant le caustique à l'une de ses extrémités, de sept lignes plus long que la sonde, et bouchant son ouverture inférieure à l'aide-d'un renflement olivaire; 3.º d'un écrou vissé à l'autre extrémité du mandrin pour l'empécher de sorlir, déhordant la sonde d'une ligne ou deux pour faciliter la préhension du mandrin, pouvant être rapproché ou eloigné de la sonde pour limiter à volonté l'étendue de la cautérisation; 4º cufin, d'un curseur, armé d'une vis de pression, destiné à indiquer la profondeur à laquelle pénètre l'instrument. La planche jointe à l'ouvrage, peut donner très-pieu nue jndication suffisante pour construire des sondes à cautériser. Afin de faire mieux comprendre la manière de se servir de cet instrument, et les avantages qu'il présente, M. Lallemand a pris un exemple dans les cas qu'il a rapportés, et que nous allons transcrire ici.

Un malade présente un rétrécissement long de six lignes, très-étroit, irrégulier et tortueux, commençant à l'ouverture du gland : le canal est habituellement rempli d'urine, dont il faut garantir le nitrate d'argent. Je prends, dit-il, une sonde droite, n.º 1; je charge le mandrin de nitrate d'argent à la manière ordinaire, je le fais rentrer dans la sonde ; je fixe le curseur à six lignes de l'extrémité de la sonde, je lute avec de la cire l'espace qui peut rester entre l'extrémité olivaire du mandrin et l'ouverture de la sonde ; je l'enduis de cérat et je l'introduis comme un stylet ordinaire, explorant à loisir les inégalités du trajet endurci ; je pénètre jusqu'à ce que le curseur soit en contact avec le gland : i'ai alors la certitude que le nitrate d'argent est introduit de six lignes dans. le rétrécissement. Je saisis d'une main l'extrémité du mandrin, qui dépasse la sonde de six lignes, et de l'autre je fais. remonter la sonde jusqu'à l'écrou. Le nitrate d'argent, jusqu'alors parfaitement sec, se trouve à nu : je le promène dans tous les sens en roulant la sonde entre les doigts, avant soin de laisser six lignes d'intervalle entre le gland et le curseur, puisque la sonde est remontée de six lignes. Si, dans les mouvemens de rotation de la sonde, j'éprouve un frottement plus rude de la coche qui loge le nitrate d'argent contre quelque partie inégale et plus saillante du rétrécissement, c'est sur ceux-là que j'arrête le plus long-temps le caustique; au bout d'une minute, je retire ce mandrin dans la sonde et je la sors.

Si après la chute des escarres, le rétrécissement s'est assez élargi pour recevoir une sonde n.º 2, je l'emploie de préférence pour qu'elle remplisse plus exactement le rétrécissement, et ainsi de suite jusqu'au nº. 6; dès que je puis faire passer à travers ce premier rétrécissement une bougie n.º 3 ou 4, enduite de cire, je l'introduis jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Je tends la verge, et je fais avec l'ongle une échancrure sur la bougie au niveau du gland. La bougie est déformée à son extrémité; il y a trois pouces de distance entre le commencement de la déformation et l'empreinte faite par mon ongle : j'en conclus qu'il y a un second rétrécissement à trois pouces de profondeur. l'introduis dans ce second rétrécissement une bongie enduite de cire, n.º 2; elle rapporte, après quelques minutes, une dépression circulaire de trois lignes d'étendue : j'en conclus que ce deuxième rétrécissement est circulaire et a trois lignes de longueur. Je procède comme dans le premier cas, avec cette différence seulement que i'ai fait descendre l'écrou qui termine le mandrin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que trois lignes d'intervalle entre lui et la sonde; je fixe le curseur à trois pouces et un quart, et je pénètre dans le rétrécissement comme avec un stylet. Quand le curseur est en contact avec le gland, j'ai la certitude que ma sonde est de trois lignes dans le rétrécissement : je fais remonter ma sonde jusqu'à l'écrou . c'est-à-dire de trois lignes, et le nitrate d'argent se trouve à découvert dans la même étendue. Je ne laisse que trois lignes d'intervalle entre le gland et le curseur, parce que la sonde n'est remontée que de trois lignes; après cette cautérisation du second rétrécissement, je puis cautériser le premier, et accélérer ainsi le traitement.

Je passe une bougie enduite de cire à travers ce second rétrécissement; elle me rapporte à cinq pouces, une dépression de deux lignes; elle est du côté opposé à l'é-hancrure que j'ai faite avec l'ongle du côté du frein de la verge; j'en conclus qu'il existe à cinq pouces un rétrécissement latéral situé en haut. Je laisse deux lignes d'intervalle entre l'écrou et la sonde; je tourne son bec alongé dans le sens du caustique, je fixe le curseur à cinq pouces deux lignes; quand il est en contact avec le gland, je dirige le bec de l'écrou, et par conséquent le nitrate d'argent vers le dos de la verge, et je sais par là que le nitrate d'argent se trouve vis-à-vis du point rétréci qu'il s'agit de caulériser.

Enfin, je rencontre au-delà de la courbure sous-pubienne, un rétrécissement circulaire. A l'aide d'une sonde courbe, je cautérise avec les mêmes précautions la moitié supérieure du rétrécissement, au moven d'un mandrin portant le nitrate d'argent sur sa concavité; puis le lendemain, ou après la chute des escarres, je cautérise la moitié inférieure du même rétrécissement à l'aide d'un mandrin portant le nitrate d'argent sur sa convexité. Si le rétrécissement était à droite ou à gauche, on conçoit que la coche du mandrin devrait être dans ce sens. Dans tous les cas, il est toujours facile d'atteindre chaque fois la moitié de la circonférence du rétrécissement en imprimant à la sonde un léger mouvement de droite à gauche. Toutes ces circonstances, qui se sont rencontrées chez un malade traité par M. Lallemand (Obs. VI), n'ont pas empêché la guérison d'être complète après quatre mois de traitement.

On voit par cet exposé que sa sonde à cautériser permet d'explorer à loisir le canal, et de chércher le rétrécissement aussi long-temps qu'on veut, comme avec une sonde ordinaire; que le nitrate d'argent, soustrait à l'action de toute cause dissolvante, n'est mis à découvert que lorsqu'on est certain qu'il est dans le rétrécissement, qu'on a la mesure exacte de l'étendue de la cautérisation, et la certitude de ne cautériser que dans la direction qu'on désire.

Quant an dilatateur à air de Ducamp, M. Lallemand le regarde comme entièrement inutile; pour les bougies à ventre, comme elles ne penvent servir an-delà de la conchure sous-pubienne, il pense qu'elles peuvent être remplacées par les sondes ordinaires quand le rétrécissement a son siége dans cette partie du canal, ou par les bongies courbes; celles de gomme élastique crenses sont plus souples, et causent moins de douleur que celles qui sont pleines.

Observations sur la variole et la vaccine; par P. Dufresne; D.-M., membre de la Faculté de Genève (1).

Des observations nombrenses de variole survenue chez des individus vaccinés depuisplusienrs années, avaient fait penser à quelques pratticiens, que la propriété préservatrice de la vaccine s'affaiblissait à mesure que l'individu s'éloignait de l'époque de la vaccination. Le terme de la durée de cette propriété leur parut être de dix-huil à vingt ans. D'après cette idée, ces 'praticiens prétendirent que l'inoculation était le seul môyen de mettre l'espèce

<sup>(1)</sup> Estrait de la Bibliothèque universelle de Genége. Mous avons pessas que, dans ce moment, o h'attention et si friement dirigié sur la variole et sur l'action préservatrice de la vaccine, il y aurait de l'avantage de la consultre un travail qui penu concourri a échairer, sinon à résoudre entiferment les questions qui sont agifices aujourd'hui. Nous nons abstinadrons d'y joindre des réflexions qui puissent faire apprécier ajustelle valuer des observations et des expériences qui yont consignées. Nous attendrons les recherches auxquelles donne lieu l'épitiémie de variole qui régne actuellement à Paris.

238 VARIOLE

humaine à l'abri de la contagion variolique; qu'il fallait la pratiquer à l'âge de quinze ou seize ans, l'enfant ayant été vacciné dans sa première année. A cette époque, pensaient-ils, la force préservatrice de la vacciné étant affaiblie, l'individu est susceptible d'infection variolique, mais cette infection ne devra avoir qü'un effet proportionné au degré d'affaiblissement de la fôrce préservarice. De cette manière il sera à l'abri de toute atteinte relativement à la variole, et ne sera pas exposé aux dangers qui accompagnent cette dernière maladie développée sans vaccination préalable.

Une épidémie de variole s'étant déclarée à Chesne, dans le mois de mai 1822. M. Dufresne chercha à s'assurer par des faits nombreux de la justesse de ces opi-"nions. Ce médecin trace le tableau suivant de la variole consécutive à la vaccine : l'invasion est marquée par des symptômes variables, depuis un simple malaise jusqu'aux symptômes de la maladie inflammatoire la plus grave (il en est de même dans la variole primitive). L'éruption paraît sur la fin du 3.º jour ; le 4.º l'éruption continue. les symptômes fébriles persistent, mais ordinairement avec un peu moins d'intensité. Les pastules sont moins développées que dans la variole primitive, l'induration et l'élévation de leur base, qui s'observent dans celle-ci, existent à peine. La rougeur de l'aréole est irrégulière et mal circonscrite. Le sommet, dès la fin de ce 4.º jour, prend une couleur blanc d'eau; 5.º jour, diminution des symptômes; les pustules se remplissent de sérosité, s'arrondissent et prennent une forme vésiculaire ; quelquesunes laissent échapper de la sérosité; 6.º jour, la fièvre et l'aréole disparaissent; la sérosité devient quelquefois rousse ou opaque, mais ne prend pas un aspect purulent; elle s'échappe du plus grand nombre des pustules, et, dans les autres, elle est reprise par les vaisseaux absorbans : 7.º jour, retour à la santé, dessiccation des pustules,

chute des croûtes, qui le plus souvent ne sont que des écailles; 8.º et 9.º jours, pleine convalescence. La variole consécutive à la vaccine est quelquefois confluente, mais sa marche n'en est pas moins rapide. Des différences prononcées existent donc entre la variole consécutive à la vaccine et celle qui se développe lorsqu'on n'a pas subi la vaccination.

"La variole consécutive, dit M. D., n'a point, comme la primitive, des périodes marquées d'invasion, d'emption, de suppuration et de dessiccation; l'invasion seule est bien caractérisée; les autres se confondent par la rapidité de leur marche; d'ailleurs on la distinguera toujours de celle-ci, à la forme des pustules, à l'irrégularité de la rougeur aréolaire, au défaut de suppuration, à la prompte disparition de tous les symptômes, enfin à la dessiccation presque complète de toutes les pustules dans les vingt-quatre heures qui suivent la chute de la fièvre.

Les pustules de la variole consécutive n'attaquent jamais le corps de la peau primitivement et dans le cours ordinaire de la maladie de manière à l'altérer et à laisser des cicatrices et des marques de leur existence ; il n'y a qu'excitation du corps dermoide, pendant les jours d'invasion ; suintement de sérosité par quelques points seulement et décollement de l'épiderme avec rougeur aréolaire dans ces points. Dans le cas où il y a confluence. on observe la même série de phénomènes : l'irritation du corps dermoide est plus forte, le suintement de sérosité se fait par des points plus rapprochés, et le décollement de l'épiderme présente de véritables phyciènes tout-à-fait analogues à celles qu'aurait produites un fort vésicatoire. Si quelquefois il est des pustules qui prennent quelques caractères de suppuration, ou qui suppurent effectivement de manière à corroder le derme et à laisser des marques, ce n'est que consécutivement à la maladie;

et parce qu'elles ont été irritées par des agens extérieurs, tels que les vêtemens, ou parce que la sérosité accumulée sous un épiderme plus dur et plus consistant que dans l'état ordinaire, devient, lorsqu'elle n'est pas reprise par les absorbans, un agent d'irritation sur le corps dermoide.»

La maladie décrite par M. D., sous le nom de variole consécutive, pourrait être confondue avec la varicelle on petite vérole volante qui a beaucoup de traits communs avec elle. Mais ce médecin assigne à cette dernière des caractères qui, suivant lui, doivent l'en faire distinguer. La varicelle n'est jamais contagieuse, la variole consécutive l'est toujours; celle-ci n'a point d'époque d'éruption fixe et bien marquée; des pustules sont déjà en des sication quand d'autres commencents eulement à paraître; celle-là, au contraire, a une marche régulière et fixe. Les symptòmes généraux différent un peu : les frissons, la fièvre, les angoisses précordiales sont plus intenses dans

la variole. Une circonstance particulière à la variole consécutive et qui peut contribuer à la faire distinguer des autres exanthèmes, ajoute l'auteur, c'est qu'elle ne paraît qu'avec des varioles primitives, lorsque celles-ci sont épidémiques et nombreuses, et on n'a pas encore, que je sache, d'exemple qu'elle soit survenue spontanément, sans que les individus qui en ont été atteints n'aient eu des relations directes et toujours immédiates avec des varioleux. Dans l'espace de treize mois, j'ai vu 361 malades parmi lesquels 106 avaient été vaccinés par les divers praticiens qui ont exercé l'art de guérir à Chesne et dans les environs, le plus grand nombre par moi-même, Un seul avait eu la petite-vérole une vingtaine d'années aunaravant, et n'avait iamais été soumis à l'action du virus vaccin. Dans ce nombre (107), tous, excepté un seul dont je rapporterai l'histoire (1), m'ont présenté les caractères que je viens de tracer, avec quelques légères modifications relatives à l'âge, au sexe, à la saison ou à d'autres causes, mais jamais à la date plus ou moins éloigoée de la vaccination. Pour déterminer si les individus vaccinés sont d'autant plus exposés à l'infection variolique qu'ils sont plus éloignés de l'époque de leur vaccination, M. D. a dressé le tableau suivant, indiquant le temps depuis lequel les individus qui ont june variole consécutive ont été vaccinés et le nombre de ces individus qui ont june variole dividus,

| De moins de 2 mois | 1   |
|--------------------|-----|
| De 2 mois à 6      | 2   |
| De 6 Idem à 12     | 4   |
| De 1 à 5 ans       |     |
| De 5 à 10          | 36  |
| De 10 à 15         |     |
| De 15 à 20         | -9  |
| Total              | 106 |

Ainsi, parmi les individus qui ont eu la variole consécutivement à la vaccine, il s'en est trouvé un qui avait été vacciné depuis moins de deux mois, deux qui avaient été vaccinés depuis plus de deux et moins de six mois, etc. Il

<sup>(1)</sup> La personne dont parle joi l'auteur et dont il rapporte l'observation, portait aux deux bras des marques de vaccien inocuelle entre la duutième et la troisième aunée. Vers l'êge de 17 à 18 aus, elle fut tatteint d'une variele configence d'anne variele configence d'anne variele configence d'anne variele configurées. Auis il. D. Sait remarquer que ce fait étant le seul equi ait été observésur 106, il est probable que la vaccine qu'uvist teut est migriant et au feur au de 18 de 18 qu'un et de

242 VARIOLE

en résulte clairement, dit M. D., que les individus vaccinés sont susceptibles de l'imprégnation du virus variolique en tout temps, qu'ils soient plus ou moins éloigés de la date de l'eur vaccination; 2.º que le nombre des varioles consécutives que j'ai observées est plus grand parmi les enfans qu'il ne l'est parmi les adultes, phénomène dont on trouve la cause dans les contacts plus fréquens qu'ontles enfans entr'eux, et en ce que bien des vaccinés des deux dernières classes avaient déjà eu la variole consécutive dans des épidémies précédentes.

Une observation que rapporte M. D. démontre que la variole consécutivc n'est pas plus grave chez les personnes qui ont été vaccinées depuis long-temps que chez celles qui l'ont été récemment, et que la vraie vaccine a la même influeuce après un long intervalle de temps comme après un très-court. Le sujet de cette observation est une jeune fille qui, vaccinée dans sa deuxième année, fut atteinte après vingt ans d'une variole consécutive dont l'intensité et la marche n'offirient tien de partienlier.

Plusieurs observations prouvent la contagion de la variole consécutive. Dans le moment où l'épidémie était danssa plus grande force, les personnes vaccinées qui avaient des communications directes avec les varioleux, furent généralement atteintes. L'inoculation a été le complément de la preuve. Cinq enfans d'une même famille, d'âges différens, et vaccinés à des époques plus ou moinséloignées, furent, dans la même semaine, attaqués de variole consécutive avec les symptômes décrits plus haut. Un sixième enfant de la même famille, âgé de quatre mois, n'ayant pas encore été vacciné, fut inoculé avec du virus pris sur l'un de ses frères. Trois mouchetures furent faites à chaque bras; et huit jours après l'opération, cinq d'entr'elles commençaient à rougir; le neuvième jour, rougeur plus forte, un peu de dureté autour; le dixième jour, apparence de malaise, un peu de sièvre le soir; le onzième,

commencement d'éruption sur les diverses parties du corps. Cette éruption a les caractères et la marche assignés à la variole consécutive. Depuis, l'enfant n'a eu aucun autre symptôme de variole. — De deux autres inoculations faites dans le même temps, une seule eut le même résultat.

Unc observation montre que, quoique la variole consécutive à la vaccine puisse être confluente et occasioner le gonflement de la face, l'occlusion des paupières, etc., elle n'en présente pas moins un caractère d'avortement bien marqué. Dans cette observation, malgré l'appareil desymptômes graves par lequel a débuté la maladie, la période inflammatoire de l'éruption s'est arrêtée, et la terminaison a eu lieu au septième jour, comme dans les cas où la confluence n'existe pas.

On sait que la variole survient rarement deux fois chez la même personne; mais ce fait s'observe cependant quel-quefois, surtout au milieu des épidémies violentes. Dès lors, il n'est pas étonnant que la vaccine n'ait pas plus de puissance contre le redour de la variole que la variole elle-même. M. D. cite un cas dans lequel la variole survint chez une personne qui avait été déjà évidemment atteinte de cette maladie, et qui en portait des traces bien prononcées sur la figure. Mais, quoique communiquée par une variole primitive, la maladie fut modifiec comme chez les individus qui en sont attaqués après avoir été vaccinés. Ce qui démontrerait que la vaccine a sur l'économie la même action que la variole.

Ponr avoir une preuve plus complète de l'identité d'action des virus variolique et vaccin, M. D. inocula la variole à deux sujets, l'un déjà variolé, l'autre vacciné. Chez ces deux individus, il se développa une variole bâtarde dont les symptômes et la marche furent semblables, jour par jour, à ceux de la variole consécutive décrite plus haut.

M. D. voulut également rechercher si le virus vaccin appliqué comparativement sur des sujets variolés et déjà vaccinés éprouve une altération ou un abâtardissement analogue à celui du virus variolique appliqué dans les mêmes circonstances, et si les deux variétés de maladie produites dans les deux cas ont entr'elles quelques rapports de ressemblance ou d'analogie. Plusieurs inoculations de virus vaccin chez des sujets qui avaient été soumis à son action, ont été sans succès, et les incisions ont été sèches dès le lendemain. Pour arriver à un résultat. on est toujours obligé de multiplier le nombre des mouchetures et de les baigner copieusement de sérosité vaccinale. La partie interne du bras paraît préférable à la partie supérieure externe. Toutes les fois qu'il s'est développé des pustules, voici quelle en a été la marche. " Ordinairement, le troisième jour, les mouchetures de vaccination commencent à s'enflammer; le quatrième, une rougeur érysipélateuse part de leurs bords pour les circonscrire sous forme d'aréole irrégulière : le centre blanchit et prend un peu d'élévation; le cinquième, la rougeur s'est étendue; elle a durci et procure au malade une sensation de prurit mélangée de cuisson fort incommode; la pustule s'est élevée sous forme un peu vésiculaire : elle est arrondie , blanche ou légèrement jaunâtre : il y a fièvre plus ou moins forte, et le plus souvent douleur et gonflement dans les ganglions lymphatiques voisins: le sixième, la pustule jaunit, la fièvre et la rongeur persistent, mais ordinairement avec moins d'intensité sur la fin du jour; le septième, la sérosité s'échappe; la rougeur, la fièvre et le prurit, tout a disparu ou disparaît : huitième, dessiccation; la croûte persiste pendant un temps plus ou moins long, et elle ne laisse à sa chute qu'une tache sur la peau, et non une cicatrice. Cette variété de vaccine consécutive à la vaccine est contagieuse comme la vraie ou primitive ; elle se reproduit semblable à elle-même par l'inoculation. »

" Si on soumet un sujet variolé à l'action du virus vaccin, et qu'on parvienne à en obtenir le développement, ce qui est facile en usant des moyens et précautions indiqués, on obtient une affection dont la marche, les symptômes et les caracières sont rigoureusement les mêmes que ceux décrits de la vaccination après vaceine; en un mot, on a cette vaccine connue de tous les praîticiens, que les auteurs ont appelée bâtarde, contagiense comme la précédente. "

Cette vaccine consécutive a , suivant M. D , avec la variole consécutive, une analogie qu'on ne peut méconnaitre : « l'une et l'autre marchent avec une rapidité remarquable; leur invasion seule est bien prononcée, les périodes d'inflammation et de suppuration se confondent; c'est en elles qu'est le vrai avortement; la dessiccation et la chute de la fièvre les terminent toutes deux du septième au neuvième jour : l'une et l'autre ne présentent que des pustules vésiculaires, circonscrites, d'une rongeur irrégulière, d'apparence érysipélateuse et non de véritables petites tumeurs varioliques ou vaccinales avec aréole irrégulière : le produit de ces pustules n'est qu'un suintement de sérosité et non une suppuration; elles ne laissent que des taches sur la peau et non de véritables marques ou cicatrices. Ces deux affections sont contagieuses et se reproduisent par l'inoculation avec leurs caractères d'avortement. Enfin un dernier trait d'analogie, c'est que de même qu'il est plus facile d'obtenir une variole consécutive à la vaccine, qu'une variole consécutive à la variole; de même aussi, il y a plus de facilité à obtenir une vaccine consécutive à la variole qu'une vaccine consécutive à la vaccine. »

La variole et la vaccine consécutives ont-elles une propriété anti-variolique? M. D. ne croit pas que la question puisse être résolue dans l'état actuel de nos connaissances. Enfin ce médecin, avouant que les résultats de quelques observations et expériences isolées ne sont que des données à suivre, sans pouvoir fournir de conséquences positives, considère son travail comme tendant seulement à prouver que:

- î.º Le girus vaccin et le virus variolique ont une action identique sur l'économie animale;
- 2.º Gette action détruit une partie de la capacité variolique ou vaccinale dont est doué chaque individu.
- 3.º En vertu de la portion restante, chaque individu est susceptible de contracter une seconde petite vérole ou une seconde vaccine d'une nature différente de la première, plus bénigne et plus courte.
- 4.6 Pour développer cette portion restante de capacité, il ne faut qu'une quantité suffisante de virus appliqué d'une manière convenable.
- 5.º Il est plus difficile de la développer, avec le virus variolique après la vaccine, et vice versd.
- 6.º Les affections consécutives qui en résultent sont l'une et l'autre avortées dans leur période inflammatoire se reproduisant par inoculation semblables à elles mêmes, et ont plusieurs caractères d'analogie et de ressemblance.
- C'est à l'expérience à confirmer ces propositions et à indiquer la conduite à tenir pour détruire cette capacité variolique que possède chaque individu, et qui paraît exiger deux opérations. Quoi qu'il en soit, M. D. termine par une réflexion juste, c'est que, si tous les gouvernemens imposaient aux parens la nécessité de faire vacciner leurs enfans d'une manière aussi strice et aussi rigoureuse qu'ils les obligent de les faire porter sur les registres de l'état-civil, on n'aurait plus d'affections consécutives à craindre, puisqu'il n'y aurait plus possibilité d'avoir un foyer d'infection primitive. La variole serait bannie de l'Europe, et toute recherche ultérieure serait bannie de l'Europe, et toute recherche ultérieure serait de pure curiosité. On voit d'après cela que l'échec que

semble recevoir la vaccine des cas de variole consécutive, qu'elle ne prévient pas, n'est qu'apparent. L'importance de cette découverte n'en serait pas moins grande en admettant la réalité et la fréquence de ces varioles secondaires; elle ne tend pas moins au but qu'ilu a été recopnu dès son origine, à l'extirpation d'un des fléaux les plus destructeurs qui affligent l'espèce humaine. L'ignorance, les préjugés ou la mauvaise foi peuvent seuls en retarder les conséquences.

Suite des Observations sur l'hydrophobie, sur les indices certains pour reconnaître l'existence du virus hydrophobique, etc.; par le docteur M. Margouetti.

Dans un village aux environs de Moscou, appartenant à S. E. le prince Serge Galitzin, un paysan nommé Mironou, fut mordu le 19 mai 1821, par son cheval. devenu hydrophobe, au moment qu'il voulait l'atteler à son chariot avec un autre cheval. Le premier, après avoir mordu son compagnon, se jeta sur ledit Mironou, le mordit à la main et lui fit une forte contusion avec lacération; puis après avoir couru en différentes directions, sans s'éloigner cependant beaucoup de l'endroit et en mordant la terre à chaque instant, il tomba mort toutà-coup. Le cheval mordu, ayant donné des signes d'hydrophobie fut tué. Mironou fut transporté et recu à l'hôpital le 23 de mai, cinq jours après la morsure. Après avoir appliqué l'emplâtre vésicatoire sur la partie lésée, j'observai le dessous de la langue, mais je ne vis rien ; je prescrivis au malade trois drachmes de la poudre de genista par jour en trois doses, ainsi que deux livres de la décoction. Il n'éprouva rien jusqu'à quatre heures de l'après midi, mais alors il se plaignit d'un grand battement de cœur et d'envie de vomir : cela ne dura que près d'une heure ; je crois que ces nausées ont été produites par la décoction ou par la poudre; ensuite il soupa et dormit très-bien.

Le sixième jour jusqu'à deux heures de l'après midi Mironou n'éprouva aucune incommodité; mais vers les trois heures il avait beaucoup de chaleur, des douleurs de tête, des envies de vomir; il se trouvait très-faible, le pouls était plein et inégal; après une heure il fut mieux, souna avec appétit et dormit très-bien

Le septième jour, en visitant le malade le matin, je découvris les boutons sous la langue, mais comme ils n'étaient pas très-apparens, je ne les coupai et ne les cautérisai qu'à trois heures de l'après-midi; après cela lí fut bien jusqu'à neuvième jour. Ce jour il se trouva bien jusqu'à cinq heures de l'après-midi, mais alors il éprouvait de grands maux de tête; en examinant de nouveau sons la langue, je crus m'apercevoir qu'il y restait encore une parcelle de ce qui formait les tumeurs; en conséquence, je cautérisai cette partie en limitant l'action du caustique au moyen de l'huile. Depuis huit heures du même soir jusqu'au douzième jour, Mironou se porta bien.

Le douzième jour, le malade étant très-constipé, il eut des douleurs de tête; je le purgeai par le moyen ordinaire; je ne négligeai point de lui faire prendre régulièment la décoction, etc. Il n'eut plus aucun symptôme, et ad quarante-trosième jour il sortit de l'hôpital en parfaite santé. C'est à cette époque que je me persuadai que la cautérisation des tumeurs est encore plus essentielle que la rescision; par conséquient, j'engage encore ceux qui voudront employer ce traitement à ne point oublier de cautériser, dans tous les cas, èn se servant de préférence d'une grosse aiguille rougie au feu, à défaut d'un petit bouton triangulaire recourbé, duquel je me sers maintenant moi-même.

Dans la même année, le 8 du mois de septembre, trois domestiques de S. E. le prince Galitzin, directeur de l'hospice, y furent reçus ayant été mordus dans la même journée, par un chien hydrophobe. Deux d'entre eux étaient mordus aux mains et le troisième an nez. Pendant six semaines on a donné à chacun d'eux trois drachmes de génista en poudre, en trois doses, ainsi que la décoction; en même temps qu'on entretenait la suppuration. Aucun symptôme n'ayant paru, ils sortirent de l'hôpital bien portans. Voici un cas dans lequel il n'y eut point de boutons, et il faut croire que le remède seul a détruit le virus hydrophobique, puisque le chien était certainement enragé.

Parmi les cas pratiques les plus intéressans et les plus concluans en saveur de cette méthode, l'observation sui-vante mérite certainement d'être placée ici. Cet accident arriva dans un village ou maison de plaisance de M. le comte Cleremetou, située à cinq werstes de Moscou, nommé Admhima.

Le 3 novembre 1822, une fille de 15 ans, entourée d'une pelisse de mouton, étant sortie de la maison dans la rue, un chien enragé l'attaqua, et ne trouvant aucune partie à découvert pour la mordre, il la renversa et lui sauta au visage. Comme elle criait pour demander du secours, et qu'elle avait la bouche ouverte, il la mordit de manière qu'il lui arracha trois dents et rompit leurs alvéoles, lui déchira la partie supérieure de la mâchoire jusqu'à découvrir une portion de l'os maxillaire supérieur, et en même temps lui fendit l'alie gauche du nez en enfonçant ses dents supérieures dans ce même os maxillaire. Aux cris horribles de cette jeune fille, son frère, âgé de 18 ans, accourut pour la secourir, et ayant sais le chiere, il l'arracha de force de sa sœur et fut mordu aux mains en plusieurs endroits.

Le lendemain de l'accident, ces malheureux me furent

envoyés à l'hôpital. Une morsure aussi extraordinaire que celle de cette pauvre fille ne me laissa point d'espoir de pouvoir la sauver : car une morsure dans la bouche donne lieu à l'absorption immédiate du venin, et les remèdes appliqués un jour après ne peuvent en empêcher l'absorption. La gravité même des plaies, indépendamment de la complication de virus hydrophobique, ne me laissait aucun doute sur l'issue funeste de la maladie : mais ne voulant négliger aucun moyen, même incertain, je fis les applications possibles dans la circonstance, et je prescrivis la décoction concentrée, ne pouvant lui donner la poudre. J'appliquai l'emplatre vésicatoire sur les plaies du frère. Je renvoyai les malades, en attendant, dans la maison du maître, en instruisant le chirurgien de la manière de diriger le traitement, me proposant d'aller les voir tous les iours.

Malgré tous les soins, la carie se manifesta, et les morsures de la fille prirent un caractère gangréneux. La suppuration s'établit, mais fétide et de mauvaise nature ; les tumeurs sublinguales, si elles se développèrent, ne purent être observées à cause de l'énorme gonflement de l'intérieur de la bouche, ainsi que de tout le visage qui ne laissait à peine qu'un passage très-étroit par lequel la malade respirait et pouvait boire, quoiqu'avec difficulté. Une fièvre lente ne la quittait jamais; elle eut plusieurs accès avec vomissement, douleurs de tête, tremblement et faiblesse universelle. Malgré l'état déplorable de la malade, qui ne pouvait employer aucune nourriture solide, puisqu'elle était continuellement dans un état de stupeur ou d'oubli, elle vécut jusqu'au vingt-huitième jour: jusqu'à ce temps, elle n'eut aucun symptôme d'hydrophobie; mais alors ilsse développèrent tout-à-coup avec une violence extraordinaire, et cette jeune fille mourut dans l'espace de 15 heures, au milieu de grandes angoisses.

Le frère était placé dans la même chambre; il prit régulièrement la poudre et la décoction; ses plaies furent traitées comme je le fais toujours; les pustules apparurent le septième jour après la morsure. Après qu'elles curent été coupées et cautérisées, il eut de temps en temps de l'altération et de la chaleur; mais aucun symptôme alarmant ne survint, de manière qu'après le quarante-troisième jour je le mis en liberté. Il a joui jusqu'à présent, d'une bonne santé.

Le 25 avril de l'année 1823, je reçus à l'hôpital Galitzin, un ouvrier de 55 ans. Cet homme, en sortant de la
maison, fut mordu le soir du 24, sur les neuf heures,
à la partie latérale de la cuisse gauche, par un chien
hydrophobe étranger; lequel ayant mordu la veille trois
chiens de la maison, s'était caché jusqu'au moment que
cet homme sortit. La morsure était à la partie antérrieure de la cuisse droite, et avait pénétré dans la substance des muscles. A peine fut-il à l'hôpital qu'il éprouva
des nausées et de la céphalalgie. Le pouls était très-altéré
et fréquent; je lui fis d'abord prendre la décoction; mais
il la vomit, et il en fut de même presque toutes les fois
qu'il en bâtt.

Le troisième jour, il avait des maux de tête plus violens avec un peu de fièvre. Ce même jour, les trois chiens de son maître devinrent enragés et moururent dans la nuit.

Le quatrième jour, les vomissemens n'étaient pas aussi fréquens, etlesmaux de tête étaient moindres. Les vomissemens rendant nulle l'action du génista, je le prescrivis en poudre sur des tranches de pain, à la dose de trois drachmes par jour. Il y eut encore des nausées très-fortes et continuelles, mais pas de vomissemens; je continuai done l'administration du médicament.

Le lendemain, cinquième jour, le malade fut inquiet pendant toute la journée; il vomit deux fois et:eut une-altération considérable dans le pouls; à six heures du soir, il avait beaucoup de fièvre avec chaleur et vomissemens, les yeux hagards, la paupière très-dilatée; les plaies de la

morsure étaient de couleur jaunc cendrée. Deux boutons plus grands qu'on ne les voit ordinairement s'étaient formés sons la langue; je les enlevai avec des ciseaux et les cautérisai; je crus même utile de toucher les plaies avec le cautère.

C'est ici que j'ai vn, pour la première fois, un phénomène très-intéressant; car, du moment que je fis la rescision et la cautérisation des tumeurs, je vis disparaître tous les symptômes avec une vitesse inconcevable, de manière que, dans moins d'un quart-d'heure, mon malade me dit que je lui avais brûlé tous ses maux et qu'il se portait parfaitement bien.

Le sixième jour, le malade est bien; le septième, il est encore bien intérieurement; mais les plaies étaient si douloureuses qu'il avait de la peine à marcher. Ayant encore une fois cautérisé les morsures, j'y appliquai ensuite un cataplasme émollient; pendant la nuit, la suppuration augmenta et la douleur cessa.

Le huitième jour, bien; le neuvième de même, quoiqu'il cût un peu de mal de tête.

Depuis ce jour, le malade n'eut pour toute incommodité qu'une constipation à laquelle je remédiai avec l'infusion laxative, et il sortit de l'hôpital en bonne santé.

D'après ce que, j'ai rapporté, je crois qu'on peut considérer la rage comme une maladie locale dont il est possible de prévenir les développemens en ayant soin d'expulser au-dehors la matière morbifique; car une fois la réabsorption opérée, aucun moyen ne peut en arrêter les terribles effets. On peut donc conclure, je pense, que les symptômes connus de l'hydrophobie, tels que la constriction de la politrine, la douleur atroce de la tête, la grande dilatation de la pupille, le mouvement convulsif du globe de l'œil, et quelquefois la paralysie de la langue, les convulsions, et enfin le principal symptôme, l'horreur pour les liquides, tous symptômes nerveux, sont la suite de la réabsorption du virus hydrophobique. La maladie devient alors universelle. Ce virus exerce primitivement son action délétère sur les nerfs des conduits des glandes sublinguales et maxillaires, les nerfs qui viennent de la cinquième paire, ceux quise portent à la langue, l'intercostal et les cerveaux. En nous rappelant la distribution de ces nerfs, leurs connexions et leurs sympathies, la cause immédiate de tous ces symptòmes s'explique d'ellemême.

Si l'on considère que par suite de la répercussion d'un ableès, des matières purulentes séjournent pendant des années dans l'économie animale sans produire aucun dérangement, et qu'elles ne donnent aucun signe de leur existence jusqu'à ce qu'il se manifeste une tumeur métastatique, située le plus souvent dans une partie éloignée de celle où l'abeés avait son siège, l'on comprendra comment le virus hydrophobique ne se manifeste qu'à des époques plus ou moins éloignées du moment de la morsure, s'il n'a pas été détruit par le remède avant sa maturité, ou avant que la nature ait été préparée à l'expulser.

Il faut espérer que la physiologie sera en état de nous donner un jour des détails plus satisfaisans sur ce sujet; et pour y contribuer autant qu'il est en moi, je ne crois pas inutile d'ajouter ici une observation assez singulière qui m'a été communiquée par un de mes amis.

Une chienne qui lui appartenait, étant pleine et vers la moitié de sa portée, fut mordue par un chien enragé. Le maître de cetanimal, qui yétait fort attaché, ne voulut pas le faire tuer dans l'espoir de le guérir. Pour éviter le danger d'être mordu, et pour empécher que quelqu'antre individu fit blessé, en cas que l'hydrophobie se déclarât, il tints a chienne enfermée pendant six semaines, et, comme au bout de ce temps il vit qu'elle se portait bien, il crut n'y avoir plus de danger à la laisser en liberté. Effectivement, rien ne parut, et en son temps elle mit bas six pement, rien ne parut, et en son temps elle mit bas six pe

tits chiens; bien portans aussi, qui furent nourris par ellemême.

Les petits chiens, au bout de quelques mois, furent donnés à plusieurs personnes. Depuis ce temps, la chienne se porta toujours bien; mais ses six petits, ayant atteint l'âge d'une année, devinrent tous enragés, quoiqu'ils se trouvassent dans des endroits différens, et moutrurent dans la même journée. L'étonnement de celui qui les avait donnés fut extrême en recevant cet avis des personnes qui les avaient reçus de lui. Il craignit toujours que la chienne ne devênt aussi hydrophobe; mais u'ayant rien observé pendant deux années, il se persuada qu'elle avait communiqué tout le virus à ses petits et qu'elle s'était sauvée à leurs dépens.

Le virus hydrophobique est donc d'une nature tout-àfait sui generis, et quoique d'une activité quelquefois aussi grande que le miasme pestilentiel, il peut non-seulement se cacher, mais se transmettre d'un corps à l'autre, sans alisser aucune trace de son séjour primitif. Cette observation est très-importante en effet; elle peut ouvrir un champ à de sérieuses réflexions, ainsi qu'à de nouvelles espériences.

D'après les cas exposés ci-dessus et les nouvelles observations faites par moi, ainsi que par plusieurs de mes collègues, je crois que l'on peut diviser l'hydrophobie en deux espèces distinctes, savoir: l'une dans laquelle le virus est versé dans les plaies en moindre quantité, et plus loin des sources vitales, dans laquelle les boutons ne se manifestent point: nous pouvons nommer cette espèce hydrophobie lente. l'autre, se développant en peu de jours, et présentant des tumeurs, peut être appelée hydrophobie violente.

Dans le premier cas, le virus hydrophobique est porté peu-à-peu par le système des vaisseaux absorbans dans la masse du sang; il y circule sans pouvoir être concentré; alors sa malignité étant mitigée par son mélange, il peut étre neutralisé en partie; les symptômes hydrophobiques ne se montrent que lorsque ce virus a déjà altéré les humeurs du corps. Voilà, je crois, ce qui peut nous expliquer pourquoi l'hydrophobie ne se manifeste quelquefois qu'à des époques plus ou moins éloignées. Cette première espèce se guérit par le seul usage de la plante, et en maintenant toujours la suppuration des morsures comme un émonctoire ouvert à la sortie des humeurs corrompues.

Dans la deuxième espèce, le virus est versé dans les plaies en plus grande dose, ou bien est déposé dans des parties importantes et voisines des organes salivaires; dans ce cas, le virus s'y concentre, acquiert par un court séjour plus de virulence, et se montre ensuite dans les boutons; s'il n'en est pas évacué à temps, il agit immédiatement sur le système nerveux et développe ses symptômes à une époque plus rapprochée de celle de la morare. Cette espèce ne se guérit que par la destruction du virus contenu dans les boutons, quoiqu'il soit toujours nécessaire d'administrer la décoction ainsi que la poudre, la suppuration des plaies étant toujours nécessaire.

Les physiologistes jugeront si cette théorie est admissible.

§. 3. Signes de la rage chez lechien. — L'allure du chien hydrophobe est inégale; il ne marche pas droit dans son chemin; mais il tourne souvent à droite et à gauche, chancelant et revenant souvent sur ses pas; il semble n'avoir pas de but dans sa marche; quelquefois il court, puis s'arrête tout-à-coup et tombe comme affaissé sons un grand poids.

Son attitude n'est pas la même que dans l'état de santé; il ne s'assied pas; mais il se tient sur ses quatre pattes, celles de devant très-écartées.

Son regard est fixe et mélancolique, et parmi le feu et

la rongeur de ses yenx, l'on voit couler des larmes abondantes.

Son corps, en général, montre les effets de la consomption; il est maigre: les côtes sont trèssaillantes, la queue cachée entre les pattes de derrière; ses extrémités sont à demi-pliées; la tête baissée, les oreilles pendantes, la langne hors de la gueule et couverte d'écume baveuse, ainsi que les lèvres.

Ses habitudes sont changées; il fuit la maison ainsi que les personnes auxquelles il était attaché: ordinairement il ne répond plus à l'appel de son maître; il semble même craindre de l'approcher; en général, il fuit la société des hommes, ainsi que les animaux de son 'espèce, et il ne mord que les personnes ou les chiens qui se trouvent sur son passage.

Son instinct est perverti; il ne remplit plus les fonctions de gardien; il cesse entièrement d'aboyer; il ne connaît plus personne, et il nes arrête que dans les endroits solitaires.

Les moyens d'existence enfin, tels que la nourriture et la boisson, n'ont plus aucun attrait pour lui ; il pourrait quelquefois vouloir se nourrit; mais à peine a-t-il pris quelques bouchées de nourriture que de violentes convalsions l'attaquent et le font tomber sans force sur la terre.

La seule vue d'un liquide lui donne des angoisses inexprimables; il éprouve le même effet si on lui jette un liquide sur le corps; cependant, par le mélange du virus avec la salive, il éprouve une soif ardente, ce qui est prouvé par ce que ressentent les hommes qui se sont trouvés dans cette situation.

Les bœufs et les moutons enragés tournoient sur place, lèvent la queue en l'air, courent à peu de distance; la bave leur coule abondamment de la bouche, et ils tombent morts sur place sans mordre. Il en est de même chez les vaches; mais leur lait communique la maladie aux hommes. Le lait de chèvre a la même propriété.

Les chats présentent les nièmes symptômes que les chiens; mais ils sont plus dangereux, parée qu'ils font des sauts étonnans et se jettent sur l'homme.

Le cheval hydrophobe fait des sauts extraordinaires et court sans but; lorsqu'il rencontre l'homme, il le mord et tâche de le mettre sous ses pieds. Le lait des jumens donne aussi la maladie.

Le développement de la rage à la suite de la morsure du loup enragé se fait ordinairement en moins de temps qu'après la morsure du chien; cela tient, je crois, à la profondeux et au nombre des blessures que cet anunal fait lorsqu'il mord, l'esquelles sont toujours plus gaves. Pour, ce qui regarde les symptòmes particuliers qui se montrent peut-être dans le loup hydrophobe, je n'en puis rien dire ayec certitude, ne voulant exposer ici que ce que j'ai pu observer moi-mènie,

De la Membrane muqueuse gastro-intestinale dans l'état sain et dans l'état inflammatoire. (II, me Extrait.)

État inflammatione. — L'auteur, dans cette seconde partie, a pour but d'étudier les caractères anatomiques de l'inflammation de la membrane muqueuse gastro-intestinale, et de distinguer cette inflammation, des autres états sains ou morbides et surtout des congestions avec lesquelles, elle pourrait être confondue. L'inflammation, anatomiquement considérée, peut être définie le résultat d'une concentration active des fluides, vers un point quelconque de notre économie préalablement irrité. Considérant la rougeur comme un des pruiripaux caractères de fundammation, il expose les signes, à l'aide

desquels on pourra la distinguer des rongeurs passives si fréquentes dans les voies digestives. Or, la rougeur sera regardée comme inflammatoire quand elle sera accompagnée de l'épaississement de tissu muqueux, de l'abondance et de l'épaississement des mucosités, de la friabilité du tissu cellulaire sous-muqueux ; enfin lorsque, dans l'absence de l'un ou de plusieurs de ces caractères, aucune cause mécanique capable d'avoir accumulé le sang dans un point particulier du canal digestif ne sera, pour le moment, appréciable. Les congestions passives auront lieu presque toujours dans une partie déclive, avec injection générale des vaisseaux abdominaux, sans abondance ni épaississement des mucosités intestinales. et seront accompagnées d'un obstacle au cours du sang. L'inflammation produit sur la membrane muqueuse des altérations de couleur et des altérations de tissu-

Altérations de couleur. - Coloration rouge, Elle neut être inflammatoire ou passive, l'une ne se distinguera de l'autre que par les circonstances concomitantes propres à nous rendre compte de la cause qui aura déterminé ces rougeurs. La rougeur offre des variétés d'aspect qui méritent des noms particuliers. C'est ainsi que l'on observe 1.º, l'iniection ramiforme. Elle est active quand on la trouve isolée ou disséminée sur la surface muqueuse sans qu'il existe d'obstacle au cours du sang ou de congestion des vaisseaux mésentériques; elle est ordinairement passive quand les rameaux vasculaires qui la constituent corresnondent directement avec les vaisseaux engorgés du mésentère, et quand on observe en même temps la plénitude des gros vaisseaux et des cavités du cœur. 2.º L'injection capilliforme, plus prononcée que la première, offre les mêmes caractères et exige les mêmes distinctions ; 3.º la rougeur pointillée, que son nom définit assez, est le résultat d'une phlegmasie peu intense : on peut en produire une artificielle en raclant avec le scalpel la surface

intestinale, ce qu'il faut par conséquent se garder de faire quand on explore les voies digestives. 4.º La rougenr striée occupe souvent le sommet des rides et des valvules muqueuses : on observe également des stries rouges sans in-/ flammation : il en est qui résultent d'une exsudation sanguine dans le trajet des vaisseaux de l'estomac et d'autres qui se manifestent dans les points de contact des viscères entr'eux, ainsi que dans diverses parties d'un tube intestinal ouvert depuis quelque temps et exposé à l'air. 5.º La rougeur par plaques est un des résultats les plus communs de l'inflammation. Il ne faut pas confondre les plaques rouges inflammatoires avec les ecchymoses du tissu muqueux survenues après les morts violentes causées par la suspension brusque des mouvemens du cœur et par un obstacle au cours du sang dans les gros vaisseaux. Parmi les rougeurs qu'il ne faut pas attribuer à l'inflammation se rangent les pétéchies de là membrane muqueuse, dont l'auteur rapporte des exemples remarquables. Ces pétéchies ont la plus grande analogie de forme et d'aspect avec celles que l'on voit à la surface du corps dans le cours ou à la fin de certaines maladies graves. 6.º La rougeur diffuse est le résultat d'une inflammation intense : elle est souvent accompagnée d'érosions et d'ulcérations. Il ne faut pas la confondre avec la rougeur diffuse non inflammatoire dont le tube intestinal est le siége, lorsqu'il existe depuis long-temps une affection du cœur ou un anévrysme des gros troncs vasculaires. - La membrane muoneuse peut se colorer en rouge dans toute ou presque toute son étendue, par son contact avec du sang épanché dans l'intérieur du canal digestif ou avec certains liquides colorans pris à l'intérieur, soit comme alimens, soit comme médicamens; les rougeurs inflammatoires de l'intérieur du canal intestinal ne peuvent pas disparaître à l'instant de la mort aussi facilement que celles de la surface du corps. Une inflammation secondaire survenant avec beaucoup d'intensité dans un organe étranger aux voies digestives peut dissiper par une véritable révulsion la rougeur inflammatoire dont celles-ci étaient le siége antérieurement. Si la phlegmasie offrait d'autres caractères que la rougeur, on pourra constater sa disparition récente par les traces plus durables qu'elle aura laissées. Toutes ces distinctions et ces propositions générales découlent d'obsérvations exposées avec détail, et pour lesquelles nous renvoyons à la lecture de l'ouvrage.

Coloration brune et violacée. Indice d'une phlegmasie chronique, elle est le plus souvent uniformément répandue sur une grande surface; les nuances violacée. brun rougeatre, brun clair, brun foncé, indiqueront jusqu'à un certain point les degrés de l'intensité et quelquetois la durée de l'inflammation. Cette coloration peut s'offrir sous l'aspect de marbrures : l'analogie que ces marbrures offrent avec les stries rouges porte à croire qu'elles résultent de celles-ci, et que, comme elles peuvent avoir eu pour cause une concentration active ou une congestion passive du sang dans le tissu muqueux, il faudra tenir compte des circonstances propres à distinguer le premier cas du second. Lorsque le stimulus inflammatoire est dissipé, il est possible que ces marbrures persistent sans nuire aux fonctions de la membrane muqueuse qui cependant, n'est pas pour cela dans son état normal:

Coloration ardoisée. La membrane interne de l'estomac et des intestins peut acquérir, par l'effet de la durée et des progrès de l'inflammation, une coloration d'un gris ardoisé fort remarquable, qui se présente sous foume de points, de mouchetures, de stries, ou qui s'étend uniformément. La coloration ardoisée uniforme résulte d'une phlegmasie chronique actuellement existante; la coloration striée est l'indice d'une phlegmasie presqu'éteinte; quant à la coloration pointillée; on est tenté de croire qu'elle résulte de l'aspect pointillé rouge inflammatoire,

lequel n'est lui-même qu'une très-légère trace de phloggose. Des faits consignés dans l'ouvrage de M. Billard viennent appuyer ces assertions.

Coloration noire ou mélanique. - Il est probable que la coloration poire provient d'une altération morbide du sang accumulé dans une partie et v séjournant depuis longtemps. Les autopsies cadavériques et l'analyse chimique concourent à rendre probable cette opinion émise dans ces derniers temps par M. Breschet. La mélanose se présente à la face interne des intestins, sous l'aspect de points, de stries, de plagues, et c'est sur le tube intestinal d'individus qui succombent à une entérite chronique qu'elle se rencontre le plus souvent; de sorte qu'on est porté à croire qu'elle est le résultat d'une altération morbide que le sang, d'abord concentré dans le tissu muqueux par le stimulus inflammatoire, éprouverait à la logue. Du reste, M. Billard n'émet cette idée que comme une explication provisoire que ne rejettent pas le bon sens et l'expérience. attendu qu'il est impossible de fixer définitivement son idée sur un fait que l'anatomie pathologique n'a pas encore suffisamment éclairé.

Après avoir passé en revue les diverses altérations de couleur, l'auteur consacre un chapitre à l'examen des phénomènes concomitans de l'inflammation, tels que la distension du tube digestif, son rétrécissement, l'exhalation sanguine, les hémorrhagies de la membrané muqueuse et les différentes matières qui couvrent sa superficie. Tous ces phénomènes peuvent se rencontrer avec ou sans l'inflammation du tissu muqueux.

Altérations de tissu.—1.º Altérations de tissu sans perte de substance. Dans cette classe se range l'emphysème de la membrane muqueuse. On ne peut rigoureusement la rapporter au stimulus inflammatoire, d'un autre côté la cause productrice de ces gaz dans le tissu muqueux se dérobe aux recherches de l'anatomiste, de sortequ'on ne

peut avancer à cet égard aucune assertion positive. L'état ædémateux de la membrane interne s'observe chez les hydropiques, les asthmatiques, chez la plupart des sujets, en un mot, qui succombent à des maladies du cœur ou des gros vaisseaux qui ont duré long-temps. Des traces de phlogose peuvent se montrer sur le tissu muqueux, indépendamment de l'œdème dont il est le siège; on pourra les reconnaître aux caractères distinctifs des rougeurs inflammatoires. La membrane muqueuse présente par fois un aspect fongueux qui peut être inflammatoire ou non-inflammatoire. Il est extrêmement difficile de saisir les caractères distinctifs de ces deux aspects, voici cependant les différences principales qu'ils présentent : l'aspect fongueux inflammatoire à lieu ordinairement sans qu'il y ait infiltration générale ni œdème partiel des intestins et sans affection concomitante du cœur et des gros vaisseaux. Les mucosités sont plus épaisses et en quelque sorte puriformes, enfin il n'est pas rare de rencontrer en même-temps des excoriations et des ulcères du tissu mugueux. L'aspect fongueux non-inflammatoire n'est point accompagné des signes précédens de l'inflammation, et de plus, il coexiste avec un état pathologique du cœur, un embarras à la circulation veineuse, et une infiltration générale ou locale du cadavre. La membrane muqueuse devient le siège d'un épaississement particulier que M. Billard appelle hypertrophie par cause inflammatoire, laquelle ne paraît point être le résultat d'une distension causée par le sang passagèrement accumulé entre les fibres de la membrane, mais bien celui d'un excès de nutrition généralement réparti dans tous les points de son étendue, et dû au stimulus inflammatoire dont elle était le siège. Un seul exemple de cette hypertrophie se trouve rapporté dans l'ouvrage de M. Billard, L'amincissement de la membrane muqueuse peut avoir lieu avec ou sans inflammation, avec ou sans congestion passive. Il peut

être local ou général et résulter d'une distension mécanique. L'inflammation est susceptible de déterminer un ramollissement général ou local, aigu ou chronique de la tunique interne. Le ramollissement aigu et général est le résultat d'une phlegmasie violente. Le ramollissement chronique est presque toujours local. La membrane muqueuse est en même-temps, pour ainsi dire, usée; elle offre une couleur un peu bleuâtre, tandis que dans le ramollissement aigu elle a un aspect plus ou moins rouge résultant de la concentration récente du sang dans son tissu. Il ne faut pas confondre ce ramollissement avec celui que détermine la putréfaction. Ici se trouvent rapportées des expériences faites par l'auteur, dans le but de reconnaître à quels signes on pourrait constater que le ramollissement est dû à la putréfaction ; il a remarqué que la putréfaction ne s'emparait de la membrane muqueuse que lorsqu'elle avait attaqué déjà d'autres organes, que jamais elle ne commençait par la tunique interne des intestins, laquelle peut se conserver intacte plusieurs jours après la mort. Les glandes mucipares et les plexus qui les accompagnent peuvent offrir deux modes particuliers de développement. Elles peuvent se montrer en grand nombre dans toute l'étendue des voies digestives sans qu'il existe des traces reconnaissables d'inflammation. Un flux muqueux abondant paraissant être le résultat de leur sécrétion viciée, s'observe en même-temps dans le canal intestinal. Ces mêmes glandes deviennent le siége d'une inflammation aiguë ou chronique. Dans le premier cas elles offrent une tuméfaction sensible, elles ont la forme d'un cône déprimé au sommet, rouge et large à sa base. Elles sont discrètes ou confluentes; les plexus de Peyer se tuméfient également. la valvule de Bauhin borne souvent les ravages de la maladie, ou du moins elle est moins grave au-dessous d'elle. Cette sorte d'éruption détermine pendant la vie, les symptômes qui caractérisent la fièvre

dite putride et adynamique; l'état ataxique et adynamique est, en effèt, très-prononcé sur les individus qui succombent à cette affection. D'un autre côté, ces mêmes glandès deviennent le siège d'un engorgement chronique chez les scrophuleux, les phthisiques, etc.; alors on n'observe plus de symptômes de la fièvre adynamique, le malade ne présente que ceux de l'affection générale dont il est atteint. Ce chapitre renferme des développemens et des faits qu'il servait trop long de rapporter ici.

Altérations de lissu avec perte de substance. — Les slandes

dont il vient d'être question deviennent le siège d'ulcérations aiguës et d'ulcérations chroniques. Les premières offrent trois degrés de développement bien manifestes, dont M. Billard rapporte des exemples : des ulcères succèdent également à la phlegmasie chronique de ces glandes et présentent un aspect particulier. Les ulcérations aiguës s'observent après la fièvre putride et adynamique, les autres se rencontrent chez les phthisiques et les scrofuleux. Les ulcères aigus ou chroniques qui résultent de la désorganisation des glandes mucipares sont toujours en plus grande quantité dans la région iléo-cœcale, D'autres modes d'ulcération affectent encore les voies digestives. Ainsi les granulations tuberculeuses incrustées dans l'épaisseur de la paroi intestinale se ramollissent et donnent lieu à des ulcères du tissu muqueux. Des ramollissemens partiels, causés par une phlegmasie chronique; la détruisent encore et perforent l'épaisseur totale de la paroi dont une péritonite accidentelle cause alors souvent l'adhérence avec les parties voisines, de sorte que la perforation se trouve oblitérée à l'instant même de sa formation : ce genre d'ulcères s'observe principalement chez les enfans. Leur forme est ronde, leurs bords sont peu tuméfiés, teints d'une ligne noire et coupés comme avec un emporte-pièce. Une phlegmasie violente produisant d'abord une rougeur diffuse, étendue, ou un état fongueux de la membrane interne, cause à la fin de légères excoriations auxquelles succèdent des ulcères plus ou moins larges, dont les bords tuméfiés semblent toujours être coupés à pic. Ils différent cependant, pour la forme et pour l'aspect, des ulcères qui succèdent à l'éruption folliculaire. Certains ulcères, dont il est difficile de reconnaître le mode primitif de formation, se rencontrent quelquefois isolément dans diverses parties du tube digestif.

Enfin, la membrane muqueuse enflammée se gangrène et présente alors, ou des escharres, ou des ulcères gangrenés. Les premières peuvent être accompagnées de signes évidens d'inflammation : l'auteur en cite un exemple remarquable, on bien elles peuvent exister à la surface gastro-intestinale sans qu'aucun caractère inflammatoire bien évident les accompagne; dans ce second cas, les symptômes observés pendant la vie, n'ont point été les mêmes que dans le cas précédent. C'est un fait important à noter et qui peut conduire à des résultats pratiques, car on concoit que le traitement indiqué dans l'une et l'autre de ces deux affections ne devrait pas être le même. Les ulcères formés depuis long-temps par une phlegmasie aiguë ou chronique sont susceptibles de se gangréner; alors leurs bords sont dilacérés, grisâtres, faciles à écraser sous les doigts ; leur fond est sanieux , blafard , et ils répandent une odeur de gangrène bien manifeste. La membrane muqueuse se détruit quelquefois, s'use pour ainsi dire, et laisse à nu la tunique musculeuse par suite d'une phlegmasie aiguë ou d'une inflammation chronique. M. Billard en emprunte des exemples à Morgagni et en cite un qui lui est propre.

Lorsque les ulcères se sont cicatrisés, on voit à leur place une surface rougeâtre, lisse, ou bien surmontée de quelques lignes fines qui se rendent en rayonnant du centre à la circonférence de la cicatrice. La membrane muqueuse est dans cet endroit un peu plus épaisse et d'un tissu plus serré que dans l'état ordinaire. Elle a perdu son velouté naturel. Quelques médecins semblent avoir pris pour des cicatrices des plexus mucipares à leur premier degré de développement. C'est une erreur qu'il était facile de commettre lorsque l'on ne connaissait pas encore parfaitement la disposition et le développement de l'appareil folliculaire intestinal. L'auteur n'a observé que deux exemples de l'inflammation pultacée ou couenneuse de la membrane muqueuse intestinale.

Telle est, en résumé, l'énumération des aspects que la membrane muqueuse gastro-intestinale peut offrir, soit quand elle est enflammée, soit lorsque certaines causes apportent des modifications subites ou durables dans l'appareil circulatoire abdominal. Tous ces aspects ne sont donc point le résultat d'une cause unique, l'inflammation; il en est qui sont dus à d'autres agens que le stimulus inflammatoire; l'auteur s'est efforcé, dans le cours de son ouvrage, de signaler les caractères anatomiques d'après lesquels on peut apprécier chacun d'eux à leur juste valeur.

L'importance des recherches auxquelles s'est livré M. Billard, la sagacité qu'il a mise à les poursuivre, la précision et la saine logique avec lesquelles il les a exposées, nous ont engagé à les faire connaître avec quelque détail. On saura gré à ce jeune auteur, qui s'annonce avec tant d'avantages dans la carrière, d'avoir contribué puissamment à éclairer un des points d'anatomie pathogique les plus difficiles, et qui a été l'objet de discossions si animées depuis les travaux et la doctrine de M. Broussais. Si, depuis même ce célèbre réformateur de la médecine moderne, les affections de la membrane gastro-intestinale ont été encore souvent méconnues, il faut en accuser l'incertitude, le vague qui régnait dans l'appréciation comparative des caractères anatomiques

appartenant à l'état normal et à l'état pathologique de cette membrane. L'ouvrage de M. Billard a dissipé, ce nous semble, beaucoup de points obscurs de la question.

## Observation d'un décollement des condyles du fémur ; communiquée par M. Julia Fontenelle.

Le décollement des épiphyses se montre si rarement, qu'on ne trouve dans les ouvrages de pathologie chirurgicale aucune section qui lui soit exclusivement consacrée. Il est cependant quelques auteurs, tels qu'Ambroise Paré, Petit, Platner, Severin, Reichel, Van-Swiéten, etc., qui en ont parlé en traitant d'autres affections. Malgré cela, le plus grand nombre de chirurgiens modernes croît si peu à cette disjonction, qu'il fallut, pour convaincre le professeur Delpech de la réalité de l'observation suivante, lui présenter la pièce anatomique que M. le docteur Coural, qu'il fillut, conservée. Voici cette observation telle qu'elle a été recueillie.

Montagné, âgé de 11 ans, d'un tempérament lymphatique et presque cacochyme, enfonça dans un trou la jambe droite jusqu'aux condyles du fémur, et se renversa en avant de telle sorte, que le bas de la cuisse resta fixe, tandis que le reste du corps était pendant. Le corps du fémur se détacha de ses condyles; le lien qui les unissait n'étant encore que cartilagineux, il en résulta que, soit par le poids du corps ou l'effet de la contraction musculaire, lorsqu'on releva l'enfant, le corps du fémur se porta dans le pli du jarret, derrière les condyles qu'il venait d'abandonner. Le malade resta deux jours chez lui, pendant lesquels il ne regut que des secours palliatifs, sans qu'on remît les parties dans leur état naturel. Le malade fut porté alors à l'hôpital, où la disjonction des condyles du fémur fut reconnue au raccourcissement du membre et à la saillie que formaient les condyles à la partie antérieure, tundis qu'on trouvait l'extrémité inférieure du corps du fémur comprimant les vaisseaux et les nerfs poplités. La réduction se trouvait difficile à opérer, parce que les tiraillemens qu'on avait déjà fait subir à ce membre et la gêne qu'éprouvait la circulation, avaient opéré un gonslement considérable : ajoutez à cet état , que l'enfant et ses parens s'opposaient fortement à toute tentative. On se borna donc à l'appareil de fracture ordinaire, quoiqu'on cût à craindre les accidens consécutifs qui ne tardèrent pas à se manifester. Le lendemain, 4.º jour, engourdissement de la jambe, douleur forte dans l'articulation tibio-fémorale, gonflement plus considérable de la jambe, et refroidissement du pied. Le 5.º. œdématie qui coutinue les jours suivans, ainsi que les symptômes précités. Le 7.º, lividité du pied, scarifications sur toute la partie malade, emploi du quinquina à l'intérieur et à l'extérieur ; point d'amendement. Le 8.º , diarrhée; eau de riz pour boisson, quinquina à la dose d'une once en décoction, etc. La gangrène se déclare et fait des progrès alarmans : le malade et les parens se refusent à l'amputation. Le 18.º jour, sphacèle du pied, et la gangrène paraît se borner au genou. Lés forces s'épuisent, la diarrhée est plus forte, le malade tombe dans un état complet de marasme et refuse tout médicament ; il se refuse même à laisser renouveller les pièces de l'appareil qui sont constamment empreintes d'un pus fétide et sanieux. Le 23.º, le pied ne tenant presque plus à la jambe, on l'en détacha. La désorganisation était à son comble; les os de la jambe se trouvaient presque dépouillés des chairs, et étaient reconverts, sur quelques points, de quelques lambeaux sphacelés. Dans cette cruelle position, le malade demanda à grands cris l'amputation , qui est faite le 24.º jour (26 septembre), à dix heures du matin, par le docteur Coural, à quatre pouces au-dessus des condyles déplacés. Aucun accident alarmant n'eut lieu, et les moindres petits vaisseaux artériels furent liés, afin de prévenir toute hémorrhagie consécutive. Vu la laxité de la fibre et la faiblesse du sujet, on plaça un tourniquet à demeure sur le trajet de l'artère crurale, et sans exercer de pression : la journée et la nuit furent bonnes. Le lendemain il reprit l'usage des médicamens, et la diarrhée se calma. Le 4.º jour de l'opération, les selles reprirent leur cours, et les forces se relevèrent. Le 8.º, on lève le premier appareil : les ligatures se détachent , les chairs sont belles , la fièvre a disparu , le malade mange et digère bien. Le 10 décembre il sort guéri de l'hôpital.

En examinant la partie amputée, on trouva les condyles séparés du corps du lémur et placés transversalement sur la face antérieure de son extrémité inférieure; ils étaient renversés; la poulie articulaire était située en avant; la surface qui devait un jour s'ossifier, était tournée en arrière et était adhérente à l'os et à l'échanceure qui, postérieurement, sépare les deux condyles en bas; la poulie présentait encore les ligamens croisés qui avaient dù être fortement distendus.

L'extrémité du corps de l'os où s'était opéré le décollement offrait une surface rugueuse, avec des granulations irrégulières pour la grosseur et la forme, mais en général arrondies et manielonnées sur plusieurs points; Principalement sur le côté externe. On voyait une substance blanche à reflet doré qui paraissait être le cartilage d'ossification dont la plus grande partie avait suivi les condyles autour desquels on distingunit la capsule de l'articulation tibio-fémorale qui semblaitse continuer plus haut avec le périeste. Cette pièce anatomique, recueillie et préparée par le docteur Coural, existe dans le cabinet du professeur Delpech.

## MÉDECINE ÉTRANGÈRE.

Observation d'un anévrysme de l'artère carotide, guéri par la ligature de l'artère au-dessus de la tumeur; par J. VVARDROP (1).

On a généralement regardé comme incurables, les cas d'anévrysmes dans lesquels la ligature de l'artère entre la tumeur et le cœur est impraticable à cause de la situation de celle-ci. Il n'est pas rare de rencontrer des anévrysmes des artères carotides, sous-clavières et iliames sur lesquels il est imposible de pratiquer cette opération. et qui, malgré le traitement palliatif, entraînent nécessairement la mort du malade. C'est pourquoi quelques chirurgiens célèbres ont proposé de pratiquer, dans ces cas désespérés, la ligature de l'artère au-delà de la tumeur anévrysmale. En effet, dans tous les cas de guérison d'un anévrysme spontané ou obtenue par la ligature de l'artère, entre la tumeur et le cœur, c'est toujours à la coagulation du sang qu'elle contient que l'on doit rapporter cet heureux résultat; et lorsqu'on lie une artère, il est tont aussi facile de concevoir que le sang se coagule dans l'espace compris entre la ligature et la première branche latérale située entre elle et le cœur, que dans la portion du vaisseau qui se trouve au-delà du point oblitéré, entre celui-ci et la première division artérielle.

<sup>(1)</sup> Medico-Chirurgical Transactions, vol. 13; 1825.

Ce raisonnement n'avait pas échappé à la sagacité de Desault, mais il n'en fit jamais aucune application dans sa pratique. Deschamps, et après lui Sir A. Cooper, ont essavé la ligature au-delà de la tumeur, dans deux cas d'anévrysme de l'artère fémorale. Ces opérations eurent des suites très-fâcheuses, mais qui paraissent dues à ce qu'il existait entre la ligature et la tumeur, une artère collatérale qui s'opposait à la coagulation du sang, en lui permettant de s'écouler après avoir traversé la poche anévrysmale. Ces tentatives malheureuses ont porté M. Boyer à condamner ce procédé ; cependant M. Marjolin, dans son excellent article anévrysme, du Dictionnaire de médecine, pense que de nouvelles tentatives doivent encore être faites, notamment sur la carotide primitive, avant de renoncer à cette opération qui a été proposée par Desault et Brasdor, et depuis recommandée par M. Pelletan .- L'observation que nous allons rapporter prouve combien était juste l'opinion de ce professeur. Elle est d'autant plus importante qu'elle démontre la possibilité de traiter avec succès des cas d'anévrysme que. jusqu'ici, on avait regardés comme désespérés.

Une dame, âgée de 75 ans, s'aperçut, après une violente quinte de toux, de la présence d'un gonflement au côté droit du cou, un peu au-dessus de la clavicule. Lorsque je la vis huit jours après, dit M. Wardrop, la tumeur avait tous les caractères d'un anévrysme de l'artère carotide et était déjà de la grosseur du poing. Elle était im-médiatement en contact avec la clavicule, ce qui rendait: out-à-fait impraticable la ligature de l'artère du côté du cœur. Son volume continua d'augmenter, et le 11.ºº après qu'on se fut aperçu de son existence, elle présentait les ymptômes les plus formidables. La porton située du côté de l'épaule était très-rouge et très-douloureuse; les pulsations, très-fortes dans toute l'étendue de la tumeur, l'étaient encore davantage dans ce point, et les tégumen

paraissaient très-amincis et comme sujets à se rompre.

« Il était évident que la vie de la malade était dans le plus grand danger, et, dans cet état désespéré, je pensai qu'il était convenable de tenter la ligature de l'artère carotide au-delà de l'anévrysme, dans l'espoir qu'en arrêtant ainsi le cours du sang dans ce vaisseau, ce liquide pourrait se coaguler dans la tumeur, et que le sac anévrysmal ainsi que l'artère reviendraient sur eux-mêmes et finiraient par s'oblitérer comme cela a lieu après l'opération ordinaire. Plusieurs circonstances se réunissaient en faveur de cette tentative. L'anévrysme n'existait que depuis peu de temps, la malade, quoique très-avancée en âge, jouissait habituellement d'une bonne santé, était d'un caractère tranquille et désirait vivement que l'on fît quelque chose pour la seconrir. L'artère malade présentait aussi les conditions les plus favorables pour la réussite de cette opération : car, comme elle ne donne aucune branche avant de se diviser en carotide externe et interne, la circulation par les branches collatérales en communication immédiate avec l'anévrysme ne pouvait empêcher la coagulation du sang (comme il est arrivé dans les cas que nous avons cités plus haut). Dailleurs la tumeur anévrysmale, quoique très-volumineuse, ne s'étendait pas assez haut pour empêcher de placer une ligature entre elle et la bifurcation de la carotide.

sent Dans cet état de choses, et avec l'approbation du docteur. Weitch et de M. Glen, qui voyaient avec moi la malade, j'entrepris cette opération dont le résultat me justifie pleinement, et dont l'utilité sera, je l'espère, confirmée par l'expérience ul térieuré.

[« Je fis , à la peau et au tissu cellulaire , une incision d'un pouce et demi environ, commençant immédiatement au-dessus de la tumeur et s'étendant le long du bord trachéal du musele sterno-cléido-mastoïdien, ou suivant la direction de l'artère carotide, et en évitant d'ouvrir les

grosses veines superficielles du cou. Pour diviser les parties sous-jacentes et arriver à l'artère, je me servis d'un bistouri d'argent, que je guidais avec le doigt. Cette partie de l'opération ne présenta aucunes difficultés, si ce n'est celles qui tenaient à la profondeur à laquelle l'artère est située. à l'étroitesse de l'incision et au grand nombre de grosses veines qu'il fallait éviter avec soin et notamment une branche veineuse qui croisait l'incision à sa partie movenne, pour se rendre à la jugulaire interne, et qui. par conséquent, diminuait encore l'espace qui me restait pour arriver à l'artère. Après une dissection minutieuse. et rendue plus longue encore par la nécessité où j'étais de déchirer les parties avec mon bistouri d'argent, j'isolai si complètement l'artère des parties environnantes qu'il était facile de passer le doigt entre elle et les vertèbres. Je n'éprouvai pas plus de difficulté pour passer sous le vaisseau une aiguille à anévrysme de Bremner (1), et pour éviter le nerf de la huitième paire que je sentais distinctement sous mon doigt. Après m'être préalablement assuré que l'artère était saine, je plaçai une ligature autour d'elle, aussi près de la tumeur que me le permit l'incision, et je réunis les bords de la plaie par quelques points de suture, sans y appliquer aucun autre appareil. Je couvris ensuite la tumeur d'un emplâtre agglutinatif, pour

<sup>(1)</sup> Cet instrument consiste en une canule dans laquelle sont trenfermé tris resorts parallèles dittincts, en acier le mieux trenepé possible, jour pouvoir être redressé et reprendre leur première courbure ans setser ni se fausser. Lorque ce ressort sont reformés dans la canule, ils sont presque droits; mais lorsqu'ils sont poussés au-dehors, ils repripanent leur courbure naturelle, et peuvent servir simi à porte autour d'une artiré quédocaque une ligature fréce, a un méyen d'une mil; à leur cutrémité pointue. Ils sont placés parallèlement l'un sur l'autre, et neut soudée ensemble qu'à l'extrémité qui formé apointé el l'instrument. On les fait rentrer ou sortir de la canule un moyen d'une vis adaptée an anache de l'instrument, et fittée du ressort qui et placé l'extrémier.

protéger les tégumens amincis et pour y exercer en même

temps un certain degré de compression.

« Je regardais comme probable que la résistance opposée au cours du sang par la ligature occasionnerait, du moins pendant un certain temps, une distension plus considérable de la tumeur; mais, au contraire, son volume diminua presqu'aussitôt; des rides nombreuses de la peau se formèrent à sa base, et la rougeur diminua sensiblement. La ligature de l'artère ne produisit aucun changement appréciable dans les facultés intellectuelles, ni aucune sensation extraordinaire dans la tête, et même la nuit qui suivit l'opération fut beaucoup meilleure que la précédente, la tumeur occasionnait moins de gêne à la poslade.

la malade. « Le volume de l'anévrysme et la force de ses pulsalions diminuèrent progressivement, et, le 4.me jour après l'opération, il paraissait avoir perdu presque le tiers de sa grosseur ; les parties supérieure et trachéale ne présentaient plus de pulsations, et l'on ne sentait plus qu'un frémissement ondulatoire très-obscur dans la partie scapulaire. La peau, dont la rougeur avait d'abord diminué. s'enflamma de nouveau, et, durant les 5.me et 6.me jours, le volume de la tumeur augmenta et les pulsations redevinrent plus fortes; ce qu'on pouvait en partie attribuer à quelques violentes quintes de toux qui tourmentaient la malade. Ce changement défavorable fut bientôt suivi d'une nouvelle amélioration, et huit jours après l'opération, lé volume de la tumeur recommença à diminuer et les pulsations à devenir plus faibles. Le 14.me jour, son yolume, comparé à ce qu'il était au moment de l'opération, était réduit de moitié, et l'on ne pouvait plus y apercevoir aucune pulsation. On sentait seulement, dans quelques points, une légère vibration qui paraissait produite par les vaisseaux environnans dont le calibre était beaucoup augmenté. Cette dilatation était surtout remarquable dans l'artère thyroïdienne inférieure.

« La rougeur de la peau continua cependant à augmenter, et la portion scapulaire de la tumeur prit une teinte pourpre de plus en plus foncée, jusqu'à ce qu'enfin le point le plus saillant finit par s'ulcérer. Cette ouverture donna issue à plusieurs caillots volumineux et à da pus de bonne nature. Le 20.11 jusqu'à ce poperation, l'ulcération des tégumens était cicatrisée, et il ne restait que quelques rides à la peau et un épaississement considérable des parties qui servaient de base à la tumeur. Ces altérations continerent à d'iminuer, et, au bout de cing semaines après l'opération, le cou avait repris son aspect naturel, à quelques inégalités près; la ligature s'était déachée, et la santé générale de la maladé, qu'on avait surveillée avec la plus grande attention, était complètement rétablie.

Deuxième Mémoire sur l'endurcissement du tissu cellulaire des nouveaux-nés; par le docteur G. B. PALETTA (1).

Dans un premier Mémoire, l'auteur avait cherché à démontrer que la cause principale de l'endurcissement du tissu cellulaire des nouveaux-nés consiste dans l'engorgement des gros troncs veineux du thorax, de l'abdomen et du poumon, et que les meilleurs moyens pour ranimer la circulation dans ces vaisseaux sont les sangsues et les bains chauds. Les faits contenus dans ce sécond Mémoire sont destinés à confirmer l'opinion émise relativement à l'étiologie et à la thérapeutique de la maladie. En effet, pendant le second semestre, il fut reçu à l'hospied de Sainte-Catherine à Milan, deux enfans indurés dans le mois de juillet, quatre en août, neul en septembre, douze on octobre; quatorze en novembre, vingt-un en décem-

<sup>(1)</sup> Voyez l'extrait du premier Mémoire du docteur Paletta , tome V des Archives , page 105.

276 ENDUBCISSEMENT bre, total: soixante-deux. Quarante de ces enfans étaient nés avant terme. Sur ce nombre il n'en périt que trois : un était à terme et les deux autres avant terme. Deux jumeaux étaient nés à terme à l'hospice de Sainte-Catherine. Ainsi, cinquante-neuf enfans furent guéris d'endurcissement au moyen des sangsues et des bains. Le développement de cette maladie dans toutes les saisons démontre que sa cause ne consiste pas seulement, comme on le croit, dans le refroidissement de l'atmosphère : et l'opinion du docteur Breschet, qui attribue l'endurcissement du tissu cellulaire à un vice organique du cœur . à la persistance du trou de Botal et du canal artériel, ne neut guère se concilier avec les guérisons obtenues par la méthode du docteur Paletta, ni avec les résultats des recherches cadavériques faites par ce professeur. Dans le courant du mois de décembre 1823, un enfant à terme fut exposé dans un tel état de refroidissement et de rigidité qu'il ne pouvait ni téter, ni crier. On lui appliqua anssitût des sangsues aux jambes : ses membres ne tardèrent pas à se désenfler et à se réchauffer, et la peau reprit sa couleur naturelle; mais la maladie étant audessus de toute ressource, l'enfant mourut en moins de vingt-quatre heures. A l'ouverture du cadavre, on trouva les poumons remplis de sang, le gauche plus dur et plus engorgé que le droit; le lobe supérieur de ce dernier avait seul été pénétré par l'air; l'un et l'autre poumons, plongés dans l'eau, se précipitèrent au fond : l'oreillette droite du cœur était extrêmement distendue par la présence du sang noir et coagulé et non fibrineux; un sang noir remplissait également le ventricule correspondant, ainsi que les deux veines caves quis'ouvrent dans l'oreillette droite. Il est évident que le sang ne circulait pas : l'artère pulmonaire ne pouvait porter de sang dans les poumons, qui étaient tout engorgés et où il ne pénétrait que très-peu d'air. Le sang devait donc nécessairement s'accumuler dans l'oreillette et le ventricule droit , d'autant plus que . par défaut d'impulsion, ce liquide ne pouvait passer par le trou ovale. Et, en effet, l'oreillette et le ventricule gauches se trouvèrent presque vides, de même que le canal artériel et l'aorte. Les veines coronaires étaient comme à l'ordinaire très-saillantes et noirâtres à cause du sang qui y stagnait, et contrastaient par leur couleur avec celle du cœur qui était rougeâtre et injecté de sang jusque dans ses plus petits vaisseaux. Néanmoins, les membranes des vaisseaux sanguins et du canal artériel même avaient leur état naturel à l'intérieur comme à l'extérieur. Le trou ovale, examiné soigneusement, ne présenta aucun vice dans sa structure ni dans sa forme, et la valvule avait la finesse et la transparence qui lui sont ordinaires. Le foie, de volume et de consistance naturels, était de couleur pourpre. Le canal veineux et la veine ombilicale contenaient beaucoup de sang qu'on faisait sortir en filamens grumeleux, sans que ces vaisseaux offrissent aucune trace d'inflammation : il en était de même des artères ombilicales. Toute la masse intestinale était vide et très-blanche. Des incisions pratiquées dans le tissu cellulaire des extrémités inférieures donnèrent lieu à la sortie d'une trèspetite quantité de sérosité non colorée.

Quantaux deux autres enfans nonà terme, dont les bras et les joues étaient indurés (îl a été dit qu'il en périt seutement trois), ils ne retirrent aucun avantage des sangsues non plus que des bains, et moururent en peu de temps. Comme dans le cas précédent à-peu-près, on trouva les poumons noirs, durs, gorgés de sang et se précipitant au fond d'un vase rempli d'eau. Le droit, qui avait respiré, présentait des cellules pénétrées par l'air, seulement dia dernière partie du bord supérieur du grand lobe; tout le reste était gorgé de sang. L'oreillette et le ventricule droits, extrémement distendus, laissérent écouler beaucoup de sang noir, peu fluide; de plus, il y avait dans le

tissu de l'oreillette, quoiqu'elle fût vide, des taches formées par le sang qui s'y était épanché, de même qu'il arrive dans les ecchymoses.

Le professeur Paletta assure n'avoir jamais rencontré de lésion dans les organes de la circulation chez les enfans affectés de sclérose, rien qui puisse faire attribuer la maladie à un vice de conformation de ces organes. L'on ne peut pas raisonnablement accuser pour cause l'existence de la communication entre les deux orcillettes et entre l'artère pulmonaire et l'aorte; car, à l'âge où survient l'endurcissement du tissu cellulaire, le trou de Botal ainsi que le canal artériel n'ont pas pu encore se fermer; ce qui n'a lieu que lentement, à mesure que la circulation s'établit dans toutes les parties avec régularité, et notamment entre le cœur et les poumons. En conséquence, pour démontrer que la circulation ne s'opère pas aussitôt d'une manière complète dans les poumons, ce qui revient à dire que l'air ne pénètre que graduellement dans les cellules pulmonaires, l'auteur rapporte les expériences suivantes qu'il a faites sur les poumons des nouveaux-nés.

Un enfant, né au sixième mois de grossesse, vécut deux heures dans un état de faiblesse assez prononcé. Ses poumons n'avaient pas une couleur rosée comme ceux qui ont respiré long-temps; ils n'étaient cependant ni gorgés d'un sang stagnant, ni putréfiés. Plusieurs fragmens plongés dans l'eau surmagèrent. Puis de l'air ayant été poussé par la trachée, il ne parut d'abord en pénétrer que dans les cellules les plus externes de la surface du poumon; et comme cet air n'avait pas été introduit avec force, il arriva qu'il se distribua inégalement, et que des fragmens qui furent enlevés surnagèrent, tandis que d'autres se précipitérent au fond de l'eau.

Une petite fille vint au jour avant terme : son corps était tout livide; elle vécut cinq jours. Le poumon droit,

coupé par morceaux, surnageait entièrement, tandis que le gauche alla au fond de l'eau. - Chez un autre enfant qui vécut trois jours, le poumon droit, de couleur rosée. flottait sur l'eau ; le poumon gauche était noir , gorgé de sang, et tomba au fond du vase, surtout les fragmens détachés du lobe postérieur ; quelques morceaux pris dans le lobe antérieur, quoique dans des endroits différens de ceux où le tissu plus rouge avait pu être pénétré par l'air, se tinrent à la surface de l'eau. - Une petite fille naquit dans un tel état de faiblesse qu'elle ne pût jamais téter. et qu'elle périt au bout de cinq jours. Ses poumons étaient presqu'entièrement d'une couleur noire interrompue cà et là par des places d'un rouge vif; les portions de chaque poumon qui étaient gorgées de sang, tombaient au fond de l'eau; celles, au contraire, qui contenaient plusd'air, surnageaient. - Un enfant né avant terme respira et poussa des cris; il cessa de vivre après six heures. Les deux poumons étaient gorgés de sang et présentaient à leur surface des points plus foncés encore en couleur que le parenchyme même; le poumon gauche se précipita promptement au fond du vase; le droit en fit autant, excepté une très-petite portion située près de la surface convexe qui est en contact avec les côtes supérieures. tant il est vrai qu'une très-petite quantité d'air peut suffire pour la respiration et pour les vagissemens. - Une petite fille vint au jour vivante, à sept mois de grossesse, et mourut deux heures après sa naissance. Ses poumons semblaient n'avoir été pénétrés par aucune molécule d'air : ces organes n'étaient ni noirs, ni rosés; les vésicules aériennes étaient comme comprimées, quoique les veines parussent gonflées. Ayant exprimé l'air qui était contenu dans la trachée-artère, on en souffla dans ce conduit et l'on vit d'abord se gonfler le poumon droit, puis le gauche. Dès qu'on cessait de souffler, ils pâlissaient et diminuaient de volume; ce qui prouve que les cellules aériennes sont, hors de la respiration, comme comprimées et resserrées sur elles-mêmes.

L'on peut s'assurer, dit l'auteur, que l'air atmosphérique qui tend à pénétrer dans le parenchyme pulmonaire, ne peut développer que très lentement les cellules aériennes, soit à cause de la compression exercée par le sang qui n'est pas mis en monvement, soit à cause de la compression exercée par les petits conduits aériens; et il n'est pas besoin pour cela de supposer une lésion des organes nécessaires à la circulation du sang entre les poumons et le cœur. Malgré ces remarques, quelques-uns tenteront pent-être d'attribuer à un état inflammatoire les phénomènes observés dans la sclérose, parce qu'il y a une congestion considérable de sang, Mais toute congestion sanguine n'est pas une conséquence ou une cause d'inflammation ; celle-ci n'a pas lieu sans développement de calorique; et le calorique ne peut pas se développer sans que la circulation du sang soit fortement activée. Ce calorique augmente nécessairement la chaleur des parties avec lesquelles il est en contact; il les gonfle, les distend et détermine un plus grand afflux de sang, là même où le conrs de ce finide est plus rapide et où les frottemens sont plus multipliés. Il v a plus, l'artère, qui contribue à développer et à répandre le calorique, participe la première aux effets nuisibles qu'il produit ; on peut apprécier, de l'œil ou avec un compas, que sa cavité est plus considérable qu'à l'ordinaire; ses membranes, et surtout l'interne, sont rouges et gonflées par l'injection de petits vaisseaux, et sont à cause de cela dures et rudes au touclier. On observe la même chose dans les veines, si ce n'est que leur dilatation est encore plus grande que celle des artères, principalement s'il s'agit des veines qui proviennent de viscères on de membranes enflammées. Aussi. puisque les vaisseaux dans l'inflammation se laissent trèsbien pénétrer par une injection, on doit regarder comme

fausse la doctrine de Boerhaave, qui supposait une obstruction dans les dernières artérioles par la présence d'un sang épais et visqueux, de même que la doctrine de Cullen, qui admettait une constriction spasmodique de ces mêmes vaisseaux. Au contraire, lorsque la circulation se ralentit beaucoup, languit ou cesse entièrement, comme il arrive à la suite de la ligature d'un gros tronc artériel, le calorique ne se développe plus, et la partie se refroidit plus ou moins et devient plus ou moins insensible; je dis insensible, carla force nerveuse dépend en grande partie de la vitalité du sang. "

Après avoir ainsi exclu toute lésion organique et l'inflammation du nombre des causes prochaines de la sclérose, l'auteur s'en tient, pour conclusion, aux causes qu'il a indiquées dans son premier Mémoire. Quant au froid, il n'y a pas de doute qu'il ne contribue beaucoup à ralentir et à suspendre la circulation du sang; car l'ain froid comprime la poitrine, s'oppose à sa dillatation, pénètre plus difficielment dans les poumons, et resserre les vaisseaux et les cellules aériennes; d'où il suit que le sang, faute d'impulsion, s'arrête dans les vaisseaux et les viscres. L'on voit, en effet, que le plus grand nombre des enfans atteints d'endurcissement s'observe dans les mois les moins chauds, et que ceux qui ont une constitution faible sont plus exposés à cette maladie.

Les conséquences de la méthode thérapeutique appliquée à l'endurcissement ont été si heureuses que le relevé des registres de mortalité de l'hospice Sainte-Catherine montre, pour l'année 1823, une différence de deux cents en moins sur l'année précédente. Cet heureux résultat ne doit pas seulement être attribué, à la vérité, aux succès obtenus dans le traitement de la selérose; mais aussi, en grande partie, aux soins et aux règles sévères introduites dans cet établissement, soit relativement aux alimens, soit relativement à la propreté et à la vigilance qu'il est nécessaire d'exiger des nourrices envers les enfans à la mamelle. Ces réformes et ces soins ne pourront pas faire entièrement cesser la mortalité extraordinaire qui règne parmi les enfans abandonnés, parce que le nombre de ceux qui sont nés avant terme par suite de la corruption et de la négligence de leurs parens, forment presque les deux tiers.

Le nombre des enfans abandonnés reçus à l'hospice de Sainte-Catherine, depnis 1795 jusqu'à 1823, a présenté de notables différences dans diverses années, ce que l'anteur attribue en partie aux révolutions politiques qui ont affaibli les liens de la société, anéanti la morale et augmenté les vices. En 1795, le nombre d'enfans abandonnés a été de 1554; en 1815, de 2280; en 1816, de 2625 en 1816, de 3082. L'accroissement extraordinaire du nombre d'enfans trouvés en 1816 et 1817 provient particulièrement, suivant l'auteur, de la disette qui s'est fait sentir dans ces années, et qui força beaucoup d'habitans du pays à aller dans un autre chercher des moyens de subsistance, et à se débarrasser du fardeau de leurs enfans en les envovant à l'hospice (1).

(N. d., R.)

<sup>(1)</sup> Le professeur Paletta, pour démontrer la justesse de sa théorie de l'endurcissement des nouveaux-nés , et pour combattre celle des auteurs qui attribuent cette maladie à un vice de conformation dans quelqu'organe de la circulation, ou à une phlegmasie du parenchyme pulmonaire, ne s'appuie pas toujours sur des faits bien constatés de physiologie, et déduit, des altérations pathologiques observées, des conséquences qui ne sont pas constamment rigoureuses. Néanmoins ayant donné un extrait du premier Mémoire de ce médecin , nous devions faire connaître le second, dans lequel l'auteur développe son opinion et l'appuie de nouveaux faits, ce qui peut concourir à éclairer un point de pathologie qui n'est pas encore mis hors de discussion. Les Mémoires du docteur Paletta nous offrent d'ailleurs une observation remarquable à faire; c'est que l'endurcissement du tissu cellulaire des nouveaux-nés, qui en France est regardé comme incurable dans le plus grand nombre de cas , est combattu par le médecin italien, au moyen de l'application de sangsues et des bains chauds, avec un succès qui doit nous étonner et nous engager à tenter un mode de traitement que l'on dit être aussi favorable.

## VARIÉTÉS.

## Académie royale de Médecine (Septembre.)

Topographie statistique et médicule de la ville et des environs de Peronacs Mémorie de M. Do Coquin, rapport de MN. Desgenettes, Doublect Villermé.—Les Commissairse sussent désird, dans ce Mémoire, un plan meilleur Un historique de la ville de Péroine; la description et la determination de la situation de cette ville dans la vallée de la Somme; l'indiction de sa population et du nombre compartif des naissances et des décès; des réflexions sur la longérité des habitans, sur les mahadies qu'il s'impent le plus fréquemment; sur les influences qu'exerçent dans exter villeur la santé générale a sotte créduité, d'une part, et le charlatans de l'autre; enfin des considérations sur l'éducation physique des enfins au bereaux it els sont les divers sujet squ' composent le mémoire de M. Coquin, et qui ne nous fournissent aucune généralités dignes d'être notées.

Lits mécaniques de MM. Lefond et Maisonale (Foyce les Séances de 3 et 3 mai, 10 m. 8, pag. 281).—M. Thillaye, au nom d'une Commission, lit un rapport sur des lits mécaniques destinés au redressement des déviations du rachis, et investé par MM. Lafond et Maisonabe. Le rapporteur rappelle d'absord la machine qu'avait, dans le même but, investée Levaches de la Feutrie, et dont la description es trouve dans le 4'volume des Mémoires de l'Académie de chirurgie. Cette machine, qu'était une espeche de corret, mériait ces deux reproches; que le corpa de la personne difforme fournissit seul les points d'application des puis-seuces et des résistances; et que la personne d'ant dans une position verticale, le poids du corps s'était pas controbalancé et continuuit d'agrir un de courburer sins elle svait auxil le grand avantage de laisser les malade libre d'agrir et de se mouvoir. C'est ce qui n'est pas pour les rapprelle qui forçent le malade é parder une situation horizontale, lest que vous les vous de la corps de la personne d'autien horizontale, lest que une les vaits une les vaits une les pardes une situation horizontale, lest que une les vaits une les vai

de ces lits dut être inspirée par cette seule observation, que l'affaissement qu'amène dans les cartilages intervertébraux une station prolongée disparaît par le repos, et que celui-ci rend aux hommes ce que cette station prolongée leur avait fait perdre de leur stature. D'abord ils furent simples et n'agirent qu'en contraignant le malade à garder long-temps une situation horizoutale, et en soustrayant le poids du corps. Bientôt on fitleur fond susceptible d'être incliné plus ou moins, afin que le corps, conservant une partic de son poids, concourût lui-même à tirer le rachis en un sens, et à effacer sa courbure. Enfin, on a fini par adapter à ces lits des machines propres à exercer sur le corps du malade une extension et une contre-extension qui puissent remplacer l'effet que produit le poids du corps reposant sur un plan incliné. Ce dernier système est celui qui est préféré aujourd'hui ; des lits de ce genre sont maintenant. employés pour le redressement des déviations du rachis, à Vienne, à Wurtzbourg, à Morlaix, à Paris; des ressorts placés au chevet et au pied de ces lits , tirent le rachis en sens contraire ; et la tête, au moyen d'un casque, le bassin au moyen d'une ceinture appropriée, sont les parties du corps auxquelles sont appliquées les puissances extensives.

C'est à ce même système que se rapportent les lits présentés à l'Académie par MM. Lafond et Maisonabe : mais ces deux lits diffèrent beaucoup l'un de l'autre, non-seulement par le genre de mécanisme qui produit l'extension, on sent qu'on peut en imaginer de plusieurs espèces, mais encore par le mode et le degré d'extension qu'ils produisent. Chacun des inventeurs est parti d'une idée théorique différente. Celle de M. Lafond est qu'une extension permanente est nuisible, non-seulement par la gêne qu'elle cause, et qui est telle qu'on ne peut la continuer long-temps, mais encore comme condamnant les muscles au repos et en amenant la faiblesse et l'atrophie: ce chirurgien pense, que des alternatives d'action et de repos sont, su contraire, plus favorables, en soutenant les parties faibles ct leur impriment de temps en temps de légers mouvemens qui facilitent en clies la nutrition. Il a donc construit un lit dans lequel les machines extensives produisent l'alternative d'action qu'il croit utile. Le fonds de ce lit peut à volonté être plus ou moins incliné, et cela sans être obligé de suspendre l'action de la machine qui effectue l'extension. Celle-ci est située du côté du pied du lit, et correspond par des lapières à une ceinture qui entoure la partie inférieure du tronc du malade ; le casque qui maintient la tête est du côté du chevet. Il serait impossible d'en donner une description claire sans une figure : il doit nous suffire de dire que, mise en jeu par un tourne-broche, elle soumet le corps du malade à une extension qui varie sans cesse dans son degré, et surtout se suspend par intervalles; n'étant d'abord qu'à son minimum, cette extension s'élève graduellement à son maximum : puis , s'affaiblissant peu à peu , elle revient à son degré primitif, et y reste pendant quelque temps avant de recommencer sa période. On peut ainsi distinguer en elle trois temps distincts, celui où elle croît, celui où elle décroît, et celui où elle reste à

un degré fixe, qu'on post regarder comme un temps de repos on plus de la tunion modificé. On peut, du reste, à vlondas suppendre le jeu de la machine, et, par conséquent transformer le lit en lit à extension permanente et égale. Le même M. Lafond a imaginé aussi natueul mécanique, destiné également à remedier aux déviations du rachis, et tel qu'il permet les mouvemens de la colonne vertébrale dans topus les sus mais les Commissaires remarquent que ce fauteuil n'olfre plus les avantages de la situation horizontale, sans faire recouver coux de la faculté des emouvoir.

M. le docteur Maisonabe est parti d'unc autre base. Si, d'une part, dit-il, on examine après la mort le rachis dévié d'un rachitique, on trouve les ligamens intervertébraux, et même le corps des vertèbres, déprimés du côté de la concavité de la courburc ; la consistance de ces parties est augmentée, quelquefois même les cartilages ont disparu, et les vertebres sont soudées entr'elles. Du côté de la convexité, au contraire . les cartilages sont plus épais, moins denses, et les corps des vertébres plus écartés : de Pun et de l'autre côté , les muscles sont pûles et ont la mollesse qui résulte d'unc longue inaction. Qu'on scrute d'autre part, ajoutet il le mode selon lequel s'est faite la déviation , on reconnatra qu'elle s'est faite d'abord par degrés insensibles, mais qu'à la fin, le poids même des parties déviées en a rendu l'accroissement plus rapide. Partant de ces deux données, n'est-il pas évident, dit alors M. Maisonabe, que si unc machine peut servir à réparer les déviations du rachis, ce n'est qu'en imitant la force qui les a produites, mais en agissant en seos inverse? Or, il est certain que la puissance qui a effectué les déviations a agi sans interruption; il doit donc en être de même de la machine qu'on destine à les réparcr : cela est d'autant plus nécessaire , ajoute-t-il , que ne pouvant augmenter progressivement la puissance de cette machine, il faut v suppléer par la continuité de son action. Le lit de M. Maisonabe est donc un lit à extension permanente. Quant à son mecanisme, au lieu de l'élasticité , c'est la pesanteur qui en est le moteur : sous le fond sanglé du lit, est un jeu de poids qui tirent en sens inverse la tête et le bassin du malade ; une manivelle placée en dehors du lit fait jouer ce système de poids, et un cadran permet de calculer le degré d'extension qui en résulte : le malade a aussi le moyen de suspendre le jeu de la machine, et de se mettre à son aise momentanément, pour se moucher, tousser ou pour la satisfaction d'autres besoins. Ce mérite de pouvoir mesurer le degré d'extension produit, se retrouve aussi dans le lit de M. Lafond : mais le rapporteur y attache peu d'importance, et dans cette occurrence ce sont moins, dit-il, des valeurs métriques qu'il faut consulter, que la susceptibilité des malades.

En somme, le Rapporteur conclut; 1.º que les lits mécaniques pour le redressement du rachis ne doivent jamais être considérés que comme moyens auxiliaires, et complément d'un traitement médical bien dirigé; 2.º que comme l'extension du rachis est toujours une opération grave, et

qu'il ne faut pratiquer qu'avec précaution, il importe que des médicins sous fassent l'application de cei list 3.º enfin que les liu de l'MN. Lafont et Maisonabe sont clascun ingénieusement construits pour l'effet qu'on veut en obleant, et peuvent étre employés sans danger, s'ils sont unaniés par des mains habites ; mais que c'est à l'expérience seule à décider lequel des deux est le meilleur.

Sémec du 20 septembre. — Faccine. M. Moreau lit, au nom del no Commission de vaccine de Nacadèmie, le rapport sur les vaccineis nel Commission de vaccine de Nacadèmie, le rapport sur les vaccineis effectuées en France pendant l'année 184, G. Rapport se compose de quatre parties. Dans la première, la Commission fait l'histoire des tra-vaux exécutés par l'ancien Comité auquel Tacadémie succède, et paye un tribut de reconnissance a MNI. Thourst et Larcohedoucault, fondateurs price et Comité au partie de Comité au partie de l'ancien de l'année par MNI. les Préfets, les Maires, les diverses autorités, pour répandre, autant que possible, la pratique de la vaccine a présentée dans son cours, et de plusieurs questions médicales que la vaccine a présentée amont de préservation de la variole, Enfin, dans la quatrieme, la Commission indique les noms des médicais français qui en trabelant à ce moyen de préservation de la variole, Enfin, dans la quatrieme, la Commission indique les noms des médicais français qui out droit aux prix, et aux récompenses que, chaque année, le Gouvernement déceuve à ceux qui l'entercond de dans ses efforts your répandre la vaccine.

De ces quatre parties, la treisième scule a droit d'inicésser nos lecteurs; sur le reste, il doit nous suffire de dirè que le nombre des vaccinations en France, pour l'année 1824, est de 438,537; qu'il surpasse de 459,936 celui des vaccinations de 1833; et qu'enfia en certains départamens, comme ceux de la Côte-d'Or, qu'il Bas-Min, s'il n'égale pas le nombre des naissances, au moins il surpasse celui des enfans nouveaunés qui ont surpriesa à la première a namée de leur existences.

Quant aux faits médicaux rapportés dans la troisième partie, en voici la substance. La vaccine a offert des variétés dans la rapidité de sa marche; dans guelques cas, elle était déià en croûte au bout de huit jours : dans d'autres, elle ne s'est développée que six semaines après l'inoculation. Dans des cas où deux vaccinations ont été faites successivement, celle qui s'est développée a neutralisé l'autre, et tour-à-tour c'est la vaccination faite la première ou la dernière qui s'est developpée. Diverses éruptions épidemigues, rougeole, scarlatine, varicelle, variole même, ont marché de concert avec la vaccine ; et, dans ce dernier cas, on a observé que la variole avait été plus douce : ce dernier fait peut justifier l'idée de ceux qui proposent de vacciner les varioles, non plus dans la vue de prévenir la variole, puisque cette maladie existe, mais pour la rendre plus légère. On a eu des exemples de vaccine secondaire, survenue spontanément long-temps après des vaccinations qui avaient réussi , par exemple, après six mois : et il n'a pas été possible de douter de la réalité de ces vaccines secondaires, puisqu'inoculées elles ont produit la bonne vaccinc. Dans un cas, on a même vu cette vaccine secondaire se renou-

veller insqu'à sept fois, les intervalles entre chaque écuption devenant graduellement de plus en plus longs, et les boutons à chaque éruption étant de moins en moins gros. M. Bart, de Beaune, à vu une picture qui ne s'était pas développée avec les autres , le faire tout à-coup après un intervalle de vingt ans .- Il a été démontré par de nouveaux faits , que l'inoculation de la vaccine ne transmet que le vaccin , car celui-ci a été impunément puisé chez des galeux, des dartreux, et même chez des variolés. - Ouclques médecios ont fait des recherches pour savoir si le vaecin ne s'affaiblit pas avec le temps, et s'il ne serait pas utile par conséquent de le retremper de temps en temps en le rendant à la vache pour l'appliquer ensuite à l'homme. A l'appui de cette idée, M. le docteur-Campsegret, département de la Dordogne, a fait remarquer que le vacein prend aujourd'hui plus difficilement que dans les premiers temps de la vaccination, que son développement est plus lent et que ses boutons sont moins caractérisés. M. le docteur Boisson, de Beaumont, a fait plus : il a fait des expériences ; ayant vacoiné le trayon d'une génisse , il a , avec la vaccine de cet animal , vacciné dix neuf enfans , et il assure que chez tous, les boutons vaccinaux furent bien plus marqués; il fait remarquer on outre que ces dix-neuf enfans resistèrent tous à une yagicelle qui était épidémique dans le pays : ce dernier fait pourrait être invoqué par ceux qui veulent qu'il y ait, sinon identité, au moins consanguinité, si l'on peut parler ainsi , entre la variole et la varicelle, - D'après l'idée que la vaccine ne préserve de la variole que pour un temps, on a tenté de nouvelles vaccinations sur des individus anciennement vaccinés, et olles ont pris en quelques cas : mais on n'en peut rien conclure, puisque la vaccine s'est développée aussi quelquefois chez des variolés cux-mêmes : aussi n'v a-t-il nul accord chez ceux qui conseillent une seconde vaccination. malgré la réussite de la première ; les uns veulent qu'on revaccine les vaccinés d'il y a trente ans, sous le prétexte que la puissance préservatrice de la vaccine ne dure qu'un temps ; les antres veulent que ce soit les vaccinés de nos jours, parce qu'ils l'ont été avec un vaccin affaibli, épuisé,- Enfin, dans cette troisième partie du rapport dont nous présentons ici la substance , la Commission parle de ces éruptions varioloïdes qui ont été en ces derniers temps observées en Angleterre, en Amérique, et qui, fort semblables à la variole et atteignant un grand nombre de vaceinés, ont fait naître de nos jours du doute sur la vertu préservative de la vaccine. La Commission n'a reçu des différens médecins vaccinateurs français que peu de documens sur ces éruptions ; et ceux qui lui ont été envoyés sont si peu précis qu'il est impossible de juger d'après cux. Mais en admettant les données fournies par les médecins étrangers, ces éruptions varioloïdes ne prouvent rien contre la vertu préservative de la vaccine : clles ont en effet frappé les individus qui avaient en la variole , soit spontance, soit inoculée, aussi bien que les vaccines; et parmi les premiers, plusieurs sont morts, tandis qu'aucun des derniers n'a succombé. Par exemple, dans une de ces épidémies observée à Lancastre, en Pensylvanie, en 18,8, sur 350 malades, tous ceux qui avaient été vacciné on survéeu; de 60 nouelles qui avaient été atteins, a sont morte, et dopautres qui n'avaient été ni vaccinés, ni inoculés, ont succombé. Les rémultac ont été les mêmes à New-York, en 1813, et à Édimbourg, en 1814, 11 en a été de même encore à Philadelphie, en 1833; nur 148 malades requis 1 Phôptial, d'apaient été vaccinés, mais tous ont goéri; sur 3 qui avaient en la viriole, 4 au contraire sont morts; et des 33 autres malades qui n'avaient en ui ha vaccine, ni la variole, 53 ont succombé.

Cr rapport donne lieu à une diseassion. M. Villermé regrette qu'aux derniers documen if sivorables à la cause de la vaccine, la Commission n'ait pai joint celui que fournit un ouvrage récemment publié par un médècin engagnol Gil y Alvenez. Il est dit, dans cet ouvrage, que de puis 22 ans que la praîtique de la vaccine est universelle dans la ville de Cascante, en Arragon, on n'a plus vu dans cette ville, de variole, et universelle dans la ville de Cascante, en Arragon, on n'a plus vu dans cette ville, de variole, et congole et de scartaitue, mahadie qui, autrefois, la ravagesient, et qui même déachent encore les pays voisins. Cet ouvrage, ajoute M. Villerné, et la réfutation complèté de cette assertion contrair ed u decteur écosais Robert-Watt, que de 186 à 93 à 93 3, il est mort à Glascow, de la rougeole et de la scardaite, beaucoup plus d'enfins qu'autrefois.

M. Lurd voudrait que la Commission dit positivement si elle a qualque exemple de varioles surremes chez de vacción. El en est de même
de MM. Baron et Guersent, qui demandent en outre que la Commission
aborde franchement la question des réuptions varioloides. Ce d'emptions,
disent-lis, occupent vivement les médecias des autres nations; jeur histrire se liè à celle de la vaccine et de la variole; et il est de Phomier
de la nation Française, que la Commission de vaccine de l'Académie
évaplique sur elles, et dise ce qu'elle en sait. M. Giravdin appuie
MM. Baron et Guersent, et ajoute que l'épidémie de variole qui existe
maintenant à Paris, rend cette indeessité denore plus presante, la viccine étant réellement tombée un peu en discrédit parmi le peuple de la
Capitale.

M. Le Rapporteur répond, que la Commission a dit sur les éruptions variableide tout en qu'elle en swirt; puisqu'elle "av point de document recueillis en France en quelque sorte, et qu'elle ne potvait user que de ce qu'outpublié sur elles les étrangers. Il pense que la Commission a dit alleur égard but ce qu'elle pouvait dire, en prouvant qu'elles hissisient tout entière l'évidence de l'utilité de la pratique de la vaccine. Beaucoup de Membres partigent entet epition du Rapporteur : mais l'heure avancée oblige de remvoyre la continuation de la discussion à la sénace prochaire. En finisant celles-dj. M. Breschet fait remarquer que l'épidémie vaire leue qui décole en ce moment Paris, ne doit pas être attribué à l'oubli des vaccinations, mais au rassembement dans cette. Capitale de Gooco maions, la plupart non-vaccinés, que le grand nombre des constructions y attirés. Ceta un fait qu'a vérifé M. le Prefét de police.

Section DE MÉDECINE. - Scance du 13 septembre. - Ventouses sur les

plaies empoisonnées .- M. Adelon lit un rapport de M. Lacnnee sur les expériences de M. Barry, médecin anglais, expériences qui consistent à prévenir l'absorption d'un poison déposé dans une plaie, en appliquant sur cette plaie une ou plusieurs ventouses ( Voy. la séance du paoût. pag. 131 du présent volume ). Les Commissaires de la section ont vérifié la réalité des résultats annoncés par M. Barry ; ils ont vu qu'une vontouse appliquée sur une plaie dans laquelle on avait mis de la strychnine en poudre, a empêché les effets de ce poison de se manifester. les a sues pendus lorsqu'ils avaient dejà commencé à se montrer, et par consequent paraît avoir prévenu l'absorption de la matière vénéneuse. Non-seulement ils ont vu répéter les premières expériences qu'avait indiquées M. Barry, mais ils lui en ont fait exécuter de nouvelles avec l'oxyde blanc d'arsenie , l'acide hydrocyanique et l'upas tieuté : 1.º 8 grains d'oxyde blane d'arsenie sont introduits dans une plaie faite à la cuisse d'un chien ; trois-quarts d'heure après , la ventouse est appliquée à cette plaie et v est maintenue pendant quatre heures, et l'animal n'éprouve aucun accident. Un antre chien sur lequel on fait l'expérience comparative sans employer la ventonse, est déià fort malade au bout de quatre heures, et meurt à la quinzième : 2.º 6 gouttes d'acide hydrocyanique, au quart, sont de même versées dans une petite plaie faite à la cuisse d'un lapin ; la ventouse est appliquée pendant douze minutes, et le poison ne manifeste aucun de ses effets : étant retirée alors , l'animal est saisi si brusquement de convulsions qu'on le croit mort, mais la réapplication de la ventouse le rend promptement à la vie et à son état premier de tranquillité ; retirée de nouveau après douze minutes, le retour des secidens oblige encore à la réappliquer promptement, et elle l'est encore avec le même succès : enfin ce n'est an'après douze minutes encore, e'est-à-dire plus de demi-houre après l'introduction du poison, que la ventouse pût être impunément retirée. Un autre lapin soumis par comparaison, mais sans la ventouse. à la même dose d'acide hydroeyanique, mourut en deux minutes. 3.º Enfin on expérimente avec I grain d'upas tieuté, et les résultats sont les mêmes : à deux reprises aussi, quoiqu'une demi-heure, trois-quarts Cheure après l'introduction du poison , l'ablation de la ventouse est marquée par l'apparition des convulsions, et toujours sa réapplication les fait cesser. Ici, le poison avait été introduit très-profondément dans la plaie, et c'était moins à la surface de celle-ei que sur le lieu occupé par le poison que la ventouse avait été appliquée. Les Commissaires concluent done, avec M. Barry, que puisque dans ces expériences le poison n'a pas manifesté ses effets, c'est que la ventouse en a empêché l'absorption .- M. Barry, l'inventeur de ces expériences, en avait conclu encore que, si l'application de la ventouse fait cesser des accidens qui avaient commence à se manifester, c'est que cette ventouse rappelle à la plaie et retire de la circulation la portion de poison qui avait été déjà absorbée. Les commissaires s'étaient tus sur cette dernière conclusion, mais M. Segalas la combat; selon lui, la ventouse ne fait cesser les accidens qu'en

9.

prévenant l'absorption d'une nouvelle quantité de poison ; et quant à celui qui a pénétré, s'il cesse bientôt d'agir, c'est parce qu'il est promutement rejeté hors de l'économie par les divers secréteurs excrémentitiels. Injectez, dit ce physiologiste, dans les vaisseaux d'un animal, assez d'alcohol pour ieter cet animal dans l'ivresse, mais pas assez pour le tuer, et vous verrez l'ivresse se dissiper promptement à mesure que l'alcohol est exhalé lui-même par les perspirations pulmonaire et cutanée : M. Magendie a vu de même les matières qu'il injectait dans les veines des animaux vivans, eau, dissolution de phosphore dans l'huile, être promptement exhalées par la membrane interne du poumon et par la peau. M. Adelon croit fondée cette manière de voir de M. Segalas, et l'appuie d'une lettre que lui a écrite à ce sujet M. Orfila. MM. Pariset et Dupuy. au contraire, font remarquer que, d'après cette explication, la cessation des accidens lors de la réapplication de la ventouse ne devrait pas être aussi prompte. La Section renvoie à la même Commission pour éclaireir cette difficulté, et pour essaver les effets des ventouses dans les cas de morsures de vipère.

Méthode ectrotique de la variole. - M. Husson provoque une discussion sur la méthode dite extrotique de la variole, qu'a récemment conseillée M. Serres, et qui consiste à faire avorter les boutons varioleux d'une partie quelconque du corps, mais spécialement de la face, en frottant cette partie avec un pinceau trempé dans une solution de nitrate d'argent, dans la proportion de 15,30 ou 45 grains de ce sel dans une cuillerée à bouche d'eau ( Voyez le Mémoire de M. Serres, tom, 8 des Arch., pag. 220 et suiv.). M. Husson a essayé deux fois cette méthode et les malades ont succombé ; il voudrait savoir quels résultats en ont obtenus d'autres confrères, et interpelle à cet égard les membres de la Section .- M. Girardin dit l'avoir essayée ; mais bien que ce fût dans des cas très-favorables, l'apparition des symptômes d'arachnitis l'a forcé d'y renoncer, - M. Gascannonce que M. Damiron l'a fréquemment employéc au Val-de-Grace, que ce médeein prépare un travail sur ce sujet, et qu'il a reconnu que cette methode ne remplit pas le but que s'était proposé M. Serres, celui de conjurer les arachnitis. - M. Renauldin n'y a eu recours qu'une seule fois, et sur une variole discrète; les effets furent nuls, et la maladie suivit sa marche accontumée : il est porté cependant à croire la méthode pernicieuse, comme augmentant la disposition aux phlegmasies des organes intérieurs. - M. Dupuy, ayant observé que la cautérisation de la clavelée chez les moutons laisse ces animaux susceptibles de reprendre cette maladie, craint que la cautérisation de la variole n'affranchisse nas l'économie du retour de cette maladie. - M. Andral père dit avoir appris que M. Serres avaît perdu plusieurs des malades qu'il avait cautérisés. - M. Meyranx a repété les expériences de M. Serres à l'hôpital de la Pitié , sous la direction de M. Bally : en cautérisant isolément chaque bouton, à la manière de M. Bretonneau, on le fait avorter : en wantérisant une partie en masse, à la manière de

M. Serves, il n'eu est pau de même; le troisième jour après celui de la cauthrisation, il se forme une croîbe au-dessous de laquelle du s'amasse, attaque la pean et y creuze, des excavationas, quant à l'ayantage qu'unrait exte méthode de prévenir les encohémites. Il n'est réd qu'unrait exte méthode de prévenir les encohémites. Il n'est réd qu'unrait exte méthode de prévenir les encohémites, la prédire can tant qu'on a d'avance combattu, par les moyens appropriés, la prédire comme moyen révuluif. —D'autres Membres se préparaient quore à des me prendre part à la discussion ; mais sur l'observation faite par MM, de donne Louyer-Villermay, que M. Serres est absent, et pourrait donner des rennéglements suties, elle est ajournée à la sième sur une fait des rennéglements suites, elle est ajournée à la sième su such s'entre de se rennéglements suites, elle est ajournée à la sième su soulce les charges des rennéglements suites, elle est ajournée à la sième su pour les des rennéglements suites, elle est ajournée à la sième suportier.

Muguet .- Rapport de MM. Girardin , Rullier et Baron sur un Mémoire lu par M. Veron , le 28 juin dernier, sur le magnet ( Voy. séance du 28 juin, tom. 8 des Arch., pag. 466) .- Les rapporteurs ne partagent pas l'idée émiso par M. Veron, que le muguet n'affecte jamais la membrane muqueuse de l'estomac, mais sculement celle de la bouche, du pharvnx et de l'esophage en haut, et celle du gros intestin en bas : l'un d'eux, eu effet (M. Baron), l'a rencontré plusieure fois dans l'estomac et le croit même aussi rare dans le gros intestin que dans ce viscère. Le même commissaire croit anssi devoir faire remarquer que le muguet commence, non à la base de la langue, comme on le dit généralement, mais à l'extrémité libre de cet organe, aux lèvres, à la face interne des joues, et s'étend delà d'avant en arrière et de haut en has, Enfin les Commissaires pensent que le cas de perforation de l'esophage, que M. Veron attribue au muguet, et cite comme exemple de l'existence de cette maladie dans le fœtus , était plutôt un ramollissement de la muqueuse de ce eanal, analogue à celui qui précède les perforations de l'estomac.

Séance du 27 septembre. - Méthode ectrotique de la variole. -M. Serres fait lire, par M. Geoffroy St.-Hilaire, une note qu'il a préparée à l'occasion de la di cussion qui a cu lieu, dans la séance dernière, sur ce qu'il a appelé méthode ectrotique de la variole. L'idée de cette méthode lui a été inspirée par deux observations principales. L'une est que le danger de la variole confluente est toujours rigoureusement en raison directe du nombre des pustules varioliques : M. Serres cite dans sa note plusieurs passages des ouvrages de Sydenham, qui prouvent que telle était aussi l'opinion de ce grand médecin : il dit que e'était nour empêcher le développement d'une certaine quantité de pustules, que ce praticien proscrivit la méthode échauffante qui était suivie avant lui, et voulut que les malades restassent levés jusqu'au sixième jour, préférant voir se prolonger les accidens qui résultent d'une éruption incomplète qu'exposer les malades à une fièvre, secondaire trop forte par suite d'une éruption considérable : il invoque aussir l'autorité des fameux inoculateurs Sutton , qui , dans la même vue de réprimer en partie l'éruption . faisaient promener leurs malades à l'air libre et même froid. L'autre observation dont est parti M. Serres, est que les variolés succombent sou-

vent à une encéphalite, laquelle n'est que consécutive à la tuméfaction énorme de la face, et survient dans les varioles confluentes à-peu-près de la même manière que dans les érisypèles de la figure. C'est done pour faire avorter les boutons de la face, et par suite prévenir les encéphalites qui en sont la suite, que M. Serres a imaginé la cautérisation avec une solution de nitrate d'argent de cette partie du corps chez les variolés. Dans un espace de six années , il l'a pratiquée 23 fois , et il n'a perdu que deux malades. L'histoire de l'un est consignée dans son Mémoire : celle de l'autre le sera dans un second Mémoire qu'il va publier incessamment. Dans l'un ni dans l'autre, du reste, il n'y eut ni tuméfaction de la face, ni signes d'encephalite : de sorte que dans ces denx cas même. l'indication qu'il avait en vue a été remplie. Mais jamais il n'a eu la folle pensée de présenter la cautérisation des pustules varioliques comme un spécifique absolu de la variole confluente; il n'ignore pas que cette phlegmasie est souvent compliquée de phlegmasies du canal intestinal, des organes thoraciques, de la moëlle épinière, contre lesquelles la cautérisation ne peut rien ; il sait trop bien , d'après l'autorité de Sydenham , que les épidémies varioleuses sont rarement les mêmes , et que tel moyen qui a réussi dans Pune, échoue dans Pautre. Enfin il rappelle que, pour prévenir l'extension abusive qu'on pouvait donner à sa méthode, il avait averti dans son Mémoire, qu'il n'avait encore opéré que dans des cas très-favorables . et que l'avant fait une fois dans un cas où il y avait une complication fitcheuse, le malade avait de même succombé. Ainsi il a donné le détail des insuccès comme celui des succès. M. Serres termine su note. en assurant que jamais il n'a vu d'accidens produits par la cautérisation locale et partielle des pustules varioliques, et en annoncant qu'il va essaver d'arriver au même but, la diminution des pustules varioliques. par la vaccination des varioles.

Cette lecture fait reprendre la discussion qui avait été ajournée à la fin de la séance dernière. M. Husson avertit d'abord, qu'en parlant des deux malades qu'il a cautérisés et qu'il a perdus, il n'a été mu par aucun motif désobligeant pour M. Serres, mais par le seul désir de savoir à quoi s'en tenir sur une méthode que l'épidémie actuelle de variole exciterait à employer, si elle était reconnue utile. Il sait que M. Asselin y a cu recours trois fois, et sans succes aussi : dans un des cas même, des cicatrices étaient apparentes sur la face du cadavre, ce qui prouve que les pustules n'avaient pas avorté et avaient continué leur cours ; il met sous les veux dela section la pièce anatomique relative à ce dernier fait. - M. Miquel cite aussi quatre observations dans lesquelles on avait cautérisé une moitié de la face, laissant les pustules de l'autre moitié à leur libre cours, et chez lesquelles pourtant des cicatrices se montrerent sur la moitié cantérisée comme sur l'autre. - M. Serres répond que par la cautérisation il ne s'est pas proposé de prévenir les cicatrices que laisse après elle la variole; que cela est sans doute un résultat possible de son procedé; mais que sa principale vue a été de prévenir les encéphalites : or . M. Hus-

son lui-même lui a dit, que les deux malades qu'il avait perdus après l'emploi de la cautérisation n'avaient aucuns signes d'encéphalite. - M. Lisfranc appuye M. Serres, et ajoute qu'en ce qui regarde les cicatrices, il faut avoir égard à l'époque à laquelle a été faite la cautérisation : si elle est faite trop tôt . l'éruption se continue après elle et suit son cours ; si elle est faite trop tard, déjà les pustules sont en suppuration et le pus a corrodé le tissu de la peau : il faut aussi spécifier le degré de profondeur auquel s'est étendue la cautérisation .- M. Guersent, d'abord revendique pour M. Bretonneau de Tours la première pensée de cautériser les pustules de la variole, dans la double vue de les faire avorter et de prévenir les cicatrices qu'elles laissent après elles ; seulement ce médecin suit un procédé autre que celui de M. Serres; au lieu de laver en masse avec une solution de nitrate d'argent la partie du corps où l'on veut faire avorter les boutons , il ouvre chaque pustule variolique , le 2.º jour de l'éruption. des qu'elle commence à saillir et à contenir un peu de liquide, il en détruit la pellicule et y introduit un petit morceau de nitrate d'argent, M. Guersent ensuite parle des essais qu'il a faits des deux méthodes : en epérant comme M. Bretonneau, et sur un petit nombre de pustules. toujours il les a fait avorter; en opérant comme M. Serres, et même en bornant l'opération à une région circonscrite du corps, il n'a jamais réussi ; on suspend bien en apparence la marche de la maladie , mais quand la croûte produit de la cautérisation tombe, on voit au-dessous d'elle les traces des pustules varioliques qui ont continué leur cours. Enfin. M. Guersent avance que les encéphalites que M. Serres se proposé principalement de prévenir par la cautérisation, ne sont pas les complications ordinaires de la variole: rarement, dit-il, les séreuses sont enflammées dans cette maladie, mais bien les muqueuses des voies digestives et des poumons ; du moins il n'a jamais vu à l'Hôpital des Enfans l'encéphalite chez des variolés. - M. Serres répond à chacune de ces trois assertions de M. Guersent, En ce qui concerne la priorité qu'on réclame pour M. Bretonneau, il ne sait à qui elle est due; il ignore quand M. Bretonneau a commencé à employer la cautérisation; lui, y a cu recours dans les premiers mois de 1818. Pour ce qui est des effets du procédé de cautérisation qu'il a employé, il avoue qu'il se fait encore une lame mince de suppuration sous la partic cautérisée; cependant le travail des pustules est anéanti en très-grande partie : c'est ce qu'on peut aller vérifier à son hôpital. Pour ce qui est enfin de la complication des encéphalites dans la variole, il est possible que M. Guersent ait été assez heureux pour ne la rencontrer jamais ; quant à lui , il la voit journellement, et plusieurs des cadavres qu'il a ouverts en présentaient des signes incontestables. - M. Leveillé a cautérisé une variole confluente le deuxième et le troisième jour de l'éruption , les pustules ont continué de se développer, mais elles étaient moins grosses ; néanmoins , le malade a succombé. Ce. praticien croitavec M. Serres que l'encéphalite est une complication fréquente de la variole, et il cite un cas où il a conjuré cette complication

par le scul secours de bains tièdes et frais.-M. Magendie, au contraire, a essayé la cautérisation une fois, et elle lui a réussi. - M. Serres dit qu'il ne fant pas s'étonner que la cautérisation ne réussisse pas en 1825 aussi bien qu'en 1818, quand il en fit la première application : cela tient à ce que l'épidémie varioleuse de cette année a un caractère de mortalité très-prononcé. On a donné à entendre, ajoute-t-il, qu'il n'avait cité que les cas où la cautérisation lui avait réussi, et qu'il avait tû ecux où les malades avaient succombé. D'abord, il v a erreur en cette assertion. puisque son Mémoire contient les détails d'un cas qui a été mortel ; ensuite, il est de fait qu'il n'avait perdu jusqu'à ces derniers temps que deux malades, soit parce qu'il choisissait toujours pour opérer les cas les plus favorables, soit parce qu'alors la variole était plus bénigne qu'elle n'est dans l'épidémie d'aujourd'hui ; c'est même ce qui lui avait empéché jusqu'iei, malgré le vif désir qu'il en avait, de constater par la dissection jusqu'à quelle profondeur dans le derme s'étend la eautérisation. -M. Lisfranc atteste que , comme chirurgien attaché à l'Hôpital de la Pitié. il a assisté à toutes les cautérisations faites par M. Serres, les a pratiquées avec lui , et que jamais il n'a vu en résulter le moindre inconvénient. -M. Lherminier désire que, sans donner plus de suite aux réclamations personnelles de M. Serres, la section s'arrête à l'opposition qui existe entre ce médecin et M. Guersent, relativement à la complication des encohalites. l'un disant cette complication fréquente. l'autre la disant rès-rare. - La Section ferme la discussion en décidant, sur la proposition de M. Chomel, que chaque membre sera invité à communiquer les faits ou'il aura pu recueillir sur la matière qui a fait le sujet de ce long débat.

SECTION IN CHINATOR. — Sémez du 15 septembre. — Aniveryame variqueux de l'urbre carocide primir due droite et de la vaine jugualeux de mémo cété. — M. Larrey présente un militaire âgé de §é am , qui , il y a six am , à la urit d'un coup de pouit reçui au hea de la partie antive de et al carocide d'orite du coup, d'un description de la partie antive de de cetaricle. M. Larrey vount d'un comput partie d'un communique l'observation.

Reliveixement de l'uvêtre. — M. Amussat lit un Memorie initulei; De l'uzage des injections, forcées, dans le ca de rétention d'urine cauxée par un rétrécissement de l'uvêtre, et de l'emploi de ce moven comme dilatant. — Dance Mémorie, M. Amussat établit; 1° que dans des cas de rétention d'urine rebelles, et auxquels on a 'avait plus à opposer que le athétérisme forcé ou l'apoction à la vesie, il a réussi f aire uriner les malades par la scule injection forcée; 2° que ee moyen, l'injection forcée, cest préférable aux hougies pour commencer à dilater les rétrésisemes de l'urêtres; 2°, qu'il ne faut même, dans ces as de rétrésisemes, camployer les sondes flexibles que pour augmenter l'action de cos injections, pousant alors la matière de celles-cie entre les parois de la sonde ct celles de l'urêtre. On se couvaine, dittil, sisément de l'action prompte et évidente des liquettes.

est évidemment plus fort et plus gros, et les malades rendent évidemment plus d'urine en un même temps donné. Voici comme M. Amussat les pratique; il introduit une sonde flexible sans bec jusqu'au rétrécissement. entoure le pénis avec un compresseur, et ajoute au pavillon approprié de la sonde une bouteille de caoutchouc que l'on comprime graduellement avec une espèce de tourniquet. L'inconvénient d'introduire du liquide dans la vessie déjà distendue par l'urêtre, est sans importance. A l'appui de ce qui est établi dans ce Mémoire, M. Amussat présente une préparation de l'urêtre, qui fait voir que ce canal, au lieu d'être tortueux comme ou l'a dit, est presque entièrement droit jusqu'à la prostate ; et sur cette pièce préparée il fait les expériences suivantes : 1.º avant entouré le pénis d'une ficelle, et ayant par un nœud simple de cette ficelle oblitéré Purêtre, il fait voir que l'injection forcée suffit nour desserrer le nœud : 2.º il introduit une sonde dans la vessie, puis adapte à cette sonde la bouteille de caoutchone vidée d'air, et en desserre graduellement le tourniquet : alors on voit que cette bouteille alors aspire ce quiétait dans la vessie. On pourrait conséquemment se servir de ce moyen pour vider une vessie paralysée, et surtout pour aspirer, dans l'opération de la taille par le haut appareil, et de manière à épargner l'ouverture au périnée, l'urine au fur et à mesure qu'elle s'accumule dans la vessie.

La lecture de ce Mémoire donne lieu à quelques remarques de plusera des membres de la Section. — M. Lisfranc rec'hame pour M. Sommering Phonneur d'avoir eu le premier l'idée de dilater Purktre, par l'injection d'un liquide. — M. Richerand trouve sux bougies de gomme élastique de grands inconvéniens, et pense qu'il faut leur préférer les beugies emplatiques de Darin. — M. Cullerie, au contaries, croit que les bougies de gomme élastique conveuablement faites, réunissent tous, les avantages unes neut désires.

M. le docteur Boulu it des considérations sur la variole et la vaccine, Nous en parlevois à l'occasion du rappier qui sera fait. — Il en sera de même d'une observation lue par M. le président au nom de M. Gentil, indécine à Politier, relative à ut cas d'obperation de heraie étranglée, pratiquée après la gangrène de l'intestin, et guérie complètement sans auss contre natieur.

M. Richerand communique à la Section une observation d'abèce ches un nègre, dans laquelle le derme lui a para offir a u trànchant de l'instrument une résistance plus grande que chez le blanc. La Section pense que ce seul fait ne suffit pas pour faire reconnaître au derme de la peau d'u nègre une plus grande demisti.

Sónnee du 39 septembre. — Catamate. — M. Silyr, de. Granoble, life une observation sur une obturration complèté de la pupille, suite de l'o-pération de la catamate. Le sujet de cute observation dist une femure, qui avait été opérée de la catamate, et ches la quelle la pupille daire de obturée par les débris de la crystalloide. — M. Silyr a guéri in miade par une opération, qui a consisté à faintoduire l'alguille dont un estate par une opération, qui a consisté à faintoduire l'alguille dont un estate de la crystalloide.

pour abattre le crystallin au côté externe de l'œil, à une demi-liene de l'insertion de l'iris, à dégager avec cette aiguille la pupille des débris de la crystalloïde et à entraîner ces débris dans le fond de la chambre postérieure de l'œil. M. Silvy dit avoir employé souvent avec succès , pour enlever ces débris, qui sont ce que les oculistes appellent les accompagnemens de la cataracte, des injections d'eau distillée, legérement dégourdie. Ce qui. selon lui, est le plus propre à les faire arrêter dans la pupille, est le trop de petitesse de l'incision de la cornée ; et la crainte de faire cette incision trop petite est une des nombreuses raisons qui doivent, dans l'opération de la cataracte, faire préférer le bistouri de Wenzel à l'instrument à ressort de Guérin, même corrigé par Dumont, Richter, Maître-Jan, Scarpa, ont bien professe qu'il n'était pas nécessaire de retirer par une opération ces débris de la crystalloide laissés dans la puville, attendu qu'avec le temps l'absorption les fait disparaître ; mais M. Silvy croit que ce précepte n'est applicable qu'aux cas, dans lesquels cette membrane a conservé sa pellucidité native, et non à ceux dans lesquels elle est deveaue opaque et épaisse par suite d'une inflammation. Or, ce dernier cas était celui de la femme qu'il a opérée, et dont au moins la guérison se scrait fait attendre très-long-temps, si on l'avait abandonnée à la scule nature. Si les débris de la crystalloïde engagés dans la pupille s'étaient enflammes, et par suite avaient contracté adhérence avec l'iris, il serait impossible de les précipiter avec une ajéuille dans la chambre postérieure de l'œil , et l'on ne pourrait dans ce cas rétablir la vision qu'en pratiquant une pupille artificielle.

Variole et Vaccine. - MM. Gimelle, Demours of Gardien font un rapport sur un Mémoire relatif à la variole et à la vaccine qu'a lu dans la séance dernière M. Boulu, de Paris. Dans son Mémoire, M. Boulu rapportait deux faits de variole survenue chez des sujets vaccinés ; et il se demandait si ces faits ne portaient pas à penser que la vaccine ne préserve de la variole que pour un temps, ou qu'elle a perdu de ses vertus depuis 25 ans qu'elle est mise en usage. M. Boulu se demandait encore si généralement on ne prenait pas pour les inoculations le virus vaccin trop tôt. avant sa complète maturité, et si, dans ces inoculations, on ne faisait pas un trop petit nombre de piqures. Il conclusit à ce qu'on ne prit le. vaccin que le neuvième jour , à ce qu'on fit un plus grand nombre de piqures, et à ce qu'on vaccinat tout invidu deux fois, l'une dans la première année de sa vie, et l'autre vers l'époque de la puberté. Les rapporteurs font remarquer que les deux faits relatés par M. Boulu ne suffisent pas pour autoriser les doutes que ce médecin élève sur les effets préservatifs de la vaccine; ne voit-on pas en effet desindividus avoir plusieurs fois la variole? et pourquoi des-lors la vaccine scrait-elle plus puissante ici que la variole elle-même? Les commissaires rapportent cinq cas dans lesquels l'épidémie varioleuse actuelle à atteint des individus qui avaient eu primitivement la variole. Mais heureusement que ces récidives de la variole, soit après la première variole, soit après la vaccine, sont trèsrares; et il est digne d'être remarqué qu'on n'en a observé aucun dans les établissemens publics où la vaccination est pratiquée avec soin.

Secrico nu radament. — Séance du 17 septembre. — Moyen de faire de la glace artificielle. — MM, Robiquet et Henry fint un rapport sur un Mémoire de M. Courdemanche, pharmacien à Caca, relatif à un nouvau moyen de fâire de la glace. Ce moyen consiste en un mêtage d'acide subfurique et de sulfate de soude en poudre, quatre livres de l'un et cirq, en étendant cinq parties de cot acide à 50° eve cinq parties rinq diximes de l'autre. Pacide doit être de 30°, et on l'Oblient à ce depré, en étendant cinq parties de cet acide à 50° avec cinq parties rinq diximes deux. Au lius d'acide on peut employer le prâsida de l'éther à 33°; les proportions sont quatre livres quatre onces de ce résidu affiibil à ce degré, sur cinq livres huit onces de sulfate de soude;

M. Caventou a constaté la présence de la cholesterine dans le pus d'un abcès qui était situé sous Pos malaire; et ce fait tend à prouver, selon ce chimiste, que la cholesterine est dans tous les cas une production animale morbide.

Calculz zellouirez. — M. Robiquet lit au nom de M. Henry filt une non teu ru la composition chimique d'un calcul stilvaire de cheval : ce calcul était composé de carbonate de chaux, 85, 52; carbonate de maguéin, 7, 56; de phosphate de chaux, 4, 4; muriate des condes, opéis, matière organique azotée et petre, 2, 4,9— Un calcul salivaire d'une t'a pas offict à M. Caventou la même composition; il n'y avuit ni sous-phosphate de maguéine, ni muriate de soude, ni carbonate de magnéie, ni muriate de soude, ni carbonate de magnéie, ni muriate de soude, ni carbonate de shoux, 98; et ciment saimal; 36.

Travaux de la Société royale de Médecine de Bordeaux, pendant l'année.

La notice dans laquelle sont exposés ces travaux a été lue en séance publique. Par conséquent, pour ne pas dépasser les bornes d'une lecture, les faits qui ont été communiqués à la Société par ses divers membres sont simplement rappelés. On n'en reproduit que les traits principaux. Un résumé aussi succinct ne peut servir que de mémorial aux personnes qui ont entendn tons les détails. Nous pensons que la Société de médecine de Bordeaux, composée de médecins si distingués et qui exercent leur art sur un théâtre aussi vaste, pourrait étendre davautage l'utilité de ses travaux ct en faire profiter les gens de l'art qui n'assistent pas à ses séances. Il suffirait pour cela de donner aux observations qui sont rapportées dans la uotice, du moins aux plus importantes, tous les détails qui seuls peuvent les rendre utiles et applicables à la science. Nous avons exprimé le même désir il y a un an. Nous renouvelous aujourd'hui le regret de ne le pas voir rempli , parce qu'il nous semble encore plus fondé. Nous allons reproduire quelques-unes de ces observations qui nous ont paru intéressantes. Fièvre muqueuse adynamico-ataxique. - « Au mois de décembre dernier se manifesta une dyidémie de fiérer muqueuxe avec de symptôme adyamico-actaques etce que que us niets dis un local situé au fan-bourg Saint-Julien, affecté s'deux pensionants de jeunes filles, administration de manifeste de la meier de fiere de finales separatement. L'un de ces útablisemens, tenu par lear-ligieuser du Saeré-Cœur, possède la partie du local la mieux distribuée et la mieux aérée; on n'y admet que les enfans des familles aixies. Vinjet quatre de ces demoisibles out été malades : acueur n'a péri. L'irritation duc canal intestinal, assea active ches toutes, s'est compliquée ches quelque-unes de celle de l'encephale. Les singées locales, la diéte et les boisons tempérantes, ont généralement réussi. Dans les cas d'irritation encéphalique, on a eu recours en outre aux rabéfaies. La fière ayant pris letype rémittent chez quelques-unes, on a combattu ce changement par des lavremess de quina. »

« L'autre établissement, dit de la Providence, se compose de plusieurs petites maisons réunies et mal acrées : on n'y recoit que des filles indigentes, et elles y sont plus nombreuses que dans l'autre partie. Quoiqu'il n'y ait eu que dix-huit malades, elles l'ont été plus gravement que les autres : clles étaient de l'age de douze à dix-sent ans : six n'ont cenendant été que légèrement affectées, douze l'ont été d'une manière très-grave, et quatre en sont mortes. Ici on a remarqué que les saignées locales abondantes étaient plutôt nuisibles qu'utiles; on a obtenu de meilleurs effets de l'usage modéré des toniques et des excitans, comme le quinquina, le camphre et les rubéfians. Ala nécropsie de l'une des mortes, on a trouvé les sinus de la dure-mère et les vaisseaux des méninges gorgés de sang, un épanchement séreux dans les ventricules latéraux du cerveau : l'abdomen, distendu par beaucoup de gaz fétides, offrait le péritoine épaissi et parsemé de points gangréneux (1): sa cavité contenait un liquide putréfié; le mésentère était aussi parsemé de points gangréneux et épaissi, et le gros intestin était perforé et gangréné en plusieurs endroits. Cette maladie a été attribuée à l'influence fâcheuse de la température douce et humide, et des brouillards épais et fétides qui ont régné dans le mois de décembre. L'encombrement , la mauvaise nourriture et l'état de contrainte dans lequel sont tenues les filles dans la maison de la Providence, doivent y avoir aussi contribué, d'autant mieux que ces enfans sont d'un tempérament mou et lymphatique. »

Quoi qu'il en soit de la dénomination de fièvre muqueuse avec sym- .

<sup>(1)</sup> Sans volloir nier formellemont la réalité de ces altérations, dont la description trop succinéte pourait donner lête à quéques contestations, nous ferons remarquer que l'épississement et la gangvine des membranes afectues sont assex rares, que très-ouvent la superposition de lymphe coagulée et l'épanchement du sang dans lo tissu cellulaire souts-aséreux ent été confondua avec les altérations précédentes. Qui qu'en soit, dans ce cas ci, on ne peut douter qu'une inflammation istense n'ait déterminé ce une de l'éterminé ce une l'été cadevre.

ptômes advoamico-ataxiques , imposée à une maladie dans laquelle l'irritation du canal intestinal , assez active , s'est compliquée de celle de l'enecphale, et qui a laissé après elle les altérations indiquées ci-dessus, il cût été curieux de pouvoir mieux apprécier les effets du traitement. On peut douter que le camphre, le quinquina et les rubéfians aient été plus utiles que la méthode autiphlogistique employée convenablement. Quatre malades, cependant, sont mortes. Le traitement antiphlogistique bien dirigé avait-il été mis exclusivement en usage pour ces dernières, etc., etc.? Jusqu'à quel point une maladie de nature semblable , qui ne différait dans les deux cas , suivant l'auteur, que par le degré et les conditions dans lesquelles elle s'était développée, exigeait-elle deux modes de traitement opposés? Nous ne prétendons pas qu'il n'en puisse être ainsi. C'était une question d'expérience que des faits nombreux et rapprochés pouvaient celaireir: mais il fallait que toutes les circonstances fussent exposées. afin qu'il ne restat aucun sujet d'incertitude et de contestation. - L'observation suivante ne mérite pas les mêmes reproches à un égal degré.

Kyste séreux, situé à la région épigastrique, détaché des parties adjacentes par une inflammation suppurative. - « Une fille , agée de trente ans, portait une tumeur considérable à la région épigastrique , vers Phypocondre gauche, laquelle soulevait les côtes inférieures de ce côté, et s'était ainsi accrue progressivement depuis deux aus. Cette malade soumise à l'examen le plus attentif, la majorité de l'assemblée décida que . cette tumeur, située derrière les museles et les aponévroses de l'abdomen, était hors du périloine et probablement de nature enkystée (1). Mais comme il était impossible d'y sentir aucune fluctuation, on conseilla d'y faire une ponetion explorative; ce qui fut exécuté quelques jours après. Aussitot un jet d'un liquide séreux et limpide sortit par la canule du trois quarts. D'après l'avis des consultans, la canule fut retirée, et la tumeur ne se vida pas. On appliqua sur son centre de la potasse caustique à plusieurs reprises, de manière à détruire successivement les parois de Pabdomen , dans l'éten due de près de deux pouces de diamètre. Le caustique ayant intéressé le kyste au bout de quelques jours , le liquide séreux sortit. Les jours suivans , le kyste s'enflamma , et une grande quantité de pus sortit par l'ouverture; en y introduisant le doigt, on sentait comme à nu les viscères abdominaux recouverts sculement par la toile péritonéalc. Quelques jours après, le kyste détaché se présenta à l'ouverture des parois abdominales, et on le sortit presque tout entier. Des-lors, la plaie se cicatrisa promptement, et la malade a repris ses occupations ordinaires. »

<sup>(1)</sup> Sur quels signes cette décision était-elle appuyée. La tumeur était-elle adhérente, on bien se déplaçait-elle facilement, etc.? Ce n'est que par la connaisseme de toutes ce circonstances, qu'on peut juger qu'un fait ets semblable ou analogue à celui-là, et qu'on peut diriger le traitement d'après ce qui s'ext passé.

Cyrance. — « M. Barres a observé, dans peu de temps, trois enfensqui présentaient la coloration bleve de la peau. Une fille, dèta misisance, est atteinte de dypnés, et la peu, sur diverses régions, se colore en bleu : ces symptòmes augmentaient d'intensité par intervalle. Elle nouvrué l'ûpe de six ans ; do ut rouva que le trou de Botal-tiat iouvert. Un autre enfant, mort au même âge, et sur lequel on avait observé les mêmes tympômes, n'a présenté acume altération dans le cour; le trou de Botal était oblitéré; il y avait seulement un engorgement sanguin dans les poumons, le troisième emfant, ágé de deux mois , avait seulement la peau bleue sur quelques régions. Un régime tempérant paraît avoir amené une amilioration dans son état. »

Effets du retour des lochies supprimées. — « Une femme, âgie de 30 ams, enceinte de six mois, fut guérie, par le sulfate de quinies, d'une fièvre rémittente délirante. Quelques jours après, ella eccoucha d'un enfant qui ne vécut point : au bout de quelques houres, les lochies es suppriment, et des accidens écrébraux très graves surviennent bleur sangueu appliquées à la vulve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces-symblémes, et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces-symblémes, et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces-symblémes, et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces-symblémes, et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces-symblémes, et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces-symblémes, et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces-symblémes, et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces-symblémes, et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces symblémes, et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces symblémes et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces symblémes et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces symblémes et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces symblémes et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent ces symblémes et de la volve rappelèrent les lochies et dissipèrent de la volve rappelèrent les lochies et de la volve rappeler les lochies et de

Fracture compliquée de la colonne vertébrale. - « Une femme , de 48 ans, tomba d'un figuier assez élevé sur des pierres. On reconnut d'abord la fracture de la sixième côte droite; mais ensuite, la paralysie du membre inférieur, des sphincters de la vessie et de l'anus, firent penser que la colonne vertébrale et la moelle épinière avaient été lésées. Cette femme mourut deux mois après l'accident. La nécropsie montra la fracture de la sixième côte droite , de l'apophyse épineuse de la quatrièmevertebre dorsale, et du corps de la cinquième vertebre du dos. L'artère aorte thoracique était déviée et rétrécie de la moitié de son calibre , visà vis le corps de la vertébre fracturée. La colonne vertébrale, sciée selon sa longueur dans le lieu lésé , offrait un déplacement tel que le fragment supérieur du corps de la cinquième vertèbre descendait au devant de la septième vertèbre, et le fragment inférieur remontait de deux pouces. Le canal rachidien de la dure-mère était déchiré dans cet endroit. La moelle épinière était aussi divisée dans le même lieu, et les extrémités de la division éloignées de plus d'un pouce. »

Blumatisme guéri- par le natre sibié à haute dosc.— « Une fille de 30 ans, rélabile d'une hémoptiyé et d'une gattaligé assex vive, fut prise plusieurs mois 'spès d'une douleur rhumatismale intense à l'une des articulations tibio-larsieune, qu'on caina par une saignée locale, Deux jours après, le rhumatisme attaqua d'une manitre violente presput totes les articulations. On prescrivit le tartre sibié à la doss de six grains dans tois verres d'invision d'és failles d'oranges, et on donna cette beisson jar d'emi-verre toutes les heures. La première does eft vonir ; les cinq sist'autais ne provoquièrent pas de vomissemens, les douleurs distribution de provoquièrent pas de vomissemens, les douleurs distribution de la malade guérit. L'éffet de l'émitérique ne produit pas des sours qu'un partie de la malade guérit. L'éffet de l'émitérique ne produits pas des sours qu'un partie de la malade guérit. L'éffet de l'émitérique ne produits pas des sours qu'un partie de la malade guérit. L'éffet de l'émitérique ne produits pas des sours qu'un partie de la malade guérit. L'éffet de l'émitérique ne produits pas des sours qu'un partie de l'entre 
eut sculement une légère moiteur. La dysenterie qui existait en même temps disparut également. »

Tétanos.— « Une femme, de 46 ans, mourut d'un tétanos spontané. On trouva des traces de l'inflammation de la moelle épinière, surtout ves la sixième vertèbre dorsale, et la mollesse du prolongement rachidien paraissait en rapport avec l'intensité de l'inflammation. »

Il set de rigueur de dégrire les altérations qu'on observe sur les cadavers jusqu'à en qu'elles sient rese unic dénomination tellement invariable qu'on ne puisse pas se mépreudre sur ce qui est indiqué. Il edit dé important dans ce cas de consaître, d'une manière bien précise, l'altération dont la moelle épinière dait le siége; ce fait aurait pu conribuer à échiric la nature du tétano. Mais l'inflammation de la moelle l'est pas assez comuse dans ses caractères anatomiques pour qu'il suffise de prosponce le moi inflammation.

Nous aurions pu citer quelques autres observations si le défaut de détails suffisans n'en cut ôté entièrement l'intérêt.

#### Prix proposés par la Société royale de Médecine de Bordeaux.

En 1823, la Société avait promis de décerner, dans sa séance publique de 1825, un prix de la valeur de 300 francs, à l'auteur du Mémoire qui aurait le mieux traité la question suivante : peut-on se permettre d'injecter des substances médicamenteuses dans le système veincux de l'homme? Quels sont les médicamens qu'on peut introduire par cette voie ? et quelles peuvent être les maladies qui exigent ce mode de médication. La Société n'a rocu que deux Mémoires. Un de ces Mémoires. de M. le docteur Drousart, medecin, à Paris, donne un précis de l'état de la science sur le problème proposé, et l'histoire succincte des experiences tentées dans les doux derniers siècles et de nos jours. L'auteur soumet à une critique sage et éclairée ces divers essais ; il relate les inconvéniens graves de ce mode de médication et en restreint l'emploi à quelques cas particuliers de la rage et du tétanos. Comme Pauteur ne donne aucun fait qui lui soit propre à l'appui de ses assertions, la totalité du prix ne lui a pas été accordée; il lui est seulement décerné une médaille d'or de la valeur de 100 francs. La Société retire la question du concours, après une epreuve de deux appècs.

La Sosiété s'ait annoncé qu'elle décernerait, dans as aémoc publicies el 885, un price d'éco france à l'aiteur qui répondrait, d'une inseliere intensitére intensitére autre de 200 faire de l'aiteur qui régient de son les vices et les déventes et l'est de l'aiteur qui régient d'ans les rôptimes et l'expirece civils' de la valle de Bordoniux, jous l'érapport de la salabité et de sevice médical ? Quels sent et les moyens d'y rémédier ? Ses intentions n'ayant pas été remilles, la Société reme étet question au concurs. Deur facilité l'ordre dans lequel elle désire que les déjets soient traités, elle a médifié pour les des les des les deux successions le problème ; Ocalles soint les améliorités dont services usuces-

tibles les hépitaux de Bordeaux, sous le rapport de la salubrité du service médical et de l'enseignement clinique.

La Sociétés propose de domer, dant la même séance publique de, 1805, un prix de la valeur de 200 finans à l'auteur d'un meilleur Mémoire res questions: Déterminer, par des expériences exoctes les fonctions du punerées. Déterminer, par des expériences exoctes les fonctions du punerées. Déterminer, par des expériences exoctes les fonctions du punerées. Déterminer, par des parties de cet organe et leur traitement, en s'étayant d'observations cliniques et de recherches d'unitamie partiels et de la contraction de la

Les Mémoires, écrits eu latin ou en français, doivent être adressés suivant les formes ordinaires, à M. Dupúch-Lapointe, scerétaire-général de la Société, rue des Trois-Coniks, n.º 9, avant le 15 juin 1826.

Moyen de découvrir le sublimé corrosif à l'aide du galvanisme dans les cas d'empoisonnement. — M. Nicole, pharmacien à Dieppe, dans une lettre adressée à M. Boullay, s'exprime ainsi an sujet du fait où il a employé et constaté ce moyen;

a Tai éé appelé le mois dernier pour comparatire à la cour d'assisse de Rouen, afin de donner des renseignemens sur une omclète nepeisonnée. Elle contensit une assez grande quantité de sublimé corrosir; cer mes imple soution de cette omdette dans le suit stillé ensilhait pour terrir et blanchir, par le frostement, une pièce de cuivre décapée qu'on partie de la préparation d'une couleur de la principal de la control d'une couleur de la principal de la control d'une couleur de la control d

» Ce qui m'a le mieux riquisi dana cette circonistance, et qu'il me sem-lerait avantageux d'applique, et la médecine [kelge, c'est un procéde de M. James Smitson. Cet auteur a annoncé qu'il réjuille un amalgame d'et de mocrare, de l'application d'une préparation mercuriolis sur de l'or et un morceau d'étain qu'on arrose de quelques gouttes d'actile by-drochlorique. On conceit que le galvanisme suu lagit comme seguit décomposition dans cette circonstance. Voici l'expérience telle que je l'afaite.

» Jui pris un anneau d'or, je l'ai recouvert en spirale d'une petitife dulle d'étain roulée. D'une autre part j'ai placé, une portion de l'onne de l'ente de

a J'ai répété dix fois éette expérience, et toujours avec le même succis-Elle mi a paru asses intéressente pour appeler, l'attention sur ce moyen d'analyse par la pite volsique, et pour en conseiller Pusage dans les cas d'empoisonnemens par les cels mercuriels, a partier de la conseiller de la conseiller de la conseiller partier de la conseille partier de la conseille partier de la conseiller partier de la conseiller partier de la conseille partier de la conseille partier de la conseille partier de la conseiller de la conseiller partier de la conseiller 
Affection syphilitique communiquée par des ventouses. - On nons communique la note suivante : - sans avoir connaissance du Mémoire présenté à l'Académie des Sciences, sur la circulation du sang, par M. Barry. et des expériences sur lesquelles il se fonde pour attribuer aux ventouses la propriété d'empêcher l'absorption des matières vénencuses, il peut être utile de rappeler qu'en 1577, à Brunn , en Moravie , plus de deux cents personnes furent atteintes simultanément d'une maladie qui paraissait nouvelle et qui n'était qu'une sorte d'affection syphilitique. Or elles avaient été infectées en se faisant appliquer, chez un baigneur étuviste, des ventouses scarifiées, comme moyen de precaution, ce qui était alors fort ordinaire. Les plaies des scarifications, pratiquées avec des instrumens malpropres, par une personne probablement malade, étaient le siège primitif des ulcères et des pustules qui se répandaient delà sur le reste du corps. Les ventouses appliquées immédiatement sur les scarifications ne purent donc pas s'opposer à l'absorption du virus. Les conséquences de ce fait se présentent d'elles-mêmes. On en trouve les détails dans la dissertation de Thomas Jordanus, intitulée : Brunno Gallicus seu luis novem ia Moravia exortœ descriptio: Françofurti, 1583, 8.º 2.me edit. M. Oznnam en donne un extrait dans son Truité des épidémics, sous le nom de maladie de Brunn. Astruc en avait fait mention dans son ouvrage de Morbis venereis, et en a rapproché les faits analogues rapportés par Georges Horst et observés à Bamberg, en 1603, par Sigismond Snizer, d Ulm , en 1662, par Horst lui-même , et en 1624, par Marc Widemann, à Windsheim, sur plus de 70 personnes. Chez tous, la maladie avait été contractée par l'emploi des ventouses.

N. B. Pai vu moinméne, il y a mansi, à Phôpital du Valde-grée, de militaire, contracte la sphilliè par les piques d'inguille fiaites ave les buss ou la poitrine pour lextatouer. L'opérateur, qui était attaqué de cette maladie, avait l'habitude de touir son instrument dans la bouche avant de gen servir. (R. F.)

### BIBLIOGRAPHIE.

Anatomic pathologique, dernier cours de Xavier Bighat, d'après un manuscrit autographe de P. A. Béglard, acce une Notice sur la vie et les tracaux de Bighat; par F. G. Boisseau, etc., ètc. Un col. in-8.0

En lisant le titre de ce livre, on doit être étonné d'une publication aussi tardive, et l'ou doit se demander comment Béclard, qui fut si juste

appréciateur du talent de Bichat, a pu négliger de faire connaître ce maserit. Cette publication, doublement postilune, ne paraît die pas stre en effet un reproche adressé à la mémoire du professeur dont nous avons à déplorer la perte récente ? Ne semble-celle pas l'accuser d'avoir laisi ignorer l'ouvrage aqued on accorde aujourd'uni les honneurs de limpression; C'est afin d'expliquer le silence de Béchard sur co travail, et de répondre d'avance aux reflections qu'il peut faire suitre, que je crois devoir donner quelques détails sur le manuscrit qu'on vient de rendre mblie.

Ge manuscrit de Béclard encore élève, n'est qu'une copie de celui que i'ai entre les mains, et qui lui fut communiqué en 1805, par M. Guépin, aujourd'hui medecin très-distingué à Angers. Deux années s'étaient déià écoulées depuis la mort de Bichat , quand M. Guépin rassembla les notes de ce cours d'anatomie pathologique. A cette époque, les élèves, encore tont remplis des souvenirs laissés par ce savant anatomiste, recueillaient avec avidité tout ce qu'on lui attribuait, et l'enthousiasme général qui faiseit accueillir tout ce qu'on croyait avoir été transmis par lui , indique suffisamment la source des inexactitudes et des erreurs qu'on rencontre au milieu des vérités que renferme l'ouvrage dont il est ici question. Si l'on sjoute à ces diverses circonstances que M. Guépin n'assista point à ce dernier cours de Bichat, et qu'il ne l'a rédigé, siusi qu'il me l'écrit luimême, a que sur des cahiers informes et d'une réduction peu soignée . on concevra aisément qu'il ait été surpris de la publicité qu'on vient de donner à son travail, qu'il ne regarde que comme une tradition fort imparfaite des leçons de Bichat. Béclard, qui était un juge bien compétent en semblable matière, et qui connaissait ces différentes particularités. pouvait-il considérer ce manuscrit « comme un document précieux pour l'histoire de l'art, et comme a un supplément plein d'intérêt aux œuvres de Bichat? » Si telle avait été son opinion, il eut fait connaître ce travail quand il publia les Additions à l'anatomie générale. Je ne pense pas. en effet, qu'on puisse croire que Bichat ait enseigné que « le poumon est un lissu simple, attendu que son analogue ne se trouve nulle part ( pag. 150); que dans l'hydrocéphale la sérosité pénètre rarement dans la colonne vertébrale, parce que l'origine des nerfs ferme la communication (pag. 75); que de toutes les parties que contient le crâne . l'arachnoïde seule peut s'enflammer; que jamais on n'a trouvé la substance du cerveau phlogosée, et que la dure-mère, par sa structure fibreuse, n'est pas suscontible de le devenir ( pag. 70 ); qu'en faisant remorquer d'une manière générale que les altérations morbides ne se propagent pas aussi facilement les unes que les autres, il ait ajouté que les ossifications artérielles, par exemple. ne s'étendent jamais (pag. 15); que rarement il s'établit des sympathies entre les autres organes et la membrane de l'urêtre, ce qui tient à ce que les parties génitales ne participent presque jamais aux affections de l'économie (pag. 125), etc., etc. » Quelques-unes de ces assertions se trouvent modifiées, il est vrai, dans des articles subséquens; mais elle n'en démontrent pas moiss l'inexactitude de cette tradition du déraire cours de Biehat, care lles no peuvant être attribuéen si à lois, ni à l'Époquie où alles ont été recueillies, poisque les faits auxquels, elles, se rapportent éthient alors connus depuis long-temps ; d'alleurs, on doit d'autant plus douter que Bichat su professo peu, de temps avant sa mort de semblables opinions, que la plupart d'eutre elles se trouvent formellement controllètes par pluieurs passage de l'Austanting générale.

Enfin à ces observations qui justifient pleinement le silence de Béclard sur le manuscrit qu'il avait copié lui-même, j'ajouterai ici les considérations qui empêchèrent Buisson de publier, en 1803, ce dernier cours de Bichat, « Bichat avait vraiment ouvert une route nouvelle en anatomie nathologique, dit-il (Anat, descrip, de Bichat, t. IV, Discours prél. , pag. 15 et suiv. ), en distinguant le premier les maladies des tissus ct les maladies des organes ; en développant mieux qu'on ne l'avait fait les avantages des ouvertures cadavériques , et en donnant des règles à suivre dans ce genre d'étude ; lui-même avait parcouru la carrière et enrichi la science de plusieurs faits nouveaux : cependant il ne crovait pas pouvoir encore mettre au jour le fruit de ses recherches ; il sentait qu'en traitant pour la première fois un sujet aussi étendu, il avait été comme impossible de ne pas laisser echapper bien des erreurs; qu'une observation longue et réitérée des altérations organiques pouvait seule servir de hose à des principes solides , et qu'en se pressant trop on risquait de généraliser mal à propos des assertions qui ne convenaient qu'à certains faits particuliers .... Il savait qu'un traité d'anatomie pathologique devient nécessairement, et pour ainsi dire, sans qu'on s'en apercoive, un traité nosopraphique, ce qui exige, de la part de l'auteur, une étude clinique longue et réfléchie. Si ces considérations ont retenn Bichat, ne doiventelles pas, à plus forte raison, nous retenir encore? Serait-ce honorer dienement sa mémoire que d'aller directement contre ses intentions . en publiant un travail qu'il jugerait lui-même imparfait? »

w Je ic righte, ajorte Buisson, la meilleure et melme la seule manière de trendre à la némotire de Bichat de dignes-kommages, c'est de respecter les dermières intentions que Bichat avait clairement manifestées; or, ces intentions étatient de us rism imprimer sur l'anatomie pathologique avant d'avoir ristérée ser recherches et fait disparatire quelques require qu'il recommissait ou qu'il soupeonnait dans ce qu'il avait dègle enseigne qu'il recommissait ou qu'il soupeonnait dans ce qu'il avait dègle enseigne te tempe de la commissait ou qu'il soupeonnait dans ce qu'il avait dègle enseigne de de la commissait de qu'il devait dègle enseigne de la configuration bises en croite ûn témoir fidéle à qu'il Bichat avait accordés as confinue la plus intime, et du commissait d'untaint mieux les projets de son uni qu'il devat copéère à leur exécution.

Harrist Committee of the Committee of th

The office of the the "

Cours sur les généralités de la médecine-pratique et sur la philosophie de la médecine; par J. J. LEROUX, docteur-régent de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, etc., etc.; tome premier, Ouorage nublié par livraisons.

En annoncant cet ouvrage dans un des numéros précédens de ce Journal, nous avous dit quel en était le plan et comment l'auteur avait su jeter un intérêt nouveau sur le sujet qu'il s'est proposé de traiter, en icignant en quelque sorte l'exemple au précepte. Les quatre livraisons qui se sont succédées régulièrement chaque mois, et dont la dernière vient de paraître, complètent le premier volume. Cette première partie est, presqu'entièrement consacrée à l'étude du diagnostic, que l'auteur a fait précéder de quelques remarques générales sur la médecine, et spécialement sur celle qui a pour hase l'observation des faits. Il iette un coup-d'œil rapide sur les systèmes et les théories en médecine, et fait à leur sujet des réflexions fort sages qui le conduisent à conclure qu'il n'v a, et qu'il ne peut y avoir que la médecine d'observation; il se trouve ainsi naturellement amené à parler du diagnostic, et convaincu par l'expérience de toute son importance en médecine pratique, l'auteur s'appesantit sur l'examen des symptômes qui caractérisent chacune des nomhreuses maladies dont il trace l'histoirc. Il passe d'abord en revue les affections variées de la peau : ses descriptions, claires, précises et rapides. annoncent à-la-fois le professeur et le praticien ; elles frappent d'autant plus qu'elles sont accompagnées d'observations cliniques dont chaque circonstance vient confirmer la vérité du tableau où la maladie a d'abord été tracée. On lira avec intérêt, et surtout aujourd'hui. l'article relatif à la variole. L'histoire des autres phlegmasies cutanées fait regretter que M. Leroux n'ait pas consacré un plus long chapitre à l'étude des dartres, et nous ne pensons pas comme lui, qu'il y aurait eu inconséquence de sa part, s'ilent présenté une description plus détaillée de ces maladies après e traité que M. Alibert a publié sur cette matière : nous croyons même qu'il pouvait encore, sous ce rapport, rendre service à la science. L'auteur examine ensuite les maladies des différens organes de l'appareil digestif et rapporte à leur sujet des observations fort intéressantes : cependant on pourrait désirer plus de précision dans les détails d'anatomie pathologique de quelques-unes d'entre elles. Ainsi, par exemple, on ne reconnaît pas les caractères anatomiques de la gangrêne dans deux cas où Pon décrit sous ce nom une altération remarquable de l'œsophage et de l'estomac. Il ent aussi été important de décrire l'aspect du foie de l'individu qui n'avait pas de vésicule du fiel (5.º obs.) - Ces imperfections que M. Leronx n'a pu faire disparaître, puisqu'elles appartiennent à des observations qui n'ont pas été rédigées par lui, n'ôtent rien, d'ailleurs, au mérite d'un ouvrage éminemment pratique , dont l'utilité et l'intérêt sont justifiés par le succès qui a suivi sa publication.

Truit des plates ou considérations théoriques et postiques sur ces madalie; par Jones Bett. , membre du Voltige des chiunges d'Edimbourg, etc.; traduit de l'anglais sur la traitiene et dernice étition, et augment de notes par J. L. E. Extron, agrége de microcice près la Faculté de Montpellier, et membre de plusieurs Sociétés avantes.

Dans la première partie de cet ouvrage , l'auteur considère les plaies d'une manière générale. Le chapitre premier a pour sujet la réunion immédiate. Les avantages attachés à ce mode de pansement y sont retracés avec une grande fidélité et avec une sorte d'éloquence qui suffirait pour prouver que l'auteur est un des plus zélés partisans de la réunion par première intention. M. John Bell s'efforce de démontrer que la réunion immédiate ou l'adhésion ne s'opère point par l'intermède de cette forme d'inflammation à laquelle Hunter a donné le nom d'inflammation adhésive. Nons ne partageons pas l'opinion de l'auteur à cet égard, quelque spécieux que paraissent les argumens dont il s'appuie, et nous croyons, avec le celébre Hunter et avec presque tous les chirurgiens de nos jours . que l'inflammation joue un rôle essentiel dans le mécanisme de la cicatrisation des plaies réunies par première intention ou d'une manière immédiate. Dans le chapitre second , M. Bell traite des plaies des artères. Il commence par décrire les anastomoses artérielles des membres supérieur et inférieur, et démontre, par des faits positifs, contre l'opinion généralement reçue alors (1), que l'on peut lier, à son origine, la principale artère d'un membre, sans que la circulation et la vie, qui en est pour ainsi dire , la compagne , soient suspendues dans ce membre. Les deux chapitres suivans sont consacrés à l'histoire des changemens qui se passent dans les artères blessées , et à l'exposition des procédés hémostatiques , soit naturels , soit artificiels ou chirurgicaux. M. John Bell établit que l'oblitération des artères sur lesquelles on a appliqué une ligature est le résultat de leur inflammation, et réfute victorieusement l'opinion de J. L. Petit, celles de Morand, Pouteau, White, Kirkland, etc., relativement au mécanisme de la guérison des blessures artérielles. En faisant l'histoire de la ligature des artères . M. Bell rend au génie chirurgical de notre Paré, auteur de cette importante découverte, le plus juste et le plus cclatant hommage. Dans les chapitres cinquième et sixième, M. J. Bell se livre à l'étude des plaies d'armes à feu. Ce sujet est traité avec beaucoup de soin, et l'auteur fait preuve, dans cet article, d'une vaste experience et d'un esprit d'observation dont peu de chirurgiens sont doucs à un degre si éminent (2). Le chapitre septième roule sur les plaies par

(1) La première édition du Traité des plaies est de 1796.

<sup>(2)</sup> A l'époque où l'auteur publia la troisième édition de son ouvrage, les plaies d'armes à fen méritaient d'occupir sérieusement l'attention des chirurgless : d'était en 1812. On sait combién des maladles émient alors communes.

instrumens piquans et tranchans: les ouvriges les plus récens n'ont preque rien ajouté aux principes et aux faits contenus dans ce chapitre. Le huitième chapitre a pour objet le traitement médical des grandes plaies. Les préceptes qu'il renferme, excellens pour le temps où l'auteur écrivait, out sub il cons iours de crandes et utilise modifications.

Dans la seconde partie de son ouvrage, M. J. Bell, particularisant davantage son sujet, considère les plaies dans les différentes régions du corps qu'elles intéressent, et il passe successivement en revue les plaies de la poitrine, du bas-ventre, de la tête et du cou. Partout l'auteur expose les idées les plus saines sur les phénomènes de ces plaies, sur le danger de leurs complications, et sur les divers accidens qu'elles entrainent après elles : il propose pour leur traitement les moyens les plus rationnels, fait connaître les immenses ressources de la nature médieatrice, et se monfre aussi bon physiologiste que praticien habile. M. J. Bell termine son travail par l'examen des plaies des membres qui rèclament l'amputation , l'une des plus graves questions de la chirurgie traumatique , sur laquelle les chirurgiens les plus illustres ont émis des opinions diamétralement opposées, et qui aujourd'hui même n'est peut être pas entièrement éclaircie. Quoi qu'il en soit . l'autenr du Traité des plaies s'est fait un devoir d'approfondir cette matière. Après avoir présenté les faits et les raisons par lesquels les uns ont proposé et les autres ont proscrit l'amputation des membres affectés de blessures extraordinairement graves, et avoir ainsi mis, en quelque sorte, sous les yeux les pièces de ce grand procès chirurgical, M. J. Bell, dans une série d'aphorismes tracés de main de moître, émet son jugement, et détermine quels sont, à son avis, les cas qui nécessitent l'ablation d'un membre, Il pense, avec raison, que cette cruelle nécessité étant une fois bien reconnue, il faut, ainsi que l'a proposé Ledran, pratiquer l'amputation le plus tôt possible. Il convient que l'on a été assez heureux pour obtenir la guérison de certaines plaies , pour lesquelles l'amputation avait été jugée indispensable : mais il ajoute judicicusement que ces faits extraordinaires ne sont que des exceptions aux règles générales, et qu'il vaudrait peut-être mieux les ignorer que d'en faire une application fausse et dangercuse. »

Cette rapide analyse suffit pour donner une idée extrémement favorable du Traité des plaies, de à 13. Bell. On évicomera qu'un ouvrage si renarquable, qui renferme presqu'en entier les helles considérations de Searpa sur la circulation collatérale et anastomotique et sur le traitement des plaies des intestins, a'ait pas plus ôt été traduit dans notre langue. Anceun autre oùvrage n'était plus digne de cet homeneur. Nous devons donc remercier M. le docteur, Estor de nous avoir enrichi d'une aussi préciense traduction. Grace, aux notes importantes sjoutées à l'orit, par son savant funducteur, auteur lait-même d'un Esta de traumer tologie, très-recommandable; grace à ous notes, le Traité des plaies de M. J. Bell deit fur consoléré comme la melleure monographic que nous

possidions sur es sujet. Les dèves et les praticiens sux-mèmes ne sixraient trop méditre et important ouvrage. Deur dome d'ailliens à mos faibles doges une autorité digne de leur sujet, nous ne saurions mieux faire que de rapporter i de la genament du célèbre Scarpa, sur le Traité des plaies de M. J. Bell. Or, voici ce qu'en dit est oracle de la chirugie italienne : Oh quan hebbis mi si draisé davanti ogli occhi, altrach-ébbi leui i discorsi di gioriani Ball sulle ferite l'i discorsi portano in fronte il voro caustres della originalità. O Que unago se dissipa devant mes yenz, quand l'eus lu les recherches de M. J. Ball sur les plaies! Ces recherches portent le vértibles cachet de l'originalità. (J. Doutalmit.)

Tratie matomico-pathologique des fières intermittentes simples et pernicieuses, fondé sur des observations cliniques, sur des faits de physiologie et de pathologie compretes, sur des autopaies calacériques, et sur des recherches statistiques recicilles en Italie, et principalement al libipital du Saint-Esprit, de Rome, pour les années 1830, 1831 et 1832 par E. M. Battus, etc.

L'Italie, que l'on pourrait en quelque sorta regarder comme la bacceut des flères intermittentes, a offert dans tous lès -temps aux middecins de fréquentes occasions d'observer et de décrire ces affections dont Baglivi. Torti, Lancisi et autres nous ont transmis de si fidèles històries. M. Bally, dont nous anonçons l'ouveye, guildé-dans ses recherches par le désir de fonder sur des faits une explication nouvelle-de l'intermittence et de la périodicié, a cru pouvoir traiter essayiet d'une autre manière que ces célèbres observateurs. Nous allons expoer suecinciencement les réprincipes à idée dévelopées dans son livre.

Les animaux ne sont point, comme Phomme, sujets aux fièvres intermittentes : sous la même influence morbide . il se développe chez les uns des fièvres ou affections dont la marche est continue, chez l'autre des fièvres intermittentes. Cette différence tire sa source de ce que, pendant la veille et le sommeil. le tronc de l'homme est alternativement dans une situation verticale et horizontale, tandis que celui des animaux est toujours dans une situation horizontale. Chez l'homme, la circulation éprouve dans chaque nyctheméron une modification remarquable : le sang se porte alternativement sur le tube intestinal ou sur le cerveau, suivant qu'il est debout ou couché. Il se fait chaque jour, au réveil , une congestion matutinale sur l'estomac et le tube intestinal, laquelle est insensible dans l'état normal, mais qui peut s'exagérer sous l'influence de certaines causes morbides, et devenir un phénomène pathologique. Ainsi done une fièvre intermittente est, suivant notre auteur, « l'exagération d'actes organiques qui composent un nyetheméron et qui ont lien de la manière suivante : 1.º congestion matutinale de l'estomac et des intestins ; 2.º augmentation des différentes influences nerveuses qui s'exercent sur toute l'économie ; 3.º cessation de la congestion par la position. horizontale, » La fièvre consiste donc dans cet état d'irritation du système nerveux abdominal, déterminé par la congestion toute mécanique qu'éprouvent l'estomac et les intestins. Si l'influence nerveuse est générale, les symptômes fébriles sont généraux ; ils sont locaux, au contraire, lorsque l'influence nerveusc agit particulièrement sur tel ou tel organe. - Cette irritation nerveuse est d'abord accompagnée d'une simple congestion sanguine dans la texture des organes. Cette coogestion donne lieu plus tard à une véritable altération de tissu, ou à une inflammation : de sorte qu'il y a trois choses importantes à considérer dans les fièvres intermittentes : 1.º irritation nerveuse : elle peut exister sans laisser après elle de traces sur le cadavre; 2.º congestion ; 3.º inflammation, M. Bailly fait observer que M. Broussais, en généralisant trop l'inflammation, en appliquant cette dénomination à des affections très-variées, a , pour ainsi dire, mérité le reproche d'ontologie, si souvent adressé par lui-même et par les écrivains de son école à nos prédécesseurs. Quant à notre auteur, il réserve le mot inflammation pour tous les phénomènes qui appartiennent aux travaux de nutrition, décomposition, secrétion, absorption, et qui donnent naissance à l'épaississement des membranes, aux tumeurs, aux ulcérations, aux perforations, à la transformation des tissus, à leur érosion, à leur désorganisation; l'irritation a toujours pour siège le système nerveux excité, soit directement, soit sympathiquement par des causes morbides. Cette irritation nervense constitue la fièvre, elle réagit sur le cerveau , le cœur, l'estomac , les intestins, et cause le délire . Paccélération du pouls , le trouble des fonctions digestives , etc. , etc. L'inflammation a une durée nécessaire, elle parconrt des périodes distinctes et se termine par des crises. Une fièvre intermittente sans lésion locale n'aura point de durée ni de terminaison fixe. Une fièvre intermittente différe exentiellement d'une fièvre continue, laquelle est toujours symptomatique. C'est d'après ces idées générales, dont nous tracons succinctement ici Pensemble, que M. Bailly a rédigé son livre où se trouvent exposés: 1.º les causes des fièvres. Il a remarqué, comme tous ses prédécesseurs, qu'elles se développaientà Rome, pendant l'été, dans les lieux exposés anx émanations marécaleuses, quand le printemps avait été pluvieux, et lorsque les vents du Sud soufflaient long-temps; 2.º les affections locales accompagnent le mouvement fébrile. Les observations nombreuses et exactes qu'il rapporte conduisent toutes à ce résultat général. c'est du'après les fièvres intermittentes peruicieuses l'auteur à rencontré des traces d'une inflammation violente des membranes du cerveau q du cerveau lui-même, de la membrane muqueuse gastro-intestinale surtout. des engorgemens du foie et de la rate, des ruptures de cette dernière, quelquefois des traces d'inflammation du poumon et des membranes séreuses ; etc. ; 3,º l'indépendance de la fièvre et des lésions locales ; 4:º la théorie de la mort par les fièvres simples et pernicieuses; 5.º le traitement: 6.º le diagnostic et le propostic. Enfin l'ouvrage est terminé par

des tableaux du mouvement des différens hôpitaux de Rome, et de la population de la ville.

L'explication de l'intermittence et de la périodicité donnée par l'auteur et rapportée à cette modification nyclémérale de la circulation pourra bien n'être pas généralement admise ; car bien qu'en soit quelquefois obligé d'avoir recours , pour expliquer certains phénomènes de notre économie, aux lois de la physique et de l'hydraulique, on ne nent se dissimiler que l'on s'expose à tomber dans l'erreur lorsque l'on cherche à rapporter exclusivement à des causes mécaniques les phénomènes qui se passent au sein des organes vivans. Or, on pourrait peut-être regarder comme forcée l'explication mécanique que M. Railly donne ici de l'intermittence et de la périodicité, surtout en considérant que certains faits de pratique et d'expérience peuvent s'élever contre sa théorie. C'est ainsi que des aceès de fièvres ont été retardés ou évités par des exercices où le malade conscrvait une position verticale, tels que les fatigues de la chasse, une marche forcée ou l'équitation. D'ailleurs il v aura toujours quelque chose d'hypothétique dans la manière dont la congestion abdominale influence le système nerveux et y apporte un trouble si subit et si grand. La nature intime de la flèvre ne nous sera donc point encore expliquée par cette théorie. Ce point de doctrine est enveloppé d'un voile que M. Bailly n'a point déchiré , lorsque , voulant . définir le sens qu'il attache au mot fièvre , il a dit : « Un accès de fièvre n'est point le résultat d'une fonction spéciale exagérée, c'est l'altération d'une fonction d'ensemble dont le siège est partout et nulle part » : rien n'est plus vague quo cette assertion , et ce partout et nulle part tient par trop du merveilleux et ne convient point au langage exact d'une scienced'observation. Nous ne sommes point encore arrivés, il est vrai, au point de pouvoir localiser les fièvres intermittentes. Nous ne pouvons rigoureusement admettre avec MM. Broussais et Mongellaz, qu'il existe des inflammations intermittentes du tube digestif dont le développement et la disparition causent alternativement l'invasion et la cessation de Paccès fébrile. Mais devons-nous pour cela admettre en dernier ressort l'essentialité des fièvres ? Peut-être parviendrons-nous plus tard à reconnaître l'organe ou l'ensemble d'organes qui en est le point de départ. Délà MM. Georget et Rayer ont été conduits par des faits nombreux et des rapprochemens heureux à supposer que le cerveau ou l'appareil cérébro-spinal pourraient bien être le siège de la fièvre intermittente. Ils ont localisé ce siège dans un point du système dont l'explication de M. Bailly embrasse l'eusemble, et sous ce rapport leur opinion paraîtra moins vague et plus vraisemblable.

Quoi qu'il en soit des idées particulières, que cet ouvrage renferme, pou front et les observations excessillies avec sois et des faits d'annaisse pathologique intéressans. L'anteur a développé et souteur ses idées avec touts la bonne foi d'un homme qui croit à la vértié de ce qu'il avec, se conséquences thérapeutique, découlent naturellement de sa théorie vouvelle, il regarde, avez tous les auteurs, le quisquina comme le melleur fibrifuge, mais en outre II conseille les émétiques et les purgaits comme propres à équier les forces nerveuses, et li recommande par de libriditant la position horizontale. Enfin si ect ouvrage ne nous donne par pas la solution du problème de l'essentialité des féveres, il puet de un onis considéré comme une pièce bonne à consulter dans le grand procès des dectriess médicales. C. BILLARD.

Galerie médicale; portraits des médecies lesplus célibres de tous les pays et de tous les siécles, depuis Huvocasurs jusqu'à nos jours, dessinée et liblographies d'après le originaux les plus authentiques y par P. R. Viosumos; accompagnée de notices biographiques et litéraires : rédietée par G. T. Dors, D. M. P.; publiée par Ekonsraires : rédietée par G. T. Dors, D. M. P.; publiée par Ekons-

· MANN (1). Première et deuxième livraisons.

E. L'influence que les médiceim de tous les pays et de tous les siècles ont excrées un le civitation, le services combreur qu'ils ont result aux seiners, abla l'itérature, à la philosophie, sont, depuis long-temps, sonnus et appréciés. Toujours à la tête des hommes échairés pendres échités pendres échités pendres échités pendres échités pendres du moyen de la médien, qu'il dans les térdères du moyen des noties conserver les comanisances acurises reu les anciens... p

«Ce sont les portraits de ces hommes justement célèbres, c'est l'histoire abregée de leurs actions, de leurs vertus, de leurs écrits, que nous publions aujourd'hui.... » Ce passage, tiré du Prospectus de la Galerie médicale, fait suffisamment connaître le but et l'intérêt de cette entreprise. Le choix que l'éditeur a fait de l'un des artistes les plus distingués de la capitale pour lithographier les portraits , concourra beaucoup au succès. Les deux livraisons que nous avons sous les yeux et qui comprennent Hippocrate, Gaspard Baulin, Ambroise Paré, Fernel, Galien, Léonard Fuchs . Guillaume Harvey et Borelli . doivent nous faire bien augurer de celles qui les suivront ; les portraits sont dessinés avec la purcté et le talent connus de l'artiste auxquels ils sont dus. Les notices, généralement écrites avec goût, présentent les traits les plus saillans de la vie ct du talent des hommes auxquels elles sont consacrees. Nous ne pourrons . du reste , juger cette partie de l'ouvrage que lorsqu'il sera terminé ou du moins plus avancé. Sculement nous pensons que, si la Galcric médicale ne doit se composer que de cent portraits, peut-être Gaspard Bauhin et Léonard Fuchs n'auraient-ils pas dû v obtenir une place. Nous ne faisons qu'émettre un simple doute.

<sup>(1)</sup> La Galerie médicale renfermera environ cent portraits. L'ouvrage, imprimé sur grand-raisia superfin vélin, sera publié par livrations qui paraltroni de mois en mois. Chaque livraison contiendra quatre portraits et huit pages de texte. Le prix de la livraison est, sur papier blanc, de 6 fr., et sur papier de Chine, de g fr.

# MANUEL

# D'ANATOMIE DESCRIPTIVE

### DU CORPS HUMAIN,

REPRÉSENTÉE EN PLANCHES LITHOGRAPHIÉES;

#### PAR JULES CLOQUET,

Chirurgian adjoint de l'Höpital Saint-Louis, professeur agrégé de la Faculté de Médecine, membre de l'Académic Nopale de Médecine, de la Société Philomatique, de l'Académie des Sécieces antarelles de Philomatique, du Foyé d'Histoire naturelle et de l'Académie de Médecine de New-York, de la Société Médico-chirurgicale de Berlin, etc.

format in-4°.

## PROSPECTUS.

L'exturié de l'Anatomie, pour les personnes qui se destinent ou se livrent à l'art de guérir, est si généralement reconnue, qu'il serait superflu de s'étendre sur les avantages de cette seience, qui sert de base aux autres études médicales. Ayant pour but de faire un ouvrage essentiellement utile, et d'après la demande de plusieurs de ses confrères et d'un grand nombre d'élèves en médecine, M. Jules Cloquet s'est décidé à faire paraître le manuel que nous annonçons. Les succès qu'a obtenus L'Anatomie de L'Anatomie de L'Anatomie que publie le même auteur, nous semblent un garant pour la réussite de sa nouvelle entreprise. Pour éviter les frais énormes qui résultent de la grandeur des planches de son preniier ouvrage, et par conséquent le prix élèvé es on preniier ouvrage, et par conséquent le prix élèvé

auquel l'éditeur est obligé de le livrer, M. Jules Cloquet publiera séparément le texte et les planches in-4°. Il y aura par conséquent trois volumes ; l'un pour le texte, l'autre pour les planches, et le troisième pour leur explication. Les renvois aux figures, au lieu d'être intercalés dans le texte, seront mis en marge. D'après cette nouvelle disposition et le format commode des volumes, le lecteur pourra suivre avec la plus grande facilité la disposition des organes, à la fois sur le texte et sur les planches.

L'ouvrage, divisé suivant l'ordre physiologique, traitera successivement des os et des ligamens, des muscles, du système nerveux, des vaisseaux sanguins et lymphatiques, de la splanchnologie, des changemens qu'éprouvent l'utérus et les autres organes de la génération de la femme aux diverses époques de la gestation, de l'embryologie ou du fettus et de ses dépendances. Enfin les vingt dernières planches seront consacrées à l'Anatomie chirurgicale proprement dite.

Chaque organe sera décrit d'une manière concise dans as aituation, sa grandeur, sa forme, ses rapports les plus importans, sa structure et ses fonctions. L'auteur aura soin de s'abstenir de toute considération étrangère à l'Anatomie humaine, d'autres ouvrages dans le même genre étant plus spécialement destinés à l'Anatomie comparée. Il s'étendra davantage sur les points de la science applicables à la pratique de la médecine et de la chirurgie, et fera connaître les découvertes les plus récentes et les travaux des anatomistes de tous les pays.

Les figures seront dessinées dans les dimensions les plus favorables à leur étude, de grandeur naturelle autant que possible; les dessins seront faits avec le plus grand soin et particulièrement dans ce qui tient à la précision des formes et à la netteté des contours. M. Feillet, digne élève du célèbre Girodet, et que recommandent suffisamment les belles planches d'Anatomie qu'il a exécutées dans le premier ouvrage de M. Jules Cloquet, est chargé, sous la surveillance immédiate de l'auteur, de cette partie importante de l'ouvrage, L'insuffisance des livres enrichis de planches. qui ont déjà été publiés sur cette partie de la science , leur rareté et leur prix élevé font ressortir l'importance et l'utilité de notre entreprise. On conçoit les services qu'elle rendra aux médecins et aux chirurgiens surtout, qui ont à tout moment besoin des connaissances les plus positives sur la disposition et les rapports des organes du corps humain. Dans beaucoup de circonstances urgentes, on n'a pas toujours la possibilité de revoir certaines parties de l'Anatomie, et encore les dissections sont-elles longues, pénibles et souvent dangereuses; elles exigent un temps dont le praticien ne peut pas toujours disposer. Il n'y a guère que dans les grands hôpitaux que l'on trouve des occasions d'étudier l'Anatomie; les personnes qui exercent la médecine en province ne peuvent non plus se livrer aux dissections, dont elles sentent souvent la nécessité. Elles pourront, en jetant les yeux sur les planches de l'ouvrage que nous annoncons, étudier de nouveau, et se rappeler les objets que leur mémoire ne leur retrace qu'imparfaitement.

Les élèves en médecine ne trouveront pas des avantages moins réels dans ee Manuel d'Anatomie, qui leur est particulièrement destiné; ils ne peuvent se livrer aux dissections que pendant l'hiver, et souvent le manque de sujets leur occasione des pertes de temps considérables. Dans ces intervalles, ils pourront, sur les planches de M. Jules Cloquet, se préparer chez eux aux dissections qu'ils devront exécuter, ou revoir celles qu'ils ont déjà faites. Il est en Anatomie beaucoup de parties fines et délieates, telles que la plupart des vaisseaux lymphatiques, certaines parties des

organes des sens, de ceux du fœtus aux diverses époques de la gestation, que les élèves n'ont presque jamais occasion de préparer, et qu'ils pourront étudier très-facilement d'après des figures exaetes.

Les physiologistes, les peintres, les seulpteurs et toutes les personnes qui se livrent à l'étude des seiences physiques et des beaux-arts, trouveront également dans eet ouvrage une description complète de tout ce qui peut leur être utile dans leurs trayaux.

L'ouvrage sera composé de 250 planches tirées sur papier vélin satiné, et de 140 à 150 feuilles de texte, qui seront imprimées en caractères neufs et satinées.

Il paraîtra régulièrement par livraison de six planehes et de trois feuilles de texte, le 20 de chaque mois.

La première livraison paraîtra le 20 novembre 1825.

Le prix de chaque livraison sera de 3 francs 75 cent.

Les livraisons entièrement coloriées d'après les dessins originaux seront revêtues du timbre de l'auteur, et coûteront chacune 7 fr.

Les personnes qui desirent s'abonner sont prices de bien indiquer le titre de l'ouvrage et d'affranchir les lettres.

#### On souscrit à Paris :

## CHEZ BÉCHET JEUNE, LIBRAIRE,

PLACE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, Nº 4.

ALIBERT. Nouveaux Éléments de Thérapeutique et de Matière médicale. Cinquième édition, considérablement augmentée, 3 vol. in-8. Paris, 1825. 21 fr.

J. CLOQUET, Mémoire sur les Hernies abdominales. In-§ avec 14 planches.

Anatomie des Vers intestinaux, Mémoire couronné par l'Académie
Royale des Sciences. In-§ avec 10 planches.

DANTU. Traite de l'Acupuncture. 1 vol. in-8.

DANTU. Traite de l'Acupamentye. 1 vol. 1n-3. Richinand. Hist. des progrès récents de la chirurgie. 1 vol. in-8. Paris, 1825.6 fr. Rostan. Cours déscentaire d'Hygiène. 2 vol. in-8. Paris, 1823. 13 fr.

## MÉMOIRES

ET

#### OBSERVATIONS.

NOVEMBRE 1825.

Observations de deux maladies qui ont offert tous les caractères de la flèvre jaune, suivies de quelques réflexions; par J. M. RENNES, médecin-ordinaire au quatrième corps de l'armée d'Espagne.

Les cas de fièvre jaune observés sporadiquement, sont assez rares pour qu'ils méritent d'être recueillis dans les annales de la science. Avant eu occasion d'observer deux faits de ce genre dans la dernière campagne d'Espagne. j'ai pensé qu'il ne serait pas in utile de les faire connaître dans un moment où les discussions relatives à l'origine de la fièvre jaune et à la contagion de cette maladie, viennent d'être renouvelées, à l'occasion de l'offre faite à l'Académie des sciences par MM. Lassis, Lasserre et Costa. Un autre motif doit m'engager à ne pas garder plus long- temps sous silence les deux observations que je possède : M. Coste, à qui j'en avais donné connaissance, a jugé à propos d'en faire mention dans une relation médicale de la campagne d'Espagne, en 1823, insérée dans le 16.º volume des Mémoires de médecine et de chirurgie militaires. Cette circonstance d'une publicité anticipée

ne me permet pas d'en laisser ignorer les détails. Il faut que chacun puissejuger si les deux faits dont il est question appartiennent vraiment à la fièvre jaune et jusqu'à quel point ils peuvent être invoqués en faveur de l'opinion qui refuse à cette maladie une origine constamment exotique, et la propriété de se transmettre par contagion.

Obs. I. . Perjol, soldat royaliste espagnol, arrivé par évacuation à l'hôpital militaire de Gironne, dans la nuit du 2 au 3 du mois d'août 1823, faisait partie des troupes employées au blocus d'Hostalrich, petit fort de la Catalogne, que contourne la Tordera, et qui domine la plaine de Massanaz. C'est dans cette plaine, dont le terrain mou s'humecte à la moindre pluie, et se couvre de flaques d'eau, qu'étaient campés les assiégeans, obligés à un service pénible, et ayant leurs postes sur les bords de la Tordera, presque complètement mise à sec par les chaleurs de la saison. Ils eurent beaucoup à souffrir et ne cessèrent de fournir des maladies les plus graves pendant tout le temps du blocus; la perte qu'ils éprouvèrent fut énorme. On attendait pour envoyer les malades à l'hôpital de Gironne, éloigné de dix lieues, qu'il y eût nécessité absolue de le faire, et ce voyage d'un seul jour sur une charette à l'époque de la plus vive chaleur, exaspérait tellement leur état, qu'un bataillon du 31.º régiment de ligne, fort de cinq cents hommes, en avait deux cent quarante à l'hôpital vers la fin de la campagne, et n'en perdit pas moins de quatre-vingt en six mois; ces détails font assez connaître les influences fâcheuses auxquelles Perjol fut nécessairement soumis avant son entrée à l'hôpital. Il était d'autant moins possible de les passer sous silence que, à l'époque où nous avons vu le malade, il n'était plus en état de nous fournir aucun renseignement sur les circonstances antérieures de sa maladie.

Perjol, âgé de 28 ans, était d'une taille élevée, d'une

constitution forte, et son tempérament bilieux se faisait connaître, même à une époque avancée de sa maladie. à ses cheveux noirs et crépus, à ses membres secs, mais bien musclés, à la proportion des diverses parties de son corps, Entré à l'hôpital le 3 août, il fut d'abord placé dans les salles de M, le docteur Porcalla, médecin espagnol distingué, requis extraordinairement, qui dut me céder son service quelques jours après. Le 6, lorsque je vis Periol pour la première fois, à ma visite du matin, je le trouvai étendu immobile dans son lit, couché en supination, les membres et le cou roides ; la tête fortement portée en arrière, la face d'un jaune d'ocre très-prononcé; l'œil terne, le regard fixe sans expression; les traits alongés, immobiles, les lèvres décolorécs, les dentssales et encroûtées, la bouche étant maintenant fermée par la contraction presque tétanique des muscles masséters. Il nous fallut agir avec force sur la mâchoire inférieure, afin de l'abaisser et d'examiner l'état de la langue, que nous trouvâmes sèche et pâle, sale à la base et recouverte de matières fort jaunes et fort épaisses. La déglutition né s'opérait qu'avec difficulté; il n'y avait ni selles, ni vomissemens; la respiration était lente; le pouls petit, concentré, point fréquent; la peau sèche, aride, était fortement colorée en jaune dans toutes ses parties.

Du reste, le malade comme étranger à tout ce qui l'environnait, ne semblait ni voir ni entendre; on ne pouvail lui arracher une seule parole; il ne proférait aucune plainte. Mais ayant porté la main vers l'épigastre pour explorer cette région, à peine avais-je exercé un commencement de pression, que Perjol, par un mouvement comme automatique, aussi effirayant que inatiendu, me saisit brusquement le bras et le repouss, avec force, sans proférer une parole, sans jeter un cri, sans même sortir autrement de l'état de stupeur où il paraissait plongée Cette dernière circonstance que je n'attribuais pas alors;

autant que je puis croire, à sa véritable cause, m'engagea à prescrire l'application de vingt sangsues sur l'épigastre, un lavement émollient et des boissons acidulées, auxquelles je joignis des compresses froides sur la tête.

Rien ne fut changé par cette médication; le lendemain 7, la sensibilité de l'épigastre à la pression était la même, la stupeur n'était pas diminuée, le pouls offrait les mêmes qualités, les excrétions étaient presque entièrement supprimées (dix sangsues aux tempes, lavement laxatif, lotions avec le vinaigre et la moutarde, sinapismes aux extrémités inférieures). La maladie fait néanmoins des progrès.

Le 8, état de stupeur plus profond, respiration lente, pouls misérable, chaleur des membres diminuée, coloration de la peau plus foncée et presque verdâtre. La pression épigastrique ne détermine plus les mêmes douleurs ou du moins elle ne provoque plus le même mouvement de la part du mialade (vésicatoire à la nuque, sinapismes aux cuisses). Nul effet; mort à 8 heures du soir.

N'écroscopie faite le lendemain matin, 13 heures après la mort. — Toute la surface du corps est d'un jaune trèsfoncé; la face et la partie antérieure du trone sont violettes, ecchymosées par suite de la position dans laquelle le cadavre avait été placé; les membres supérieurs sont fortement croisés sur la poitrine; les extrémités inférieures, raides, ne peuvent être fléchies; le tissu cellulaire sous-cutainé est assez abondant; les muscles sont fermes, rouges et épais.

Codine. — La dure-mère n'offre rien de reinsrquable: l'arachnoïde est légèrement opaline et plus consistante que de coultume; les vaisseaux de la pie-mère se montrent légèrement injectés à la partie supérieure des hémisphères du cerveau. Une petite quantité de sérosité est épanchée dans les ventricules; une sorte de gelée transparente se rencontre sous l'arachnoïde à la partie antérieure de la protubérance annullaire, entre les pédoncules du cerveau; la substance cérébrale ne présente rien à noter. Il s'écoule par le grand trou occipital, deux cuillerées environ de sérosité citrine, provenant de l'intérieur du canal rachidien. Celui-ci n'a pu être ouvert faute des instrumens nécessaires.

Thorar. — Le larynx et la trachée-artère ne fournissent le sujet d'aucoun remarque, les plèvres sont saines, la couleur des poumons est d'un jaune fauve et diffère peu de celle du foie; ces organes sont mollasses, non crépitans; ils contiennent un finide spumeny, sanguinolent, brunâtre, qui occupe les plus petites ramifications des bronches, et semble pénétrer la substance du poumon; l'intérieur des oreillettes est rempli par une concrétion fibro-albumineuse d'un jaune clair et du volume d'une noix; des filamens partant de cette concrétion vont dans les ventricules s'implanter entre les colonnes charmues, et semblent adhérer à la substance du cœur; l'organe lui-même n'ofter rien de particulier.

Abdonen. — L'estomac et les intestins vus extérieurement paraissent exempts d'altération. La cavité de l'estomac est presqu'entièrement remplie par un liquide onctueux, noirâtre, semblable à la suie délayée daus une ean grasse. La membrane moqueuse de cet organe est uniformement pâle; celle des intestins grêles offre également une couleur blanchâtre seulement interrompue de distance en distance par quelques portions légèrement rosse; le gros intestin se présente dans l'état naturel et est completement vide, les intestins grêles ne contiennent que des matières blieuses.

La surface du foie présente une couleur ardoisée; son parenchyme est également grisâtre; les vaisseaux qui le traversent sont remplis d'un sang épais, noirâtre. La rate est également gorgée de sang veineux, elle a acquis un volume extraordinaire, et se déchire avec une grande facilité. Les reins sont sains; la vessie un peu distendue, contient environ deux onces d'une urine brune, épaisse et visqueuse; les autres organes sont dans l'état normal.

Obs. II.s — Roccherd, soldat au 12.s régiment d'infanterie légère, de taille moyenne, d'une constitution forte, d'un tempérament bilieux, âgé de 34gms, fut laissé 14 hôp pital militaire de Gironne, lors du passage de son régiment par cette ville. (Ce régiment qui venait de Barcenne et qui rentrait en France, était en marche depuis six jours; il avait été cantonné pendant tout le temps du blocus, dans un lieu humide et marécageux, situé sur les bords de lamer, près l'embouchure du Llobrégat, de sorte qu'il avait beaucoup plus souffert par les maladies que les autres corps disséminés sur les autres points de la plaine de Barcelone.

Le 18, à la visite du matin, Roccherd se présente à nous dans l'état suivant : il est plié en deux dans son lit. couché sur le flanc gauche et presque entièrement découvert; la couleur jaune de tout son corps frappe de suite nos regards et attire notre attention; il jette des cris aigus et accuse de vives douleurs dans l'abdomen, particulièrement dans la région de l'hypocondre gauche, vers laquelle il porte la main comme pour la garantir de tout contact extérieur. La face, dont la teinte ictérique est surtout trèsprononcée, exprime l'inquiétude et la souffrance; le regard est hébêté, les traits altérés. Le malade ne répond que d'une manière vague aux questions qui lui sontfaites; il est impossible d'apprendre de lui quand et comment sa maladie a commencé, il n'a de voix que pour se plaindre et gémir; malgré cet état d'imbécillité des facultés intellectuelles et une légère aberration d'idées, il n'y a cependant ni céphalalgie, ni délire proprement dit; le pouls est faible, lent, mou, et n'est senti qu'avec peine au bras droit; la respiration est génée, la peau est sèche, sans être chaude; la couleur jaune; safran qu'affecte toute la surface du corps, s'étend à la conjonctive, à la selérotique, à la membrane muqueuse de la bouche et des fosses nazales. La langue uniformément jaune, sans mélange d'aucune rougeur à la pointe ou sur les bords, est épaisse et rude, couverte à sa base de mucosités jaunâtres desséchées, qui en rendent la surface comme raboteuse. La soif est peu vive, les nausées sont fréquentes, les vomissemens et les selles sont nulles; la moindre pression de l'abdomen augmente les douleurs et fait jeter les hauts cris. (Diète, boissons acidies, fomentations émollientes sur le ventre, lavement légèrement laxaitf). Le soir, même état, anxiété extrême (sinapismes aux jambes); point de repos pendant la nuit, le malade ne cesse d'incommoder ses voisins par des cris continuels.

Le 10. les symptômes s'aggravent, la face est de plus en plus altérée, la teinte jaune de la peau est plus foncée. la sensibilité épigastrique est toujours très-prononcée, la constipation persévère, les urines sont rares, jaunes et épaisses, le pouls est petit, sans force, inégal, intermittent (même boisson, vésicatoire à la nuque et à la partie interne de chaque bras). Le soir à 3 heures, les vésicatoires n'ont produit qu'une très-légère rubéfaction, le pouls est misérable, la langue est couverte d'un enduit poisseux, noirâtre; il y a hoquet, délire erratique: la peau est terreuse, les extrémités sont froides, les cris continuent (potion antispasmodique). Mort à 10 heures du soir. Dans les derniers momens de la vie, un liquide épais, poisseux, noirâtre, contenant de petites granulations semblables à du marc de café, est rendu par la bouche et les parines.

Autopsie-cadavérique, faite le lendemain à 8 heures du matin (10 heures après la mort, en présence de MM. Hédouin, Grandmaison et Barrera, médecins de l'établissement, qui ayant vu le sujet de son vivant, avaient été frappés comme moi du caractère de sa maladie. (Cette fois je crus devoir prendre la précaution de faire dégager des vapeurs de chlore en abondance dans l'amphithéâtre, la présence de mes confrères et de plusieurs chirurgiens sous-aides-majors, m'en faisait un devoir).

Habitude extérieure: couleur jaune safran de toute la surface du corps, ecchymoses de la partie postérieure du tronc et des membres, résultat manifeste de la position du cadavre, raideur des extrémités, matière noirâtre découlant par la bouche, semblable à celle que le malade a rendue quelques instans avant la mort, tissu cellulaire sous-cutané assez abondant, fortement coloré en jaune comme la peau; muscles fermes, épais et rouges comme dans l'état sin.

Crâne. - La surface externe de la dure-mère est parsemée de taches jaunes irrégulières, assez étendues. Cette membrane est molle, lâche et comme ridée, séparée de la surface du cerveau par une petite quantité de sérosité citrine quis'écoule par l'ouverture de la dure-mère, lorsqu'on incise cette enveloppe. Une sorte de gelée liquide de même couleur se rencontre entre l'arachnoïde et la pie-mère, dans les points correspondant aux sillons de la convexité du cerveau; la pie-mère, qui offre un lacis de vaisseaux parfaitement injectés, est d'un rouge brun très-marqué, et se détache de la substance cérébrale avec une extrême facilité. La substance grise est beaucoup plus molle que de coutume : la substance blanche ne fournit le sujet d'aucune remarque; les ventricules latéraux contiennent chacun une cuillerée environ de sérosité très - jaune, leurs parois offrent des ramifications de vaisseaux veineux tellement larges, qu'il est fort rare d'en observer de pareils; les plexus choroïdes, pâles et mous, semblent avoir été macérés dans la sérosité. La totalité de ce fluide contenu dans le crâne peut être évaluée à deux onces ou deux onces et demie.

Thorax.— Les poumons sont le siège d'une altération particulière, à laquelle le lobe inférieur du poumon ganche ne participe cependant en aucune manière; le parenchyme de cet organe, ramolli, presque pas crépitant, est gorgé de mucosités écumeuses d'an jaune clair, et ressemble assez exactement, pour la couleur et la consistance, à du miel qui contient encore beaucoup de cire; et état des poumons se manifeste à l'extérieur dans les portions affectées par des taches jaunes, apparentes à travers la plèvre, qui ne paraît pas elle-même différer de l'état sain. Du reste, la membrane muqueuse qui tapisse la trachée-artère et les bronches participe à la couleur dominante; chaque côté du thorax contient un verre environ de sérosité ronssâtre, et une once et demie du même liquide se retrouve dans l'intérieur du péricarde.

Le cœur a le volume et la consistance qu'il présente ordinairement; le tissu de cet organe est plus pâle que de coutume, la membrane fine et déliée qui le tapisse intérieurement et se prolonge dans les gros vaisseaux, est manifestement colorée en jaune : cette couleur est sur lous apparente sur les valvules du cœur que forment les replis de cette membrane. Les deux oreillettes et l'artère.pulmonaire sont 'exactement remplies par un énorme caillot fibro-albumineux, jaune, transparent, semblable à de la gelée de viande ou à l'ambre jaune, sur lequel elles sont comme moulées. Les ventricules contiennent aussi des concrétions de même nature, mais beaucoup plus petites. Les gros vaisseaux sont vides; le sang examiné dans les veines des membres où il a reflué, ne présente aucune altération que l'on puisse apprécier à l'œil nu.

Abdomen.—L'estomac examiné à l'extérieur n'offre rien de remarquable. Les intestins grèles sont manifestement distendus par un liquide contenu dans leur intérieur, qui les fait paraître d'un gris ardoisé, en raison de la transparence des membranes. Lorsque on ouvre l'estomac, il

s'en échappe plus d'un demi-litre d'une matière liquide. onclueuse, noirâtre, sans odeur prononcée, la même qui s'est écoulée par la bouche. Le jéjunum et l'iléon sont rempli d'un pareil liquide, un peu moins épais cependant et moins noir, parsois mêlé d'un sang brunâtre, lequel manifeste sa présence à l'extérieur de l'intestin grèle par des taches brunes qui se rencontrent de distance en distance. La membrane muqueuse de l'estomac est pâle, un peu grisâtre et peut être aussi ramollie. Un seul point rouge très-circonscrit se rencontre dans le voisinage de l'orifice pylorique. Il résulte de l'exsudation d'un sang visqueux que l'on enlève facilement avec le manche du scalpel et qui laisse la membrane saine au-dessons. La surface interne de l'intestin grèle est également pâle dans dans toute son étendue, les valvules conniventes sont très-développées; le dépôt que forme la matière noire s'enlève aisément par le lavage.

Le péritoine est parfaitement sain; le mésentère offre des taches jaunes nombreuses et contient un petit nombre de ganglions médiocrement développés. Le œœum réduit à un très petit volume ne contient que denx grumeaux de matières noires fort dures. Le colon également retréci et très-jaune n'a pas un calibre supérieur à celui de l'intestin grêle: ses parois sont cependant épaissies; sa cavité réduite de moitié ne contient absolument aucune matière; la membrane muqueuse qui le tapisse intérieurement est parfaitement saine.

Le foie, dont le volume n'excède pas les limites ordinaires, est verdâtre à l'extérieur; il offre la même couleur à l'intérieur; mais ne paraît pas autrement altéré. La vésicule, presque vide, contient une petite quantité d'un fluide rouge, visqueux, ginant, fort épais, qui ne ressemble en rien à la bile. La rate et le pancréas ont acquis un volume fort remarquable : le premier de ces organes, qui a quitté l'hypocondre gauche pour se porter dans son développement au devant du grand cul-de-sac de l'estomac, offre une densité et une dureté égales à celles du foie. Les reins sont sains; la vessie contient un pen d'urine épaissie et participe à la couleur jaune safran de presque tous les organes.

Réflexions. Les deux observations qu'on vient de lire se rapportent-elles à la maladie que l'on observe épidémiquement et que les auteurs ont décrite sous le nom de fièvre jaune? Telle est la première question qui se présente.

L'examen attentif des phénomènes de ces deux maladies, le caractère particulier qu'elles ont présenté, et qui me les a fait distinguer parmi un très-grand nombre d'autres, observées dans la même province, leur marche rapide et leur terminaison, les circonstances au milieu desquelles ces affections ont pris naissance, la ressemblance parfaite des principaux symptômes, avec ceux qui caractérisent la troisième période de la fièvre jaune, d'après les meilleurs observateurs; la conformité surtout des altérations organiques rencontrées à l'autopsie, avec le résultat des inspections anatomiques dans les diverses épidémies de cette maladie, ne me laissent aucun doute à cet égard. Mais, comme mon opinion dans cette circonstance résulte surtout de l'idée que je me suis faite de la nature de la fièvre jaune, il devient nécessaire de me livrer à quelques réflexions sur la cause et l'enchaînement des principaux phénomènes de cette maladie, afin d'en faire mieux ressortir la présence dans les deux faits que je publie, et d'établir par là leur identité avec la fièvre jaune. L'autopsie cadavérique dans l'un et l'autre cas formant la partie la plus complète de l'observation, et les altérations qu'elle démontre me paraissant plus propres que toute autre circonstance à établir le siège et le caractère de la maladie, c'est par l'examen de ces altérations que nous allons commencer le parallèle au moyen duquel nous nous efforcerons de justifier le titre que nous avons donné à ces deux observations.

De toutes les altérations que les ouvertures de cadavres ont fait reconnaitre chez les individus qui succombent à la fièvre jaune, la plus constante, la plus remarquable sans doute, celle qui paraît être caractéristique de la maladie, c'est l'existence du mélandhem (de µna, noin, et aupa, sang) que l'on rencontre toujours dans l'estomac ou les intestins, toutes les fois que la fièvre jaune suit sa marche ordinaire et que la mort n'arrive pas dans un temps très-court.

Ce mélanhème est un liquide onctueux, noirâtreou brunâtre, dans lequel nagent de petits flocons plus ou moins abondans, de petits grains noirâtres, ressemblant à de la suie délayée dans l'eau ou à du marc de café. Il provient manifestement des hémorrhagies qui ont lieu dans le tube digestif, à une certaine époque de la maladie, et est formé par le mélange du sang, produit de ces hémorrhagies, avec les sues muqueux, biliaires et pancréatiques; çes liquides confondus ensemble dans le canal intestinal, s'y altèrent par leur séjour et y acquièrent des qualités nouvelles, de telle sorte que les déjections qui n'étaient d'abord composées que de mucosités fort claires ou de matières bilieuses, deviennent ensuite sanguinolentes, puis poisseuses, noirâtres et composées du senl mélanhème.

« Il semble, comme le disent les membres de la Commission de l'intérieur (1), que la première période est consacrée à l'irritation vraie ou Jausse de l'estomac, d'où s'échappent des mucosités et de la bile en quelque sorte par espression; que la deuxème appartient au travail qui prépare les suintemens et les épanchemens de sang, ou autrement dits les hémorragies passives; que la troisième est destinée à la formation du mélanhème. »

Histoire médicale de la fièvre jaune observée à Barcelone en 1821, par MM. Bally, François et Pariset, page 389.

Cet ouvrage, indépendamment du mérite des faits qu'il contient, ayant en quelque sorte un caractère officiel, j'ai dû le choisir pour me setvir de terme de comparaison.

La vérité de cette théorie de la succession des altérations du sang et de la formation du mélanhème ne se démontre pas seulement par la nature des déjections, suivant les différentes périodes de la maladie; elle est encore prouvée par les qualités du fluide que l'on rencontre dans l'estomac après la mort. Ainsi , l'individu vient-il à périr dans la période dite d'irritation, par la violence des accidens inflammatoires dont l'estomac et le cerveau sont le plus ordinairement le siège : la mort avant lieu avant que les hémorrhagies aient en le temps de s'établir, l'on trouve dans ces organes, mais particulièrement dans l'estomac. les traces d'une phlegmasie que les symptômes de la première période ne permettent guères de révoquer en doute dans le plus grand nombre des cas; il n'y a pas alors de sang épanché, encore moins de mélanhème; les fluides muqueux, bilieux et pancréatique se rencontrent seuls et sans mélange dans l'intérieur des voies gastriques, quelquefois transformés en une matière pultacée, en une sorte de bouillie grisâtre qui ressemble, disent les auteurs de l'ouvrage déjà cité, à de la farine de graine de lin délayée et altérée; puis ils ajoutent « ce qui doit paraître . étrange, c'est qu'alors l'inflammation de la tunique interne était plus vive et plus étendue (1) ». Cette coïncidence est pourtant facile à expliquer; elle vient admirablement à l'appui de la thèse que nous soutenons.

La deuxième période s'annonce par une diminution sensible dans les symptômes qui précédemment étaient lès plus prononcés: «Tout-à-coup les pulsations artérielles perdent leur caractère de fréquence et de vivacité; on les voit ramenées au type physiologique, descendre d'une manière sensible et perdre de leur nombre; peu élevé, le pouls se rapetisse et se ramollit. Plus on avance vers

<sup>(1)</sup> Op. cit., page 353. Vorez d'ailleurs les obs. 33, 40, 41, 45 et 47.°, dans lesquelles cette matière pullacée a été rencontrée.

la troisième période, plus il devient petit, faible, moins il fournit de pulsations (1) ».

Cet état du pouls qu'accompagnent la diminution de la chaleur, la cessation des sueurs et la mollesse de la peau, suit comme on voit les phases de l'épanchement sanguin qui s'opère dans le canal digestif; le premier effet de l'hémorrhagie est de procurer un sonlagement marqué, un état de calme qui en impose souvent pour la convalescence: les symptômes d'irritation se sont amendés par le fait même de l'exhalation sanguine qui s'est opérée dans les parties qui étaient le siège d'une inflammation plus ou moins vive; la phlegmasie a beaucoup diminué, souvent même elle disparait complètement, et si plus tard le sujet vient à succomber, il n'est pas rare alors qu'on n'observe que des traces l'égères de phlegmasie ou qu'on n'en rencontre même auceun vestige.

Toutefois l'état plus favorable des malades au commencement de la seconde période, ne doit pas inspirer une sécurité trompeuse. L'abondance des épanchemens sanguins qui ont lieu dans le canal digestif, dans le rachis, quelquefois même dans l'utérus, lorsque celui-ci v est disposé par l'état de gestation, et le séjour dans ces parties du fluide épanché mettent bientôt le malade dans un grand danger. Les hémorrhagies qui ont lieu dans la fièvre jaune sont loin, en effet, d'avoir le caractère de bénignité qu'elles offrent dans d'autres circonstances. Il semble que le sang ait perdu la plasticité qui lui est propre, qu'il soit devenu plus noir et plus fluide; tel est du moins, d'après le témoignage des observateurs, l'apparence qu'il présente dans les épistaxis et les hémorrhagies buccales qui sont comme le prélude des épanchemens internes ; telles sont aussi les qualités qu'on reconnaît dans le sang, lorsque ce fluide se rencontre seul et sans mélange dans l'es-

<sup>(1)</sup> Ibid., page 400.

tomac (1), ou lorsque encore il vient à former des épanchemens dans le canal rachidien (2). Cette fluidité plus grande, cette espèce de disgrégation du sang, serait-elle la cause des hémorrhagies, ainsi qu'on la pensé? On conçoit au moins qu'elle en favorise la production et que l'écoulement du sang, rendu par là plus facile, se prolonge beaucoup plus long-temps que dans les cas ordinaires. La difficulté que l'on éprouve à arrêter les hémorrhagies qui ont lieu à la suite de l'application des sangsues dans cette maladie, vient à l'appui de cette opinion (3); et rien ne répugne, ce me semble, à admettre dans la fièvre jaune une altération du sang, une sorte de décomposition analogue à ce qui a lieu dans l'empoisonnement par les gaz délétères, comme le deutoxyde d'azote, par exemple, soit qu'on la regarde comme produite par les effluves marécageuses, ou qu'on la considère comme le résultat d'un principe contagieux.

Quoi qu'il en soit, le sang que l'on trouve quelquesois dans certaines portions du tube digesist, tel à-peu-près qu'il paraît avoir été exhalé; est tellement la source du mélanhème, que, recueilli dans un vase et conservé jusqu'au lendemain, il se transforme en une matière couleur marc de case, avec des slocons qui se précipitent au sond d'une sérosité brunâtre, et devient tout semblable au mélanhème (s).

Immédiatement après les hémorrhagies et l'existence

<sup>(1)</sup> MM. Bally, François et Pariset estiment à na huitième le nombre des sujets chez lesquels l'estomae contenait du sang pur. (Op. cit., page 353.)

<sup>(2)</sup> Ibid., page 345.

<sup>(3)</sup> Nous avons observé cependant que l'application des sangsues déterminait un écoulement de sang beaucoup plus abondant en Espagne que dans notre pays.

<sup>(4)</sup> Voyez ouvrage cité, obs. 11.º, 37.º et 38.º

du mélanhême, que nous regardons comme le caractère pathognomonique de la fièvre jaune, on doit placer, comme l'un des phénomènes les plus constans de cette maladie, la couleur jaune de la peau qui en dépend bien plutôt. selon nous, que d'une affection du foie, laquelle n'est rien moins que constante. La teinte ictérique de la peau ne s'observe guères en effet dans la première période, si ce n'est au pourtour de la bouche et des aîles du nez, et dans quelques circonstances seulement; elle n'apparaît le plus ordinairement qu'au temps des hémorrhagies internes, et devient de plus en plus foncée, à mesure que celles-ci sont plus abondantes, ou que le sang épanché s'altère davantage par son séjour dans les intestins. Souvent elle manque tout à-fait ; mais alors les épanchemens sanguins manquent en même temps, ou bien on la voit s'établir après la mort, au moyen de l'absorption qui continue d'avoir lieu sur les portions les plus fluides du sang. La diminution des sécrétions ne reconnaît pas une autre cause ; elle est un effet naturel des hémorrhagies avec l'apparition desquelles elle coïncide; la suppression complète des urines, qui forme l'un des caractères les plus constans de la troisième période, dite adynamique, s'explique trèsbien de la même manière; et je ne vois pas qu'il soit nécessaire de torturer les faits pour la faire dépendre d'une inflammation des reins que les observateurs les plus exacts n'auraient pas su reconnaître, « Jamais les reins ni leurs dépendances ne laissent apercevoir de lésion, disent les médecins de la Commission; nous les avons néanmoins examinés avec un soin d'autant plus scrupuleux que les fréquentes suppressions d'urine appelaient nécessairement l'attention sur ces organes (1). » Je ne crois pas non

<sup>(</sup>t) Ouv. cité , page 356.

<sup>.</sup> M. Rochoux n'a rencontré l'inflammation des veines que chez un quart des individus , à la Martinique.

plus qu'il faille l'attribuer à une paralysie des organes sécréteurs, dont la déperdition abondante des fluides serait dans tous les cas la véritable cause.

Cette explication de plusieurs phénomènes de la fièvre jaune pourra paraître à quelques personnes tant soit peu entachée d'humorisme; mais on ne peut niér que, s'il est des maladies dans lesquelles il convienne d'avoir égard à l'état du sang et des humeurs, afin de parvenir à une explication complète des phénomènes, les empoisonnemens miasmatiques ne soient de ce nombre.

Quoi qu'il en soit, comme aucun de ces trois caractères principaux de la fièvre jaune, savoir : l'existence du mé-lanhême, la couleur jaune de la peau et la suppression des urines, n'a manqué dans les deux observations que nous avons fournies: nous sommes déjà en droit d'établir sur ce premier point leur identité avec la fièvre jaune. Raisonnons à présent les principales circonstances de l'autopsie, et voyons s'il n'est pas quelques alférations organiques qui, bien que moins constamment offertes par la fièvre jaune, concourent cependant à en établir le caractère.

Ainsi, 1.º L'injection des méninges et les épanchemens séreux que nous avons rencontrés, sans apparteuir spécialement au typhus ictérode, ne lui sont pas étrangers, puisque l'arachnite accompagne fréquemment cette maladie,

2.º L'allaissement du cerveau observé chez Roccherd est plus particulièrement relaté par Savarési dans son histoire de la fièvre jaune, qui a régné à la Martinique en 1802 et 1804. L'aspect comme ridé de la dure-mère est indiqué par M. Bally dans l'ouvrage qu'il a publié en 1814, sur le typhus d'Amérique (1).

<sup>(1)</sup> Du Typhus d'Amérique , page 149.

. 3.º Les caillots ambrés fibro-albumineux contenus dans les cavités du cœur ont été signalés, pour la première fois, par le même auteur. M. Audouard et ses collègues de la Commission de l'intérieur les ayant constamment repcontrés dans la dernière épidémie de Barcelone, les considérèrent d'abord comme un produit spécial de la fèvre jaune. M. Bally, qui s'est livré depuis à de nouvelles recherches, se croit en droit d'affirmer que les neuf dixièmes des cadavres en présentent de semblables. L'une et l'autre opinion me paraissent également éloignées de la vérité, et je puis assurer, pour m'être beaucoup occupé de ces concrétionssousun autre point de yue, que s'il est très-fréquent de les observer, on ne les rencontre pas, à beaucoup près, aussi souvent que M. Bally paraît le croire aujourd'hui.

4° La couleur jaune de la plupart des tissus n'est pas rare dans la fièvre jaune. La couleur jaune des valvules du cœur n'a été vue qu'une seule fois par M. Béquerie, et ce fait est cité comme unique par M. Bally, dans son ouvrage sur le typhus d'Amérique. Je ne sais si elle a été observée depuis : pour ma part, je l'ai rencontrée une autre fois chezun homme affecté d'ictère, à la suite d'une plate de l'avant-bras, qui, chose digne, d'attention, donnait issue à une sérosité roussâtre presque entièrement semblable à la matière du mélanhéme. La couleur ardoisée du foie, de même que l'état de la tête, fort remarquable dans les deux cas, s'expliquent très-bien par les changemens survenus dans la circulation, Quant au fluide contenu dans la vésicule, il offre souvent le même aspect dans la fièvre jaune (1).

<sup>(1)</sup> Il est filcheux que les circonstances ou nous nous trouvions n'aient pas permis de faire l'ouverture du rachis ; ella nous ... ût peut être, donné connaissance de quelques altérations aualogues à celles qui ont été signalées à Barcolone , dans l'épidémie de 1821. Avoions toutefois rue les mé-

Indépendamment des caractères de similitude que l'autopsie cadavérique nous a présentés, il en est qui nous sont fournis par les autres circonstances de la maladie. Le climat, par exemple, la saison et les influences locales sous lesquelles l'une et l'autre affections ont pris naissance. ne sont-elles pas précisément les mêmes qui favorisent. si elles ne déterminent le développement de la fièvre jaune? L'accord parfait des symptômes de la troisième période avec ceux offerts par nos deux malades, n'est-il pas aussi fort remarquable? L'état profond de stupeur chez le premier, l'affaiblissement des facultés intellectuelles et les cris continuels chez le second, la couleur jaune de la peau déjà parvenue au plus haut degré chez tous les deux , le sentiment pénible que produisait la pression de l'épigastre et des hypocondres, l'enduit poisseux et noirâtre de la langue, la faiblesse et la lenteur du pouls. la suppréssion des urines, etc., ne sont ce pas là les phénomènes qui correspondent à la dernière période de la fièvre jaune? Si dans les deux cas il n'y a pas eu de vomissemens de matières noires, il n'en faut rien conclure: cette circonstance s'est souvent offerte, ainsi que nous l'apprennent les observateurs déjà si souvent cités : « Un autre phénomène, disent-ils, assez inexplicable, sur lequel les nécropsies nous éclairaient, c'était de voir le sang ou te mélanhême remplir l'estomac, sans qu'un atôme s'en fût échappé pendant la vie (1). »

Si, par la comparaison que nous venons d'établir, il est démontré que les deux faits dont nous avons fourni l'observation appartiennent réellement à la question de l'origine et de la propriété contagieuse de cette maladie?

decius français ont attribué à ces allérations un degré d'importance qu'on ne s'est pas généralement accordé à reconnaître.

<sup>(1)</sup> Ouv. cité , page 418.

Réunies au petit nombre de faits semblables que l'on possède, ces deux observations établissent suffisamment que la fièvre jaune n'est pas due uniquement à un principe spécial, toujours importé du Nouveau-Monde, puisqu'elle peut se développer spontanément dans nos climats, et exister même d'une manière sporadique dans quelques circonstances qui ne différent pas en apparence de celles au milieu desquelles on la voit régner épidémiquement et exercer ses plus affreux rayages. Mais gardons-nous d'en conclure que la fièvre jaune, parce qu'elle est quelquesois produite sous nos yeux par un foyer d'infection, ne puisse provenir que de là, et que la contagion de cette maladie n'existe pas. Perjol et Roccherd n'ont pas été séparés de leurs camarades, il est vrai, et il ne nous a pas paru que leur voisinage ait été funeste aux autres malades; mais, aussi quelle puissance de contagion peut on supposer chez un individu isolé, placé dans les circonstances les plus favorables au renouvellement de l'air et à la destruction des miasmes? La transmission de la fièvre jaune par contagion, me semble avoir été mise hors de doute dans la dernière épidémie de Barcelone. Rien ne peut détruire les faits qui parlent en sa faveur, à moins que l'on les nie, L'origine exotique et l'importation de la maladie sont également prouvées pour un grand nombre d'épidémies; mais ces exemples ne préjugent pas pour toutes; de sorte que dans l'état actuel de la science, il faut nécessairement admettre : 1.º que la contagion peut avoir lieu dans les circonstances générales et individuelles favorables à l'action des miasmes qui s'échappent des corps malades; mais que les individus isolés ne communiquent pas la maladie, lorsque, éloignés du foyer d'infection, ils se trouvent placés dans les conditions qui favorisent le renouvellement de l'air et la dispersion des miasmes; 2.º que, si certaines épidémies reconnaissent manifestement une origine exotique, et sont dues à l'importation,

la fièvre jaune peut également se développer en Europe, dans les circonstances analogues à celles qui se rencontrent sur les plages maritimes du Nouveau-Monde.

Les mesures préservatrices doivent être dirigées en conséquence. Il faut dès l'origine, au lieu de perdre un temps précieux à disputer sur les causes de l'épidémie, se hâter d'éloigner les causes d'infection qui favorisent dans tous les cas les progrès de la maladie, et séquestrer en même temps les individus que l'on suppose en avoir apporté le germe, purifier les felts, établir des lazarets pour les individus reconnus infectés, etdes maisons d'observation pour ceux qui ont communiqué avec les malades.

Plus tard, lorsque le mal n'a pu être arrêté dans sa source, on doit songer à se rendre maître de toute la pôpulation, et répêter en grand ce qui avait d'abord été fait en petit. Or, comme les lieux où règne l'épidémic sont dèvenus, par le fait, un véritable foyer d'infection, il faut, avant tout, évacuer les habitations qu'il est impossible de purifier tant que les individus sains y sont entassés avec les malades. Au lieu de forcer ceux que la maladie a épargnés de séjourner dans un air infecté, il faut les faire camper au milieu des champs, désigne des lieux d'observation pour les suspects, et établir dans les endroits les mieux exposés et les plus salubres, des villagés-hopitaux où les malades sont obligés de se laisser traiter avec les précautions nécessaires pour empêcher les communications et éviter l'encombement.

Si ces mesures sont exécutées avec exactitude et entemps utile, si l'on a pu se rendre maître de la masse de la population pendant les premiers jours seulement, il n'y a plus d'inconvénient bientôt à laisser les individus sains en dehors du cordon, peu importe qu'ils comminiqueôt avec le reste de la province; car il est évident que ceux qui n'ont pas été atteints de la maladie dans les premiers temps de l'émigration, en sont désormais préservés. Sur la maladie appelée asthme par les auteurs; par M. BRICHETEAU, D. M. P.

M. J.", avocat recommandable d'une des principales villes de France, jeune homme d'environ 28 ans, d'un tempérament bilieux et d'une grande susceptibilité nerveuse, passait pour asthmatique et était traité comme tel par les médecins de la cité qu'il habitait. On avait employé, sans presqu'aucun succès, un grand nombre de moyens pour le débarrasser d'une difficulté de respirer qu'il avait habituellement, et qui revenait par accès plus ou moins éloignés. M. J." allait depuis plusieurs années prendre les eaux de Barrèges, et s'en trouvait assez, hien; il observait d'ailleurs un régime trés-sévère, et prenait les plus grandes précautions hygiéniques pour sa conservation, évitant surtout avec un soin extrême l'influence des variations atmosphériques ou lui étaient préludiciables.

Au mois de janvier de cette année, se trouvant mieux qu'à l'ordinaire, il crut pouvoir venir sans inconvénient à Paris, pour régler quelques affaires importantes. Là, contre son attente, des débats très-vifs le soumirent aux plus rudes épreives, pour un esprit droit et un caractère irrascible. Sa réspiration commença dès-lors à devenir plus fréquente et plus génée; des courses longues et fatiguantes par un temps froid et variable, un séjour d'environ deux heures dans une église humide, pendant une cérémonie religieuse, ne firent qu'accroître ce premier dérangement; bientôt M. J." se trouva forcé de garder la chambre.

On me fit appeler le 15 janvier pour lui donner des soins; le principal symptôme qui fixa mon attention fut une astrime. 335

grande difficulté de respirer, accompagnée d'une fréquence et d'une irrégularité notables du pouls. Je fus frappé surtout du mouvement brusque d'élévation que les omoplates exécutaient pendant l'inspiration. Au milieu du spasme et de l'agitation que causait cette dyspnée extrême. la figure était calme et la chaleur de la peau naturelle; par intervalle il v avait de la toux et le malade expectorait un peu de sang ; les battemens du cœur étaient irréguliers et tumultueux; la poitrine, sonore dans presque toutes ses parties, examinée immédiatement avec l'oreille et au moyen du stéthoscope, présentait un râle bruyant et manifeste dans presque toute son étendue, excepté à gauche et en bas, où l'on n'entendait pas bien la respiration, M. J.10 était obligé de se tenir sur son séant, une anxiété singulière le forçait incessamment à changer de place. Il y avait insomnie complète depuis plusieurs jours.

Je proposai au malade une saignée du bras; il se réfusa à l'emploi de ce moyen, sois prétexte qu'un médecin qui avait toute sa confiance l'avait engagé à ne jamais se laisser saigner; j'obtins, après un assez long débat, qu'on lui appliquerait de suite vingt sangsues sur le point le moins sonore de la poirtine; je lui prescrivis en outre pour boisson de l'eau panée, une potion avec légère dose d'éther nitrique, et des pédiluves fortement sinapisés pour le soir.

Le lendemain soir, le malade se trouva mieux; il avait dormi plusieurs heures pendant la nuit; mais le 17, l'accès redouble d'intensité, et la suffocation devient plus imminente; la parole était difficile, entrecoupée, le malade semblait n'avoir pas assez d'air pour respirer, l'inspiration se faisait d'une manière convulsive; il disait qu'il allait étouffer, si on ne le tirait pas de la position cruelle où il se trouvait. Le pouls était d'une fréquence et d'une irrégularité extrêmes, ainsi que les hattemens du cœur; la soifétait vive; les urines rouges, peu abondantes.

336 ASTHME.

M. Fouquier fut appelé en consultation; après un examen attentif, il pensa que M. J. e éprouvait un violent accès d'asthme, et qu'il n'existait aucune lésion notable dans sa poitrine. Je ne différai de cette opinion qu'en un point pen important, et nul quant au traitement. Nous proposâmes, dans une consultation écrite, une saignée du bras, des applications réitérées de sinapismes aux jambes, aux cuisses, et l'usage d'une boisson antipasmodique et d'une émulsion contenant une once de siron diacode sur cinq onces de véhicule (diète absolue); nous conseillâmes au malade de rester le jour et la nuit assis sur une chaise longue. Excepté la saignée, à laquelle il sc refusa avec une singulière obstination, les movens prescrits furent employés dans l'ordre convenu. Il en éprouva un assez heureux effet: sa respiration devint plus libre, son esprit plus calme, et un sédiment marqué dans les urines me fit partager l'espoir qu'il manifestait déjà de retourner sur les rives de la Loire. Mais ce présage n'était qu'un mensonge; M. J.re ne devait plus revoir ces bords fortunés.

Le 20, la suffocation devint de nouveau imminente; le malade se plaignait d'une constriction insupportable du thorax; il ne pouvait garder aucune position, répétait sans cesse que sa chambre n'était pas assez grande jour qu'il pût respirer, et qu'il fallait le transporter ailleurs.

Nons le vimes dans la soirée, et il fut convenu qu'on lui appliquerait un vésicatoire sur la poitrine, qu'on continuerait plus tard l'application des sinapismes, et que le malade ferait usage d'une potion dite expectorante avec une légère dose de kermès (diète absolue). Ces moyens eurent beaucoup moins d'effet que les premiers; la journée du lendemain fut très-orageuse. Le malade insistant toijours pour changer de logement, au lieu de le transporter dans un hôtel voisin, comme nous l'avions considere dans un hôtel voisin, comme nous l'avions dois seillé, on le conduisit, dans l'après-midi, de la rue Dau-

ASTHME. 337

phine, près l'Observatoire, dans la maison de santé de M. le docteur Descourtils. A peine fât-il dans la voiture, que la suffication augmenta, malgré la précaution d'aller au pas; il fut très-fatigué de la course, et expira deux heures après son arrivée chez M. Descourtils.

Le 23, nous procédâmes, M. Descourtils et moi, à l'ouverture du corps de M. J. re, trente-six heures après la mort, et nous trouvâmes les altérations suivantes.

1.º Le cœur parut un peu plus volumineux que dans l'état naturel; il y avait environ deux onces de sérosité limpide épanchée dans le péricarde. Le ventricule droit, et l'oreillette du même côté étaient un peu amincis et dilatés; ces cavités contenaient d'ailleurs nne grande quantité de sang noir coagulé, et quelques concrétions fibrineuses blanchâtres. Les ouvertures des gros vaisseaux qui partent du cœur et aboutissent à cet organe, étaient dans l'état naturel, ainsi que les valvules qu'on y remarque.

2. La trachée-artère et le larynx n'offraient aucune trace d'altération, mais les bronches et leurs divisions étaient affectées d'une inflammation chronique ancienne, et recouvertes d'une couche de mucosité épaisse et rivisatre.

3.º Des deux poumons, le droit était sain, et seulement uni par d'anciennes adhérences aux parois thoraciques; son tisse était élastique et crépitant; le gauche se trouvait presque partout lâchement adhérent à la face interne du thorax; en plusieurs endroits, son tisse était désorganisé; néammoins, il restait une assez grande étendue de parenchyme propre à la respiration. La lésion de ce poumon paraissait d'ailleurs fort ancienne, et cet organie n'oftrait aucuhe trace d'inflamination récente.

4.º L'abdomen n'offrit aucune alfération notable la tête, n'ayant paru le siége d'aucune lésion pendant la maladie, ne fut point ouverte.

L'ensemble des lésions observées chez M. J. exaspé-

338 ASTHME.

rées par les causes dont nous avons parlé, a-t-il été suffisant pour le faire périr? ou bien ce malade a-t-il succombé à ce qu'en appelle un accès d'asthme ? La solution de cette double question en suppose une troisième, d'abord résolue affirmativement par rapport à cette maladie; c'est celle-ci ; Existe-il une maladie à laquelle on doive donner le nom d'asthme? Des médecins, au nombre desquels il faut placer notre collégue M. Rostan, ont révoqué en doute l'existence de cette maladie et ont prétendu que l'asthme n'était que le symptôme d'un anévrysme du cœur. Mais dans le cas qui nous occupe, et qui pourtant était une répétition fidèle de l'asthme spasmodique des auteurs, il me paraît difficile d'attribuer et les phénomènes observés pendant la maladie et la mort qui en a été la suite, à la très-légère dilatation des cavités droites du cœur observées sur le cadavre, laquelle n'était vraisemblablement que le résultat d'une longue et habituelle difficulté de respirer. Tout au plus, à mon avis, pourait-on dire que la réunion et l'exaspération de plusieurs altérations chroniques qui , prises isolément , ne pouvaient porter atteinte à la vie . l'ont détruite tout-à-coup. Mais d'un autre côté, est-il bien démontré que cet asthme, dont M. J. présentait tous les caractères, ne soit qu'une entité chimérique, et qu'il faille définitivement la rayer des cadres nosologiques? M. Bégin, qu'on ne saurait en conscience accuser de croire aux entités morbifiques, a bien établi, dans un mémoire publié dans le Journal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales (novembre 1819), que l'altération du cœur et des gros vaisseaux, regardée par M. Rostan comme la cause de l'asthme, pouvait au contraire en être l'effet; et dès-lors, si l'asthme dépend d'une lésion de tissu, comme cela est probable, au moins n'est-ce pas toujours de celles de l'organe central de la circulation. Si l'on suppose, ainsi que le fait M. Bégin, un obstacle à la respiration dans les poumons,

ou ailleurs, la circulation peut-être consécutivement lésée, et par suite ses instrumens? ensorte que quand on vient à ouvrir, comme l'a fait M. Rostan, des vieillards affectés depuis trente ans d'asthme ou de difficultés de respirer, et qu'on trouve chez eux une affection du cœur, on n'est pas par cela seul en droit d'en conclure que la dyspnée dépendait de la lésion du cœur. Peut-être faut-il chercher ailleurs et la cause première de l'asthme et celle de l'anévrysme? M. Bégin la place pour l'asthme, dans la membrane muqueuse des poumonsirrités ou enflammés. Il est certain que cette membrane joue un grand rôle dans l'économie par ses fonctions et ses nombreux rapports sympathiques, et que le fait que j'ai rapporté vient à l'appui de cette opinion. Mais puisque cette membrane suivant qu'elle est lésée de telle ou telle manière, donne lieu à des phénomènes si divers ; que des modifications pathologiques qui lui sont propres résulte tantôt la toux convulsive qu'on appelle coque luche, tantôt l'angine aiguë couenneuse et membraneuse. qui a reçu le nom de croup; d'autres fois des inflammam tions ulcéreuses , comme l'angine trachéale ; la phthisie laryngée, etc., je ne vois pas pourquoi, en admettant: l'opinion de M. Bégin, on ne laisserait pas le nom d'asthme à cette espèce de phlegmasie de la membrane muqueuse des bronches, susceptible de produire un resserrement ou une oblitération de ces conduits aérifères dont l'intégrité est indispensable à la respiration , et par suite de mettre obstacle à l'introduction de l'air dans les poumons ; obstacle qui est probablement la cause déterminante de cet état convulsif des muscles mis en jeu dans l'acte respiratoire. 40000

Mais ce resserrement spasmodique lui-même, s'il a effectivement lieu, ne dépend-il pas d'une autre cause? Les nerfs qui vont se distribuer au poumon ne jouent-ils aucun rôle dans tout ce qui a rapport à l'asthme? Plusieurs 34o FIÈVRES

auteurs l'ont cru, puisqu'ils ont rangé cette affection parmi les maladies nerveuses. Cette dernière réflexion me fait vivement regretter de n'avoir pas eu le temps d'examiner les neris pneumogastriques à l'ouverture du corps de M.J.\*

Observations et recherches sur les fièvres intermittentes; par J. L. Brachet, D. M. P., médecin de l'Hôtel-Dieu, membre de la Société de Médecine de Paris, etc.

Peu de sujets ont autant et aussi infructueusement excité la curiosité des médecins que les fièvres intermittentes. Il est peu d'auteurs qui n'aient cherché à en expliquer le mécanisme et à en connaître la nature intime. On en a fait alternativement des maladies nerveuses essentielles, pyrétiques, inflammatoires, des gastrites, des splénites, etc. Aucune de ces théories, prise exclusivement, n'a pu se soutenir au creuset de l'observation : dèslors, reconnue fausse, elle a été rejetée pour en chercher une autre, et toujours sans mieux atteindre le but : pourquoi cela? C'est qu'on a constamment généralisé quelques faits particuliers pour en faire une théorie exclusive. Des causes variées peuvent donner lieu aux fièvres intermittentes; divers organes peuvent être le siège ou le point de départ des phénomènes pathologiques : on croit toucher au but, et un fait non prévu en éloigne.

Cet état de vacillation dans les opinions m'a bien des fois porté à faire des recherches sur la nature de cette pyrexie. Naguère je m'en occupai avec d'autant plus de zèle que la doctrine des gastrites intermittentes prenait plus de faveur, atlendu que cette manière de voir me pouvait pas cadrer avec ce que j'avaistant de fois observé; une gastrite combattue par des médicamens qui exaspè-

rent toutes les gastrites était au-dessus de ma conception. Si les pyrexies intermittentes ne sont pas des gastrites.

Si les pyrexies intermittentes in sont pas des gastriets, d'ira-t-on, que sont-elles? Il nous faudra donc retourner à l'ontologie. L'alternative n'est, pas absolue : notre ignorance sur la nature d'une maladie ne nous force point à lui en créer une de notre choix; et il faudrait l'avouer franchement, plutôt que de consacrer une erreur par esprit de système. C'en serait une que de faire une gastrite de la fièvre intermittente; ce sont deux maladies distinctes, même d'après les plus zélés partisans du gastritisme.

Un sujet aussi battu, et pourtant toujours aussi neuf, semble devoir être l'écueil de toutes les doctrines, et, quoique je n'aie pas la prétention d'être plus heureux que les autres, j'exposerai les réflexions qui m'ont été suggérées par quelques faits et les faits eux-mêmes: s'ils n'éclairent pas la question, du moins il ne consacreront aucune erreur capable de devenir nuisible.

Pour arriver à la solution du grand problème de la nature des fièvres intermittentes, il faut interroger les symptômes, le traitementet les altérations pathologiques; toute induction qui ne serait pas tirée de cestrois sources, ne serait que mensongère, et elle ne pourrait pas satisfaire un esprit éxact.

Quand on observe un malade au moment où ur accès de fièvre commence, on voit des frissons vagues parcourt simultanément ou successivement différentes régions du corps, se régulariser et devenir bientôt un frisson général; la peau pâtit, perd sa souplesse, se crispe en chair de poule, et semble par sa constriction sur le tisso cellulaire sous-cutané, diminuer, le volume du corps; les parties colorées extérieures, les joues et les lévres, deviennent livides, ainsi que les ongles; un sentiment de froid glacial se fait sentir à toute la périphérie et y produit les mêmes effets, c'est-à-dire, suspension de toute exhalation, cris-effets, c'est-à-dire, suspension de toute exhalation, cris-

342 FIÈVRES

pation des capillaires, refoulement des liquides ; la céphalalgie frontale s'établit; la région précordiale devient le sièce d'une sensation particulière de malaise et de plénitude; la respiration est plus embarrassée et le pouls est petit et concentre. Le frisson se transforme en véritable tremblement; la mâchoire inférieure commence à battre contre la supérieure, et bien souvent les membres et tout le corps sont agilés d'un mouvement impossible à réprimer. - A cet élat de froid, qui constitue la première période, et dont la durée , quo ique illimitée , ne va guère audelà de 3 à 4 heures, succède un nouvel ordre de phénomenes. A mesure que les symptômes précédens cessent, la peau devient chaude et brûlante, la bouche ardente, le comr bat avec force, la figure s'anime et devient rouge. le derme s'epanouit et se gonfle en quelque sorte. - Enfin le pouls devient souple , large et plein , les pores exhalans s'ouvrent, et une sueur abondante couvre le corps et ramêne le calme. Lorsque l'intermittence est complète , les fonctions s'exécutent avec toute la régularité possible jusqu'au relour de l'accès snivant.

L'analyse de ces phénomènes n'est point difficile; mais quel est le point de départ? Pour en faciliter la recherche, rappelons-nous que deux systèmes nerveux portent et entretiennent la vie dans nos organes et président à leurs fonctions: que l'on , le système nerveux ganglionaire, commun à lous les êtres organises, tient sous sa dépendance toutes les fonctions dites organiques ou assimilatires : que l'aulre, le système nerveux cérébre spinal, propre aux seuls animaux, est le seul principe des fonctions sensoriales et intellectuelles; et concourt à l'exécution sensoriales et intellectuelles; et concourt à l'exécution de melques grandes fonctions organiques (1).

Cela pose, nous verrons que les deux systèmes nerveux

<sup>1)</sup> Poses hill Memoire sur les fonctions du système nerveus gon-

paraissent intervenir également dans la production des phénomènes de la fièvre intermittente. Au système nerveux cérébro-spinal appartiennent le sentiment de froid, la céphalalgie frontale, la sensation douloureuse de l'épigastre, la sensation de brisement des membres, le tremblement de la machoire et des membres ; du système nerveux ganglionaire dépendent : la crispation des capillaires cutanés, d'où résulte retraite des fluides de la périphérie au centre et accumulation du sang à l'intérieur; les contractions variées du cœur ; le retour des fluides à la périphérie et la sueur ; les vomissemens, lorsqu'ils ont lieu , tiennent d'une part au système des ganglions par la sécrétion plus abondante de la bile et des fluides gastriques, d'autre part au système cérébral par la contraction du plan musculaire de l'estomac, qui est sous sa dépendance au moyen des pneumogastriques (1). Les modifications de sécrétion dans le cours d'un accès dépendent du système ganglionaire : l'urine claire de la période du froid, trouble du milieu de l'accès, et sédimenteuse de la terminaison sont dues à la manière diverse dont la sensation moléculaire des reins est modifiée aux différentes époques de l'accès, pour mettre les capillaires sécréteurs de ces organes en rapport avec les matériaux appropriés à chaque variété de l'urine et leur imprimer ce caractère particulier. Cette analyse des symptômes a l'avantage de nous les montrer tous liés à l'action nerveuse, et de faire une répartition exacte de ce qui appartient à chaque système nerveux: mais elle ne nous suffit pas Welle nous fait bien connaître quelles sont les fonctions lésées: mais elle nous laisse ignorer quel est le premier organe malade, celui qui agit sur tous les autres, qui est le point de départ.

Ce sujet a été-jusqu'à ce jour la pierre d'achoppement de la plupart des auteurs. Les uns, avec Hoffmann et Cul-

1000.01

<sup>(1)</sup> Mémoire cité.

len, ont placé la maladie dans le système nerveux, et se sont contentés d'indiquer les symptômes qu'ils ont fait consister dans un spasme extérieur qui refoulait les liquides à l'intérieur, et dans la réaction du cœur pour rétablir l'équilibre. Cette explication est vraie autant qu'elle puisse l'être , puisqu'elle n'est que l'exposition des phénomènes, ce qui ne saurait varier. Les autres, cherchant à mieux localiser la maladie, se sont efforcés de lui trouver un siège plus fixe ; en envisageant la fréquence des engorgemens abdominaux à la suite des fièvres intermittentes, ils se sont demandés si ces engorgemens étaient cause ou effet : ceux qui faisaient de la fièvre une maladie générale ont dû les considérer comme effet; ceux qui ont voulu restreindre la maladie à un organe malade les ont au contraire regardés comme la cause de la fièvre, et en ont fait dériver tous les symptômes. Ainsi, les uns ont fait de la rate le foyer de la fièvre ; les autres l'ont placé dans le foie ou dans différentes autres parties. La coïncidence presque constante des engorgemens abdominaux. surtout dans la rate et dans le foie, prête à cette opinion un air de vraisemblance qui peut facilement en imposer. Cependant cette opinion se détruit d'elle-même, si l'on envisage que les fièvres intermittentes existent souvent sans engorgement ni du foie, ni de la rate; que, pour que cette théorie fût vraie . l'engorgement devrait toujours préexister à la fièvre, tandis que l'expérience a dé-- montré le contraire. Un individu bien portant passe auprès d'un marais, et le soir même, ainsi que je l'ai vu, ressent les premières atteintes d'un accès qui se renouvelle ensuite tous les deux jours. Je ne suppose pas qu'on veuille se prévaloir de la facilité avec laquelle les individus atteints d'engorgemens abdominaux sont pris de fièvres intermittentes: ces cas, fréquens dans les pays marécageux, sont très-rares partout ailleurs. Il est nécessaire, pour ces individus comme pour les autres, qu'il y ait une exposition plus ou moins prolongée à la cause réelle de ces pyrexies, aux émanations des eaux stagnantes. Il faudrait en outre, que toutes les personnes atteintes d'engorgemens au foie ou à la rate, ce qui est commun dans les grandes villes, fussent constamment fébricitantes : i'ai vu et je vois tous les jours beaucoup d'individus qui portent de ces engorgemens un grand nombre d'années, sans en ressentir jamais le moindre accès fébrile. Enfin, si ces engorgemens étaient la cause de la fièvre, on ne pourrait iamais guérir celle-ci qu'en les dissipant; et cependant il n'est aucun praticien qui ne sache qu'il faut d'abord arrêter les accès avant d'attaquer les engorgemens; qui ne soit même convaincu que chaque accès augmente la maladie locale, et qui ne regarde comme un grand pas vers la guérison d'avoir arrêté la pyrexie. Si ces engorgemens étaient la cause de la fièvre, non-seulement celleci ne pourrait pas exister sans eux, mais on ne les verrait point se prolonger indéfiniment après la disparition de l'affection périodique : ou plutôt cette affection serait-elle guérissable, tant que les engorgemens persisteraient? S'il ctait besoin de faits pour appuyer mon opinion , j'en apporterais un grand nombre. Je me bornerai au suivant, qui est on ne peut plus concluant et qui vient de se passer sous che, i., splikle i. mes yeux.

Depuis cinq ou six ans , M.me Ampère , agée de 54 ans , porte un engorgement hépatique considérable qui fait saillie dans la région épigastrique. Cet engorgement s'était développé lentement, à la suite des chagrins inséparables de la perte de sa fortune. Elle n'en avait jamais ressenti que les incommodités du poids et un peu moins d'appétit. Au printemps dernier (1824) elle fut prise d'une inflammation péritonéale très-aigue , fixée dans la région iliaque gauche ; vingt sangsues sur la partie douloureuse et le traitement antiphlogistique le plus sévère dissipèrent les accidens; et, à mon grand étonnement; la tumeur du foie dimi-The state of the s 0.1

346 FIÈVRES

nua prodigieusement aussitôt après l'évacuation sanguine. M.me Ampère se remit trop tôt à ses occupations, l'inflammation péritonéale reparut avec la même intensité ; quinze sangsues furent appliquées et saignèrent beaucoup. La tumenr épigastrique s'effaça, elle ne fit plus saillie : cependant on la sentait dans l'épigastre dont elle occupait la presque totalité; la malade, se trouvant assez bien, alla passer quelques jours de l'automne dans la Bresse; elle y prit une fièvre intermittente quotidienne, dont les accès débutaient à une heure après midi, et se prolongeaient jusqu'à 7 ou 8 heures du soir. Trois mois s'étaient passés au milieu des remèdes de toute espèce nour combattre l'engorgement du foie : les fébrifuges et surtout le quinquina avaient toujours été rejetés comme incendiaires et propres à augmenter cet engorgement. Le o décembre dernier la fièvre durait toujours avec la même intensité, et l'engorgement faisait de nouveaux progrès. déià il formait une saillie du volume d'un gros poing; huit grains de sulfate de quinine sont prescrits dans une potion calmante et donnés en trois doses tous les matins pendant trois jours. Je vois la malade: les accès n'avaient plus lieu; mais la langue était rouge, l'épigastre douloureux, le pouls vite et serré, et la peau chaude et sèche. Le sulfate de quinine est supprimé, douze sangsues sont appliquées sur l'épigastre, et les boissons émollientes prescrites. Cet état d'éréthisme se calma, et aujourd'hui 1.er février 1825, M.me Ampère n'a point ressenti d'accès depuis près de deux mois : elle ne conserve que son engorgement hépatique et l'état de malaise et de gêne qui en est la conséquence.

Si les fièvres intermittentes étaient essentiellement liées aux engorgemens abdominaux, on aurait lieu des étéonner que M.\*\* Ampère ait pu porter cinq ans un engorgement au foie sans aucun trouble pyrétique. Elle va passer quelque temps dans un des grands foyers de la fièvre intermittente, et elle l'y æarne. On cherche vainement, var tous

les fondans imaginables, à détruire l'engorgement qui est supposé être la cause de la fièvre, dans l'espérance que celle-ci se dissipera à mesure qu'il se dissipera lui-même le premier. Après avoir résisté 3 mois entiers, elle est attaquée par le quinquina, et les accès ne reparaissent plus, sans que l'engorgement ait même diminué. Il est donc évident que la pyrexie a été une maladie particulière, une maladie sui generis, indépendante de l'affection du foie, puisque celle-ci a existé cinq ans sans fièvre : et que le séjour dans un pays marécageux a agi sur M.me Ampère, comme sur tout le monde ; qu'enfin la pyrexie n'a pu être combattue que par le fébrifuge ordinaire : l'excitation momentanée de l'estomac a été le résultat de l'action du quinquina sur un organe débile, voisin d'une partie malade, et par conséquent très-susceptible; cela a été une troisième maladie, bien distincte des deux autres, et qu'il a fallu, comme chacune d'elles, attaquer isolément par les moyens appropriés, c'est-à-dire, l'appareil antiphlogistique. Si ce fait, qui se reproduit tous les jours sous les veux de tous les praticiens, ne prouve pas que les pyrexies sont indépendantes des engorgemens abdominaux, il est inutile de se livrer à la médecine expérimentale, à la médecine d'observation. Il n'y a qu'un esprit bien prévenu qui puisse se refuser à des faits d'une évidence aussi palpable.

La doctrine physiologique, qui déjà arendu des igrànds services à l'art de guérir, a cherché aussi à fixer les opinions sur la nature des fièvres. La localisation des pyrexies continues dans l'estomac avait tellement séduit par sa simplicité qu'il nè restait qu'un pas à faire pour leur assimplier, à l'aide de quelques analogies, les fièvres intermittentes. Cela a été fait, et ces maladies sont devenues des gastries intermittentes. Les raisonnemens spécieux avec lesquels on a combattu les objections, ne convaincront jamais un praticien observateur qu'une inflammation de l'estomac puisse se combattre par

348 FIEVRES

des excitans. Puisque c'est par analogie qu'on a considéré les pyrexies intermitentes comme des gastrites, n'auraitipas fallu pousser l'analogie jusqu'au bout, et s'aider de l'effet des substances médicamenteuses? Quoi! on proscriza le quinquina comme un poison dans la gastrite la plus légère, et après on me dira que, dans la gastrite la plus intense, puisqu'elle peut ture en quelques heures, il est le seul remède efficace, et que ce n'est pas à peities, mais à grandes doses que je dois le donner. Croira-t-on me satisfaire en me disant qu'on oppose une irritation physiologique ou thérapeutique à une irritation pathologique? Pense-t-on que je me contente de mots?

La fièvre intermittente est souvent compliquée avec la gastrite, et constitue alors la fièvre rémittente. Ce cas, qui a pu d'abord concourir puissamment à étendre la théorie du gastritisme aux pyrexics intermittentes, est cependant le plus propre à démontrer la fausseté de cette application. Si l'on ne combat que l'affection intermittente par les toniques, en arrêtant les accès on augmente la gastrite. Si on n'emploie que le traitement antiphlogistique, on dissipe la gastrite; mais les accès continuent et souvent même prennent un degré d'intensité plus grand, à cause de la réaction de l'estomac malade sur l'encéphale. Pour obtenir une guérison sûre et entière, on est obligé de diriger les moyens à la fois contre la gastrite et contre la pyrexie. Serait-il possible encore de faire de la fièvre intermittente une gastrite? Il faut donc les isoler, puisque la nature ne nous permet pas de les confondre lors-même qu'elle les a réunies et qu'elle nous force de les attaquer isolément. Au reste, l'opinion d'une gastrite intermittente n'est déjà plus aussi générale ; plusieurs de ses champions l'ont abandonnée aussitôt qu'ils ont voulu observer de bonne foi.

Pour ne rien laisser à désirer sur un sujet aussi important, et ne point paraître avoir adopté sans examen un principe recommandable seulement par son ancienneté et par les noms de ceux qui l'ont consacré, entrautres faits concluans, j'en choisirai deux qué je viens de recueillir et qui ne peuvent laisser aucun doute.

Observation. - Stéphane Duguêt, âgé de 6 ans, éprouve pendant quelques jours un sentiment de froid bien remarquable; c'était dans les premiers jours de décembre. Quoique la température fût douce, il était toute la journée sur le feu; sa gaîté se perd; il se plaint parfois d'une douleur très-aiguë sur la tête; il perd l'appétit; la langue devient blanche au centre et rouge sur les bords ; il éprouve quelques coliques et un peu de dévoiement, et l'abdomen devient douloureux et dur, surtout dans la région épigastrique; tous les jours, à une heure après-midi, la sensation du froid augmente, la céphalalgie centrale de la tête devient déchirante, la face s'anime, la chaleur revient, et le malade s'endort, mais s'éveille à chaque instant pour se plaindre d'une manière pénible et demander à boire. L'accès se termine vers les neuf heures du soir. et le malade revient à son état précédent. Chaque jour voyait augmenter la maladie, et les exacerbations devenaient de plus en plus fortes. Le 18 décembre, les accidens furent si violens et surtout la douleur de tête, qu'il y eut quelques momens de délire. Le souvenir de la maladie cruelle qu'avait éprouvée, deux ans auparavant, le jeune Stéphane, et que j'ai consignée dans mon Mémoire sur les convulsions, fit craindre, avec juste raison, le retour de semblables accidens. Huit sangsues furent conseillées aux jambes. Il fut impossible de les faire mordre. Je pratiquai une saignée de huit onces. Peu après, le malade s'endormit, et ne resta point brûlant pendant la nuit ; son sommeil paisible ne fut interrompu que deux fois pour demander à boire, mais sans se plaindre. Le 19 au matin, Stéphane avait repris toute sa gaîté, s'amusait comme d'habitude et ne se plaignait plus de rien. Le pouls

350 FIÈVRES

était naturel; la langue, humide, se dépouillait de l'enduit blanchâtre du centre, et perdait le rouge vif de ses bords. Il déjeûna bien et parut guéri ; mais à une heure, la sensation du froid, une céphalalgie intense, la pâleur, puis la rougeur de la face nous dévoilèrent une fièvre intermittente. A huit heures du soir, l'accès se termina, et le malade passa une très-bonne nuit. Le 20, la matinée fut excellente ; comme la veille la langue est revenue à son état naturel. A une heure, retour de l'accès, mais plus fort que la veille; la céphalalgie syncipitale est atroce. ( Délavans . sinapismes aux pieds. ) L'accès se termine le soir comme la veille. La nuit est excellente, et le matin le malade est parfaitement libre. Cinq grains de sulfate, de quinine sont dissous dans deux onces d'une potion tempérante, et pris en deux doses. L'accès ne fut marqué que par un sentiment de brisement et une légère céphalalgie. La soirée, la nuit et la matinée, le malade était bien; sa répugnance pour la quinine ne permit de lui administrer que la moitié de la dose. Retour de l'accès à la même heure, mais un peu moins fort que les jours antécédens. Le 23, l'autre moitié de la potion, c'est-à-dire 2 grains et demi de sulfate de quinine, est administrée; l'accès revient, mais deux heures plus tard, et il dort un peumoins. Le 24, cinq grains de sulfate de quinine sont donnés en une seule dose · point d'accès. Le 25, quatre grains sont pris, le 26 également; la maladie est jugée, les accès ne reparaissent plus.

Dès le début de cette maladie, une gastrite devient l'affection dominante, et masque les accès de la pyrexie intermittente sous la forme d'exacerbation, ou en fait une espèce de fievre rémittente. L'inflammation de l'estomac est combattue: les antiphlogistiques et une saignée la dissipent. La pyrexie intermittente persiste et se proponge: elle dépend donc de toute autre cause que de la gastrite, puisque les moyens qui ont guéri celle-c'u n'ont

eu aucune prise sur elle. Ainsi, cette complication même des deux maladies, au lieu de les confondre et de les assimiler, ne sert au contraire qu'à les caractériser chacune en particulier, qu'à les isoler davantage, qu'à les montrer essentiellement distinctes et d'une nature toutà-fait différente.

Ne pourrions-nous pas encore tirer de ce fait la conséquence que le quinquina porté sur l'estomac n'est pas toujours aussi incendiaire qu'on s'est efforcé de le publier, puisque le sulfate de quinine a été ingéré dans cet organo deux jours seulement après la disparition de la gastrite, que la quinine est la partie la plus active du quinquina, et qu'elle a été donnée à la dose de cinq grains, ce qui est déjà considérable chez un enfant de 6 ans. Son administration a été si loin de rappeler les accidens inflammatoires que la langue a fini de se dépouiller et a repris son état ordinaire.

A ce fait je pourrais joindre l'histoire de deux militaires qui entrèrent, dans le courant de septembre 1824, dans la salle militaire de l'Hôtel-Dieu de Lyon, avec tous les symptômes d'une gastrite : rougeur vive de la langue, sensibilité douloureuse de l'épigastre, vomissement de la boisson, céphalalgie, etc., et chez lesquels, tous les deux jours, un accès bien marqué se développait et en faisait une sièvre rémittente tierce. Tous deux étaient jeunes et vigoureux : je leur fis pratiquer à chacun une saignée de 16 onces, et le lendemain quinze sangsues furent placées sur l'épigastre. La gastrite s'évanouit; mais les accès revinrent aussi forts que précédemment ; il fallut les combattre à leur tour. Ici, comme dans le cas précédent, nous avons eu à la fois deux maladies. Chacune a nécessité le traitement qui lui est approprié. Le médecin aurait vainement voulu les confondre, la nature lui aurait appris à les distinguer. Il faut n'avoir jamais vu de malades ou être renforcé d'une foi bien robuste dans son système pour se refuser à l'évidence de pareils faits.

352 FIÈVRES

Observation. - M. me Fayol, âgée de 24 ans, et mariée depuis six mois, avait toujours joui d'une bonne santé lorsque, dans les premiers jours de janvier 1825, elle éprouva, pendant quelques jours, un sentiment de malaise général : il y avait brisement , lassitude , céphalalgie , frissons vagues alternant avec des bouffées de chaleur. anorexie, douleur à l'épigastre. Les symptômes augmentaient heaucoup d'intensité tous les soirs, et chaque jour voyait revenir les exacerbations plus fortes. Dix ou douze iours se passèrent ainsi, et le 17 janvier, lorsque je vis la malade pour la première fois, elle était vers la fin d'un accès excessivement violent. Il y avait eu un peu de délire, mais il avait cessé; la céphalalgie était très-grande et la figure injectée : la langue était très-rouge à la nointe et jaunâtre au centre; il y avait eu plusieurs vomissemens et quelques efforts accompagnés d'un état pénible de défaillance; la région épigastrique était douloureuse, surtout au toucher; le pouls tendait à se relever et à devenir onduleux; la pean était chaude et entrait en moiteur. Quoique, par le récit de ce qui s'était passé, j'eusse acquis la certitude que l'intermittence n'était pas complète. que les signes permanens indiquaient une gastrite évidente, et qu'en conséquence j'avais à traiter une fièvre rémittente, je ne balançai pas, le quinquina fut prescrit : je craignais que les accès ne prissent le caractère pernicieux pour en attendre davantage. Cependant je choisis le moven qui me parut le moins excitant, et l'extrait gommeux de quinquina eut la préférence : un gros fut pris dans la matinée dans une petite potion calmante. Il n'y eut qu'une légère exacerbation le soir. Le lendemain, l'extrait fut encore administré, malgré la rougeur de la langue et les douleurs de l'estomac. L'accès ne revint point; mais la langue devint plus rouge et montra de la tendance à se sécher; l'épigastre se tendit et acquit une sensibilité extrême : le pouls resta vif et serré : en un mot . tout annonça l'existence d'une gastrite; 18 sangsues furrent appliquées sur l'épigastre, et la malade fut mise à l'usage de l'infusion de fleurs de violettes gommée, et d'un julep tempérant. La langue s'humecta, devint moins rouge au bord et se dépouilla bientôt de son enduit. La maladie marcha rapidement vers la convalescence, qui ne fut entravée ni par la gastrite, ni par le retour d'aucun paroxysme.

Dans ce cas, comme dans le précédent, l'ai eu à traiter deux maladies : une gastrite et une fièvre intermittente : les symptômes les indiquaient, et le traitement les a bien mieux isolés. La fièvre intermittente, attaquée la première, a cédé au fébrifuge ; la gastrite a cédé après au traitement antiphlogistique. Cela nous prouve que, dans les cas de fièvres rémittentes, on peut également réussir en attaquant la pyrexie ou la gastrite la première. Cependant je ne prétends point conclure qu'on puisse indistinctement commencer le traitement par l'ane ou par l'autre de ces maladies. Quelle que soit la méthode adoptée, si elle était exclusive, elle exposerait quelquefois à de graves inconvéniens. Ou bien l'on augmenterait d'une manière fâcheuse une gastrite trop intense, si l'on adoptait un traitement fébrifuge; ou bien l'on exposerait le malade à succomber à quelques accès pernicieux, si l'on s'opiniâtrait à vouloir toujours combattre la gastrite la première. Pour agir avec prudence, il faut avoir égard d'abord au degré d'intensité de chacune des deux maladies compliquantes, el attaquer toujours en premier celle qui pourrait menacer les jours du malade. Mais dans la plupart des cas , lorsqu'il n'y a ni gastrite trop intense, ni paroxysmes trop violens ou insidieux, il conviendra d'attaquer la gastrite la première, parce que l'ingestion d'un fébrifuge quelconque. sur la surface enflammée de l'estomac en accroîtrait la maladie. Si je me suis décidé à prescrire le quinquina à M.me Fayol, la raison en est évidente : les accès prenaient

354 FIÈVRES

un caractère insidieux et auraient pu devenir funestes; aussi on a vu en même temps que l'inflammation gastrique a été augmentée momentanément.

Nous pouvons donc établir , sans crainte de nous tromper, que la gastrite et la sièvre intermittentes sont deux maladies tout-à-fait distinctes.

L'analogie des phénomènes qui se présentent dans chaque accès, froid, chaleur et sueur, leur analogie, dis-je, avec le début d'une inflammation un peu intense, qui, ordinairement, s'accompagne de frissons et ensuite de chaleur, a pu faire penser avec assez de raison que les phénomènes pyrétiques étaient dépendans d'un état fluxionnaire interne qui appelait à lui les fluides extérieurs, et en opérait ainsi la concentration. Quelque juste que paraisse ce raisonnement, il ne l'est cependant pas dans tous les cas, et je crois que bien souvent le mouvement concentrique a lieu par le refoulement de l'extérieur à l'intérieur, autant peut-être que par l'appel fluxionnaire interne. La réaction en quelque sorte fébrile que j'avais souvent éprouvée lorsque je me trouvais soustrait à l'action d'un froid assez vif, après y avoir été exposé quelques instans, m'inspira des doutes sur la manière dont s'expliquait cette fluxion concentrique, et m'engagea à me soumettre à une expérience que j'ai crue propre à fixer mon incertitude. Si le point de départ est à l'intérieur, me suis-je dit, et que tous les autres phénomènes ne soient que symptomatiques, rien ne doit intervertir cet ordre naturel. Pour me convaincre, je me décidai, vers la fin d'octobre 1822, à prendre toutes les nuits à la même heure, à minuit, un bain froid dans la Saône qui coule sous mes fenêtres. Le premier fut d'un quartd'heure, le second, de demi-heure; j'augmentai jusqu'à demeurer une heure dans l'eau. Après chaque bain, je venais me mettre chaudement au lit : bientôt j'éprouvais la réaction de la chaleur ; et toujours la scène se terminait par une sueur assez abondante pendant laquelle je m'endormais jusqu'au jour. Je pris ainsi sept bains, et je m'arrêtai, content de mon expérience. Quelle fut ma surprise de voir les jours suivans, entre minuit et une heure, que mon corps, ayant contracté l'habitude des bains froids, en conservait l'influence et le sentiment, et éprouvait tous les caractères d'un véritable accès fébrile. Comme le mal était peu grave, que dans le jour je ne m'apercevais de rien, que l'appétit était bon, et que toutes les fonctions s'exécutaient librement, je laissai marcher cette pyrexie artificielle, et j'eus six accès de suite. La septième nuit depuis la cessation des bains froids, on vintme chercher pour aller faire un accouchement à la Croix-Rouge : il était près de minuit. La rapidité avec laquelle je montai me fit prendre chaud, et quand j'arrivai, je me tins auprès d'un bon feu et dans une pièce bien chaude, L'accès ne parut point, et n'a pas reparu depuis.

Si je ne me trompe, cette observation pourrait faire établir que le point de départ n'est pas toujours à l'intérieur, puisque sept immersions dans un bain froid, faites à la même heure, ont déterminé, on peut dire artificiellement, une véritable pyrexie intermittente. Ce n'est point en agissant sur les organes épigastriques, leur action s'est passée toute entière à la surface du corps; l'organe cutané en a reçu la première impression; c'est donc l'organe cutané qui a dû réagir sur tout le reste du corps; il a dû être le point de départ. Cette expérience n'est point nouvelle. Je sais que des praticiens distingués l'ont anciennement tentée et recommandée dans l'intention louable de guérir différens engorgemens rebelles en produisant la fièvre intermittente (1). S'ils ont été trompés

<sup>(1)</sup> Cette croyance de quelques anciens médecins, sur les bons effets de la fièvre intermittente dans les maladies chroniques, vient d'être renouvelée par M. Moreau (Athénée de Médecine de Paris, février 1823),

356 FIÈVRES

dans leurs espérances, ils n'en ont pas moins déterminé souvent la fièvre par ce refroidissement alterné avec la chaleur, et ce serait une preuve en faveur de mon opinion. Voyons encore ce qui se passe plus tard. Six accès ont lieu sans diminution aucune dans leur intensité, et sans avoir rien tenté pour les arrêter : lorsque le septième doit arriver, une marche accélérée pour gravir la côte la plus rapide de notre ville (Lyon) active la circulation, fait porter le sang à la périphérie, et y provoque une forte chaleur que j'entretiens auprès d'un bon feu; l'accès ne reparaît pas. Il semble assez évident que la chaleur. rappelée à la peau dans le moment où le froid allait s'v manifester, a été le moyen curatif de la fièvre, a prévenu l'invasion de cet accès en s'opposant au frisson. Cenendant l'on peut objecter que le mouvement insolite imprimé par la marche à la circulation a bien pu prévenir l'accès, d'autant plus efficacement que son action a été générale, tandis que la chaleur est limitée à la surface du corps; et que, dans les fièvres intermittentes ordinaires. à quelque degré de chaleur artificielle que le malade s'expose, jamais il ne parvient à arrêter, ni même à modérer l'intensité du frisson. Cette objection nécessite quelques réflexions sur la manière dont la chaleur se développe dans notre corps, et surtout à la périphérie.

La chaleur est augmentée de deux manières dans notre économie: on par l'accélération de la circulation, ou par une température extérieure plus élevée. Je ne parle point ici de ces sensations d'une chaleur vive sans élévation de la température du corps : ceci est un état pathologique du système nerveux, tout-à-fait étranger à ce qui doit nous occuper.

1.º Lorsque la circulation est accélérée, le sang fluide

qui propose sérieusement de l'inoculer au moyen de la matière des pustules dont l'éruption se fait autour des lèvres.

vivifiant arrive en abondance à tous les organes; il v arrive riche du calorique qu'il a puisé dans les poumons pour le complément de son hématose. Si plus de sang arrive, plus de calorique arrive aussi, et cela suffirait pour expliquer l'accroissement de la chaleur. Il y a plus, chaque ondée de sang détermine dans les organes l'excitation nécessaire à l'entretien de la vie, leur fournit en même temps les matériaux de leurs sécrétions et de leur nutrition : lorsque, par l'accélération de la circulation. les organes reçoivent des ondées plus multipliées, leurs fonctions et leur nutrition en sont augmentées d'autant, et la physiologie nous apprend qu'un organe n'augmente jamais d'activité dans ses fonctions sans augmenter aussi de température. Or, la peau se gonfle à l'abord d'une plus grande quantité de liquide, et son action exhalante est augmentée. Ce que je dis de la peau, parce que les phénomènes se passent sous nos veux, est applicable à tous les autres organes. Ainsi, partout, dans tous les organes, dans tous les tissus, il v a afflux plus rapide de sang, et augmentation d'action, partout il y a donc augmentation de chaleur : c'est un mouvement général : il n'est point borné à un seul organe, à une partie unique. Il est bien propre à agir avec énergie dans une foule de circonstances; et à coup sûr, dans un accès de fièvre il ne faut rien moins que le développement d'une chaleur semblable, c'est-à-dire générale, pour opérer, à l'aide des contractions violentes du cœur, une expansion bien propre à prévenir le mouvement concentrique de l'accès. Toujours est il vrai que le développement de la chaleur doit puissamment contribuer à intervertir la marche pyrétique.

2.º La chaleur extérieure produit deux effets: 1.º la sensation de chaleur; 2.º l'abord des liquides dans le tissu cutané, sa turgescence en quelque sorte, et l'accroissement de sa circulation capillaire et de son exhalation.

Lorsqu'elle ne produit que le premier effet, quelque élevée que soit la température, elle n'arrêtera jamais un accès de fièvre : voilà pourquoi un malade qui éprouve le frisson de l'accès, se chauffe sans fruit auprès du feu le plus ardent, et se couvre inutilement d'un grand nombre de couvertures : voilà pourquoi la chaleur artificielle. procurée antérieurement à l'accès, ne le préviendra point si elle ne parvient à faire affluer les liquides à sa périphérie, à rompre en un mot la convergence fébrile. De même le froid qui ne causerait que la sensation de son impression, sans refouler les liquides par la constriction des capillaires, n'occasionnerait point de résultat analogue à la fièvre. Il est si vrai que l'action augmentée de la peau est indispensable pour arrêter la fièvre lorsqu'on la combat par la chaleur, que si l'on pouvait trouver un moyen qui pût produire cet effet, on arrêterait infailliblement les accès. Eh bien! cette supposition est une réalité, nous possédons ce moven dans l'ammoniaque liquide. A cet égard', je citerai la pratique que j'ai suivie bien des fois. Depuis deux ans, lorsque j'ai eu des fièvres intermittentes à traiter, et que les accès débutaient par un frisson bien fort, j'ai combattu la maladie avec un succès étonnant, en provoquant, deux ou trois heures avant l'accès, une sueur abondante au moyen de l'ammoniaque liquide. Entr'autres observations, i'en citerai une récente.

Observation.— Madame Besson, âgée de 60 ans, d'une constitution sanguine, et d'un embonpoint remarquable, est sujette à des céphalalgies périodiques qui ne se dissipent que par la saignée. Elle fut atteinte (dans le mois d'octobre denrier, 1824), d'une fièvre intermittente quotidienne, dont chaque accès débutait, entre neuf et dix heures du soir, par un froid glacial qui durait plusieurs heures. Vainement elle chauffait son lit et se couvrait de beaucoup de couverlures, le froid n'en état pas moins intense. Après le cinquième accès, je lu conseillat l'amitense. Après le cinquième accès, je lu conseillat l'am-

moniaque de la manière suivante: 20 eau de tilleul distillée, 3 iv;—sirop de pivoine, 3 i;—sirop de coquelicôt, 3 ß;—ammoniaque liquide, g xvj;— eau de fleurs d'oranger, 3 ß; mélez et tenez bien bouché. Vous prendrez en trois doses, a trois quarts d'heure d'intervalle, la première dose, trois heures avant l'accès. Je prescrivis en outre, dans l'intervalle, et après qu'elle serait finie, quelques tasses d'infusion et tilleul et de violettes bien chaudes. Une sueur abondante s'établit et l'accès ne vint pas. Le lendemain et le surlendemain, le même moyen fut employée, et avec le même succès.

La chaleur extérieure n'avait pu prévenir les accès, et la sueur, provoquée par l'ammoniaque, a réussi. Il faut donc une action différente de la chaleur pour combattre le froid des accès. Ne croyez point prévenir un accès par la seule chaleur; vainement vous chaufferez le corps, vous échouerez infailliblement. Qu'a donc fait l'ammoniaque? Sans activer la circulation, sans causer de chaleur intérieure, cet alcali agit d'une manière spéciale sur la peau, il en active la fonction d'exhalation, et, par les raisons exposées plus haut, la chaleur s'en trouve aug amentée.

Faisons aussi l'application de cette puissante médication à l'usage des bains de vapeurs par encaissement. Les
bains de vapeurs ne se bornent pas à échauffer : bientòt
ils accélèrent la circulation générale et la circulation capillaire cutanée; l'exhaltation de cet organe est puissamment provoquée. Je suis convainen, d'après cela, qu'un
bain de vapeurs, pris quelques instans avant l'accès,
romprait la direction fébrile, en rappelant à l'extérieur
plus d'activité, plus de liquides. Déjà quelques essais ont
été faits par M. Rapou, et lui ont prouvé les heureux
effets qu'il doit se promettre de ses appareils. S'il n'a pas
tenut qu'il désirait, cela tient peut-être à ce qu'il a fait

prendre les bains dans l'apyrexie, à une époque trop éloignée de l'invasion de l'accès; alors l'effet excitant de l'organe cutané à le temps de se dissiper; et lorsque le moment de l'accès arrive, les tégumens ne peuvent plus opposer cette activité factice qu'ils avaient acquise. Je suis donc convaince que pour tiere des bains de vapors tout le bien qu'on peut en attendre, il est essentiel de de les faire prendre fort peu avant l'accès, afin qu'à son invasion, la peau chaude et en activité de fonction ne puisse plus éprouver ni la sensation du froid, ni la crispation capillaire, et que, par suite, les liquides ne soient plus refoulés au centre.

Si la simple impression du froid sur la sensation cérébrale n'a pas suffi pour produire la fièvre, et que ce soit autant et peut-être plus par son action sur les capillaires cutanés, qu'il l'a occasionnée en déterminant le resoulement concentrique: si, d'un autre côté, il paraît également nécessaire que la chaleur agisse sur les mêmes capillaires pour y attirer les flaides, en produisant un mouvement excentrique; si; enfin, on refuse d'attribuer les succès obtenus par les opiacés et les antispasmodiques à haute dose . tels que le laudanum liquide de Sydenham et l'éther administrés peu avant l'accès, à leur action généralement reconnue sur la sensation cérébrale, pour les attribuer, soit à l'action diaphorétique de l'opium qui développe le système capillaire cutané, et active les fonctions de la peau, quoique cette action soit souvent bien faible et même nulle, soit à l'action styptique ou stimulante de l'éther sur les voies gastriques, action encore plus illusoire que celle de l'opium, puisque l'eau de Rabel, les acides végétaux ou minéraux, l'alcohol, etc., sont donnés à plus haute dose, et n'ont point de propriété fébrifuge; devra-t-on conclure, d'une manière absolue, que le système nerveux cérébral est tout-à-fait étranger au développement de la pyrexie intermittente et à son traitement? Avant de prononcer, je ferai remarquer qu'il n'est pas de praticien qui n'ait guéri des fièvres intermittentes, een agissant sur le sens moral. A ce sujet, je me pérmettrai de rapporter deux faits assez curieux qui ne seront peutêtre point déplacés ici.

Observation. - M. lle V ...... , âgée de 21 ans, quoique bien réglée, éprouvait à l'époque périodique des douleurs intermittentes dans les lombes. Sa sensibilité avait recu de grandes secousses par les rechutes fréquentes d'une longue et cruelle maladie qui avait fini par lui enlever un frère chéri, Tout-à-coup, dans le mois de septembre 1822, sans cause bien manifeste, une douleur violente se fait sentir dans les lombes du côté droit, et s'accompagne d'un frisson général qui dure trois heures. Peu-àpeu la chaleur revient, et le point se dissipe à mesure que la transpiration s'établit. La nuit est bonne, ainsi que la matinée : mais à quatre heures du soir , à la même heure que la veille, nouveaux symptômes plus violens, (Vingt sangsues sur le point douloureux, potion calmante, boisson délayante, cataplasme émollient sur les piqures des sangsues.) Le 3.º jour, à la même heure, les mêmes accidens ont lieu et avec la même intensité. Le matin , le fais prendre dix grains de sulfate de quinine. Un peu avant l'heure de l'accès, la malade se tourmente béaucoup dans la crainte de le voir revenir. Effectivement il reparaît, et toniours le même. Le 5.9 jour , dix grains de sulfate de quinine : mêmes craintes aux approches de l'accès : son retour comme la veille. Le 6,º jour , la malade qui répugnait beaucoup au sulfate de quinine, et qui se crovait fondée à le trouver inefficace, refusad en prendre. Le soir, l'agitation de l'appréhension et l'accès se succèdent comme les jours précédens. Le 7,º jour, m'étant bien assuré de l'état moral de M. le V......, aux approches de l'accès, ie me rendis auprès d'elle à trois heures de l'après-midi; je fixai son attention sur des sujets

gais, agréables et satisfaisans pour elle. Je l'entretins ainsi sans lui donner le temps de songer à son accès, pendant deux heures et demie; il n'avait pas paru et ne vint point. Le 8.º jour, M.<sup>me</sup> V....., à ma recommandation, pria quelques personnes fort gaies de venir rendre visite à sa fille dans l'après-midi: l'accès se passa en conversations agréables. La guérison fut complète.

Dans ce cas il n'y a pas en de sensation physique; mais le moral n'est qu'un mode de sensation, puisqu'il émane de l'organe sensitif, qu'il est une des attributions de l'encéphale, une dépendance fonctionnelle du système nerveux cérébro-spinal; la cure de cette fièvre s'est donc opérée par la seule influence directe des nerfs cérébraux, sans participation d'aucune action de la part des capillaires cutanés, et sans influence primitive du système nerveux ganglionaire.

Obs. M. Demezière, praticien recommandable, est établi à Givors, où depuis 40 ans il exerce la médecine; doué d'un jugement sain, d'une volonté forte et d'une susceptibilité extrême, il a résisté 18 mois, avec un courage remarquable, aux peines physiques et morales que lui causait la maladie cruelle de son épouse, qui à chaque instant éprouvait des récidives qui la mettaient dans le plus grand danger, et qui le tenaient sur pieds nuit et jour. Son corps succomba en quelque sorte sous le poids de la fatigue : une gastrite bien franche eut lieu. La maladie se jugea assez rapidement sous l'influence du repos, des calmans, des mucilagineux et des sangsues au fondement. M. Demezière était convalescent; mais cette maladie avait exaspéré sa susceptibilité, et ses idées prirent une teinte de tristesse que rien ne put distraire ; l'état de son épouse, qu'il désespérait de voir se rétablir, le jetait dans un chagrin profond. Un peu d'exacerbation eut lieu un soir, c'était vers la fin d'août 1824; le lendemain à la même heure, le frisson et le froid d'un accès de fièvre

furent bien marqués et assez longs : l'imagination lugabre du malade en exagéra les effets, et il se crut de suite en proie à une maladie incurable; le troisième jour il calculait d'avance l'invasion du paroxysme, et son imagination prévenue et attristée en fit un véritable accès de fièvre intermittente pernicieuse. Sans perdre entièrement connaissance, M. Demézière se trouva dans un état de lipothymie continuelle pendant toute la nuit : un froid glacial s'était emparé de tous ses membres ; il avait la figure hippocratique, et à chaque instant il crovait succomber. Enfin la chaleur dissipa ces phénomènes inquiétans. On m'envoya chercher, et j'arrivai auprès du malade à une heure de l'après midi; le malade était en proie aux angoisses des préludes d'un accès qu'il regardait comme nécessairement mortel; les traits grippés de la figure, le regard sinistre annoncaient l'abattement du désespoir : ses membres étaient froids, et il se sentait, disait-il, menacé de syncopes bien plus graves que celles de la veills. A ses raisonnemens, à la manière dont il calculait les phénomènes qu'il devait éprouver, je compris que sa maladie était toute morale, que le physique ne souffrait que par l'influence du premier; en un mot que nous avions en quelone sorte une fièvre morale, qui pouvait devenir funeste à cause de la vive susceptibilité du malade. En conséquence, je pensai qu'il fallait agir sur le moral, et après avoir essayé de lui en faire à lui-même sentir la nécessité, j'engageai la conversation sur des objets propres à occuper son imagination et à la détourner du sujet de ses craintes. A mesure qu'il y prit plus de part, son œil éteint se ranima; sa physionomie prit une autre expression; le pouls si petit et si concentré, se releva, et la chaleur se rétablit. An bout de trois heures, je quittai M. Demezière en si bon état, qu'il descendit avec aisance jusqu'à la rue pour m'accompagner, et le lendemain il monta à cheval. Le bien se soutint pendant un mois, mais

toujours en présence de sa femme dont son imagination affectée grossissait les dangers. A ce tourment, auquel son ame forte le faisait résister, vint s'en joindre un autre : il éprouva, un jour qu'il était mieux que jamais, une contrariété si grande qu'il se retira avec un violent mal de tête, qui, après quelques henres, se termina par un assoupissement presque carotique. Le lendemain vers les trois heures de l'après midi, la céphalalgie revint avec la même violence que la veille, et s'accompagna de lipothymie et d'un froid si grand, que pour le réchauffer on fut obligé de l'envelopper dans une peau de mouton ; au froid succéda un assoupissement carotique si profond qu'on crût ce malade perdu. Peu-à-peu une transpiration abondante s'établit et le sommeil se dissipa; mais les idées du malade restèrent tellement embarrassées. qu'il parut dans une espèce de délire ou plutôt de subdelirium : les yeux étaient hagards et les conjonctives injectées, et la figure avait une expression d'hébétude. Je ne pus arriver auprès du malade qu'à six heures du soir; le récit de ce qui s'était passé et l'état des fonctions intellectuelles ne me permirent pas d'espérer le même succès de l'influence du moral, quoique la cause eût été morale. Je me hâtai de faire prendre une dose de huit grains de sulfate de quinine, et une de quatre grains une heure après. Ce médicament prévint le développement d'un accès que quelques frissons fugaces semblaient déjà annoncer; il n'v eut ni froid glacial, ni carus, ni lipothymie; la nuit se passa assez bonne, à part un peu d'agitation.

A quatre heures du matin, lorsque je quittai le malade, la figure était moins hébétée, les yeux plis naturels, et les idées un peu plus. nettes; vainement on voulut faire prendre du sulfate de quinine, personne n'eut assez d'ascendant sur M. D. pour l'y décider; le soir une légère exacerbation eut lieu, et ne fut caractérisée que par de

la chaleur et une transpiration assez marquée, il n'y eut plus d'accès; mais le moral profondément affecté rendit la convalescence très-longne.

Cette observation, intéressante sous bien des rapports, nous prouve que des affections vives peuvent occasionner des fièvres intermittentes, puisque la rechute de M. D. a été l'effet évident de cette cause, et qu'on serait même fondé à lui attribuer la première maladie. Elle nous prouve aussi, de même que la précédente, qu'on peut, dans quelques circonstances, rompre l'intermittence en agissant sur le moral, puisque, en causant avec le malade, i'ai assez fortement agi sur son imagination pour la détourner de ses idées pénibles, et prévenir l'invasion d'un accès imminent. On me demandera pourquoi chez le même individu, et dans des circonstances en apparence analogues, je n'ai pas tenté dans le second cas la médication morale, attendu que j'avais pour m'y autoriser le succès du premier cas; ma réponse est facile: c'est que dans la première maladie, M. D. avait conservé toute sa tête et qu'il pouvait causer aussi sainement qu'en pleine santé; au lieu que dans la seconde, ses idées n'ayant plus ni justesse, ni précision, il lui était impossible de soutenir la conversation, de suivre un raisonnement et de se laisser convaincre par les meilleures raisons du monde. Toutes tentatives de ce côté eussent été infructueuses et auraient donné à un accès le temps de survenir et d'emporter le malade avant qu'on eût rien fait. Il fallait agir sur le physique et rapidement, puisque c'était la scule voie qui fût ouverte aux remèdes; quel que soit au reste le motif qui m'ait fait agir, le fait est tel. D'après ces considérations ne pourrait-on pas établir que le système nerveux cérébral a au moins quelque influence dans la production et dans le traitement des pyrexies intermittentes : nous dirons plus tard comment. Quel est le praticien qui n'a pas vu bien des fois une pyrexie intermittente, ar366 FIÈVBES

rétée depuis plusieurs jours, reparaître à la suite de quelque émotion vive et profonde de l'ame, de quelque nature qu'elle fût? Qui n'a pas vu également une frayeur, un accès de colère, une joie subite et bien grande, arrêter une fièvre quarte qui avait résisté à tous les fébrifuges les plus énergiques? Ces faits, que la pratique journalière met sous les yeux de l'observateur, ajouteraient encore à l'opinion que le système nerveux cérébral peut coopérer à la production et à la cure des pyrexies.

Déjà la thérapeutique des fièvres intermittentes nous a fourni plusieurs réflexions intéressantes, à mesure que le sujet les a amenées. Si nous voulions l'envisager dans son entier et parcourir la foule innombrable des médicamens employés, il serait facile de faire un gros volume; mon intention n'est point telle, je vais seulement parler de melnues modes de traitement.

La médication la plus ancienne est celle des évacuans par le haut et par le bas. Quoique très-infidèle, elle compte nourtant des succès assez marqués pour mériter la confiance que lui accordent encore quelques praticiens dans certains cas; que ce soientles vomitifs ou les purgatifs, leur mode d'action est à-peu-près le même ; ces deux classes de médicamens produisent deux effets protergiques; 1.º sensation particulière et vive sur la muqueuse gastro-intestinale, et accroissement du mouvement du plan musculaire du canal digestif; 2.º afflux, sécrétion et excrétion d'une plus grande quantité de liquides. De ces deux manières d'agir des évacuans, quelle est celle qui arrête l'intermittence pyrétique? C'est par la sensation qu'ils produisent sur la muqueuse gastro-intestinale qu'ils réussissent : je le crois ainsi, et voici sur quoi je me fonde : 1.º la plupart des remèdes qui guérissent les fièvres intermittentes les guérissent sans évacuations : 2.º beaucoup de fièvres intermittentes sont à chaque accès précédées ou accompagnées d'évacuations bilieuses énormes, et quelquesois d'évacuations alvines; et cependant les accès n'en persistent pasmoins; ils vont même en augmentant. Je pense donc que l'émétique, l'ipécacuanha, les purgatifs amers, résineux, salins, 'etc., agissent à la manière du quinquina, en produisant une sensation particulière sur l'estomac et les intestins, et non en déterminant des vomissemens ou desselles. Cela est si vrai que tous les praticiens ont reconnu combien ils ajoutaient à l'efficacité du guinquina, quand ilsul étaient associés sans rien évacuer; et combien l'effet du quinquina était étudé, lorsque ce reméde déterminait des selles abondantes, qu'il agissait à la manière des purgatifs. Ce qui me porte encore à penser ainsi, c'est uneméthode de traitement que j'ai déjà mise en pratique bien des fois, et qui se compose d'évacuations sanguines et de l'administration de l'ipécacuanha.

Pendant que j'étais interne à l'Hôtel-Dieu de Paris. je fus placé en cette qualité pendant six mois auprès de M. Bosquillon , homme profondément instruit , mais dont. la fureur pour les saignées avait passé en proverbe. Il faisait la visite dans la salle Saint-Charles: le mouvement rapide des troupes à cette époque avait nécessité d'en faire une salle militaire, c'était en automne. Parmi les malades qui entraient dans la salle, au moins un quart étaient atteints de fièvres intermittentes, une saignée et six grains de poudre du Brésil étaient la première et constante prescription. Cette pratique bannale de Bosquillon avait sur ces jeunes conscrits un effet constant : sur six. cinq au moins ne voyaient pas reparaître la fièvre et se trouvaient radicalement guéris ; ceux qui n'étaient pas débarrassés par cette première médication, y étaient soumisuue seconde fois. Je puis assurer que sur 80 malades, je, n'en ai vu aucun qui n'ait éprouvé les bons effets de cette. méthode. Aussi Bosquillon se glorifiait de faire une. grande économie à la maison, en n'administrant jamais le quinquina, qui alors était extrêmement cher; un succès.

si remarquable avait fixé mon attention, et je n'attendais que l'occasion de vérifier par moi-même si je pourrais l'obtenir aussi bien que ce médeun; quelques essais dans ma pratique particulière me confirmèrent la bonté de la méthode; mais il lui manquait une application en grand.

Observations. - Au mois de septembre dernier (1824), je fus momentanément chargé de faire le service dans la salle des militaires de l'Hôtel-Dieu; sur deux-cents cinquante malades', deux cents au moins étaient atteints de pyrexies intermittentes. Chez la plupart, le type était tierce, chez quelques-uns il était quotidien ou double tierce. Le jour même que je pris le service, douze malades étaient entrés, neuf avaient des fièvres intermittentes tierces ou quotidiennes ; presque tous avaient été émétisés et purgés à la caserne, mais sans succès : les accès n'avaient rien perdu de leur intensité.Peut-être cela tenait-il à ce que ces malades avaient été traités au milieu du foyer d'infection. Sept n'avaient d'autre mal que le retour périodique de leur accès. Je leur fis pratiquer sur le champ une saignée de 12 à 15 onces, et deux heures après, 12 grains d'ipécacuanha furent administrés. Chez un seul la fièvre reparut : une seconde saignée et l'ipécacuanha la dissipèrent pour toujours. Nous avons vu plus haut l'histoire des deux autres : chez eux l'estomac était enflammé. Une saignée et les sangsues dissipèrent la gastrite; le surlendemain les accès avant reparu, l'ipécacuanha fut donné et les malades furent guéris. Je répétai cette pratique sur tous les militaires qui entrèrent pendant le peu de temps que je sis le service, et constamment le succès a couronné mes espérances. Je ne doute plus aujourd'hui de l'efficacité de cette méthode : cependant avant de la donner pour infaillible dans tous les cas, il convient de la répéter et surtout dans toutes les circonstances possibles des pyrexies intermittentes; tandis que je n'en ai fait usage que sur des individus jeunes et forts, et loin du foyer d'infection. Quoi qu'il en soit, Bosquillon réussissait, et j'ai réussi beaucoup plus sûrement que par les seuls évacuans, puisque la plupart des militaires qui sont entrés à l'hôpital avaient déjà pris infructueusement l'émétique et les purgatifs. Pourquoi l'ipécacuanha a-t-il mieux réussi alors qu'auparavant, son action étant la même que celle du tartre stibié? Pourquoi? le voici : il a été administré après une évacuation sanguine, et le propre des évacuations sanguines est d'augmenter la susceptibilité nerveuse ; il à trouvé la surface muqueuse des voies digestives plus impressionnable à son action : déià leurs nerfs avaient subi une modification de la part de la saignée , lorsque l'ipécacuanha leur a été présenté ; son action a été non-seulement plus énergique, mais peut-être différente, parce que les organes d'un individu qui vient d'être saigné ne se trouvent plus dans les mêmes conditions, et que, sentant différemment, les impressions qu'ils recoivent ne sont plus les mêmes et ne peuvent plus être comparées. Cela est encore prouvé par la pratique même de Bosquillon, qui n'ordonnait jamais que six grains de poudre du Brésil : cette faible dose, qui sollicite à peine quelques vomituritions chez un individu qui n'a point été saigné, déterminait, chez tous ceux qui l'avaient été, des vomissemens aussi forts, aussi abondans que s'ils eussent pris 20 ou 30 grains du vomitif. Malgré ces succès de l'ipécacuanha, je suis loin de le regarder comme spécifique; je ne lui crois aucune action spéciale contre les pyrexies : je pense que l'émétique administré après la saignée produirait les mêmes effets que l'ipécacuanha. C'est même de cette manière qu'agit la potion stibioopiacée du docteur Peysson. L'opium produit sur le systême nerveux un effet analogue à la saignée. L'un et l'autre augmentent et modifient la susceptibilité nerveuse en débilitant et rendant plus facile l'action des agens the-

rapeutiques. Je crois la chose si vraie, que je suis persuadé que l'émétique, donné après les opiacés, serait tout aussi efficace que combiné avec eux. Il ne faut pas non plus attribuer une action spécifique à cette combinaison stibiopiacée: M. le docteur Montain s'est livré à des essais sur les associations de l'ipécacuanha avec l'opium, et il en a obtenu les mêmes résultats que de la potion du docteur Peysson.

Le quinquina a fourni lui seul des volumes innombrables sur son action fébrifuge. De toutes les opinions , la plus absurde est celle qui le fait agir à la manière des révulsifs, en opposant irritation thérapeutique à irritation pathologique. Cette explication logomachique peut séduire par sa simplicité apparente ; mais s'il en était ainsi. les substances âcres, beaucoup plus irritantes que le quinquina, seraient aussi de meilleurs fébrifuges, et cependant toutes les recherches faites jusqu'à ce jour n'ont montré dans les succédanées de l'écorce péruvienne aucun fébrifuge qui pût la remplacer. Jamais non plus les sinapismes ni les vésicatoires n'ont été des fébrifuges. quoique leur irritation thérapeutique ne soit pas douteuse. Bien des fois j'ai arrêté des accès pyrétiques par des applications topiques de quinquina. Je ne sais pas si, avec des yeux prévenus, j'aurais pu y voir de l'irritation; mais en examinant avec calme, je n'en ai point reconnu. Je ne me suis prononcé aussi ouvertement contre cette opinion que parce qu'elle est avancée par des hommes d'un grand mérite.

Lorsque le quinquina est ingéré, rien dans son action ne ressemble à l'irritation (à moins que l'estomac ne soit enflammé, ce qui n'est pas notre cas): je n'y vois qu'une sensation particulière, ou plutôt une impression sur les nerfs qui y aboutissent; mais rien n'est irrité. Comment cela serait-il, puisque le malade mange quelques instans après l'inescision du fébrifuse et digère parfaitement bien? Je le

répète, il n'agit que par cette sensation particulière sur le système nerveux, cérébral ou ganglionaire, ou sur tous les deux, la chose est impossible à déterminer. Si maintenant on voulait demander quelle est cette sensation, j'avouerai que je n'en sais rien. La sont posées des limites qu'il ne nous est pas possible de franchir: aller plus loin, ce serait se plonger dans le vague des hypothèses. Ainsi l'action fébriûge du quinquina consiste dans une sensation spéciale imprimée à la surface de l'estomac, et sufisante pour arrêter le mouvement organique qui constitue chaque accès fébrile.

J'ai vu bien des fois les paysans se traiter avec du vin chaud bu à grande dose au moment où les préludes de l'accès se faisaient sentir : les uns emploient le vin rouge, d'autres le vin blanc, quelques-uns l'emploient tout seul, d'autres le rendent médicinal au moyen d'une foule de plantes odorantes et amères. N'importe, toujours est-il vrai que cette médication violente atteint souvent le but du malade, en arrêtant le retour des accès. Le vin, porté sur la surface gastrique, y produit une sensation nouvelle, y modific celle de l'individu; et cette modification de sensation suffit pour arrêter la marche de la fèvre. Ces faits se répètent tous les jours à la campagne : cependant cette praique vicieuse ne leur est guère plus nuisible que toute autre.

Les antispasmodiques et les opiacés, administrés à haute dose un peu avant l'accès, le préviennent assez or dinairement et guérissent aussi efficacement que le quinquina. Ils n'ont pas irrité; ils ont seulement produit uu nouveau mode de sensation qui a détruit celui qui constituait la pyrexie.

Que nous parcourions ainsi tous les remèdes fébrifuges, nous les verrons tous agir sur la sensation moléculaire et cérebrale des voies digestives (car ils sont presque aussi efficaces en lavement que par le haut), et même de l'organe cutané, puisque leur application et leurs frictions sur les tégumens sont reconnues presque aussi avantageuses que lenr administration intérienre. Nous pouvons done maintenant poser en principe, que tontes les méthodes fébrifuges, quelles qu'elles soient, n'ont ancune action spécifique dans l'acception attachée à ce mot; qu'elles ne font que modifier la sensation de l'un des deux systèmes nerveux et peut-être de tous les deux; et que es nouveau mode d'action imprimé au système nerveux est la seule manière dont les médicamens agissent dans la cure des pyrexies intermittentes. D'après eela nous n'avons pas besoin de recourir à une théorie partieulière pour expliquer l'action de chaque méthode ou de ehaque médicament : l'explication est générale, et seule elle suffit pour tous les cas et toutes les médications. Comme nous l'avons vu , quel que soit le remède employé , il n'a eu de prise qu'en changeant le mode de sensation moléculaire ou cérébrale d'abord de quelque organe du malade, et, par consensus de fonction, du système entier. Ainsi, point de spécifique : tout remède qui produira cette modification sera un fébrifuge. Voilà pourquoi il y a tant de fébrifuges, et en apparence si opposés les uns aux autres, dans leurs effets.

FIÈVRES

Si l'autopsie eadavérique eontribue puissammentà éclairer la médecine sur la nature de la plupart des maladies , il n'eri est pas de même pour les fièvres intermittentes : elle est muetté. Vainement on l'a interrogée jusqu'à ee jour. Toutes les altérations qu'elle a montrées sont indépendantes de la pyrexie; elles sont le résultat ou de complications où de maladies consécutives. D'ailleurs, les fièvres intermittentes bien traitées sont rarement mortelles, et lorsqu'elles le sont, comme dans les fièvres intermittentes pernicieuses, les résultats sont bien loin d'être satisfaisans, à peine trouve-t-on quelquefois les vaisseaux sanguins de certains organes un peu gorgés de sang. Ja-

mais circonstance n'a été plus favorable à ce genre de recherches que l'épidémie de Walcheren. Quatre-vingts individus succombérent et sembaient promettre d'éclairer la science : mais on est bien détrompé lorsqu'on cherche la cause de leur mort, et qu'on voit Hamilton, l'historien de l'épidémie, nous les montrer victimes de matadies différentes : trente-six périrent du typhus, vingt-six de l'hydropisie, et dix-huit de la dysenterie. Ainsi, tout le désir que nous aurions de tirer parti des recherches qui ont été faites sur ce sujet, ne nous conduit à rien. J'ai vainement cherché; aucune des autopsies recueillies par les plus scrupuleux observateurs ne m'a rien présenté de satisfaisant : de mon côté, rien dans ma pratique, ni dans les hôpitaux n'a satisfait ma curiosité sur ce point important.

Que conclure de tout cela? En déduirons nous quelque résultat favorable à la connaissance de la nature intime de la fièvre intermittente? Sans prétendre dévoiler ce mystère, ce sera avoir beancoup fait que de préminir contre toute espèce d'explication hypothétique et mensongère, quelque séduisante qu'elle puisse être./Nous sommes déjà convaincus que les fièvres intermittentes sont indépendantes des phlegmaires, puisqu'elles existent isolément; que, lorsqu'elles se compliquent, presque toujours il faut les attaquer séparément, et chacune par la méthode qui lui est propre, et que la guérison de l'une n'a point ou presque point d'influence sur la marche de l'autre, sinon que c'est une maladie de moins, qu'il n'y à plus de complication.

Il ne nous reste plus qu'à retourner à l'opinion de Callen, d'Hoffmann et de beaucoup d'ancions, que fa fièvre est un état nerveux, une modification particulière-de l'état normal du système nerveux. Tous les phénomènes observés le prouvent: sensations nouvelles où diversement modifiées; nouvemens désordonnés de plusieurs organes;

les uns soumis à l'empire de la volonté et dépendans du système cérébro-spinal, les autres indépendans, par conséquent du domaine du système ganglionaire. On voit une excitation particulière, et comme elle n'est point allée jusqu'à produire ou une phlegmasie ou une altération organique, elle en est indépendante, elle ne peut avoir d'autre siège que le système nerveux. J'ai suivi bien attentivement un grand nombre de pyrexies intermittentes à toutes les époques et dans tous les momens de la maladie. Au début comme pendant son cours, j'ai cherché quels étaient les systèmes, les appareils et organes affectés pendant les différentes périodes de froid, de chaleur et de transpiration. Partout j'ai vu un trouble, une modification dans la manière d'être : mais voilà tout. Rien ne m'a indiqué aucune lésion essentielle, générale ou circonscrite. Les appareils sensitifs, moteurs, circulatoires, digestifs, sécréteurs, etc., sont tous affectés à la fois, chacun à sa manière; mais aucun ne paraît être le siège exclusif de la maladie; tout paraît lié aux deux arbres sensitifs, cérébral et ganglionaire; c'est d'eux que dérivent tous les phénomènes, c'est par eux qu'ils s'exécutent. On à droit de demander quel est celui des deux systèmes nerveux qui est affecté, et en quoi consiste la modification qu'il a éprouvée? La question devient un peu plus difficile à résoudre; cependant, si l'on observe que les causes déterminantes de la fièvre agissent plus spécialement et le plus ordinairement sur les appareils soumis à l'action du système nerveux ganglionaire; si l'on examine que les phénomènes pathologiques se passent en plus grand nombre et plus essentiellement dans les organes dépendans de ce système; si l'on fait attention que tous ou presque tous les médicamens s'adressent à ces mêmes organes ; enfin , si l'on admet que les perfs ganglionaires ne transmettent leur souffrance qu'à leurs centres nerveux particuliers, les ganglions dans lesquels les nerss cérébraux viennent la puiser, et que l'on attribue à cette liaison des deux systèmes nerveux dans les ganglions la sensation douloureuse que le malade é prouve dans le dos et dans les lombes pendant un accès, on sera porté à regarder le système nerveux ganglionaire comme le siége premier de la maladie. En effet, les effluves marécageuses n'agissent que sur les poumons et sur la peau, et là ils agissent sur le système ganglionaire, puisqu'ils sont absorbés et n'agissent que consécutivement. Comme je l'ai dit dans l'expérience tentée sur moi , il serait possible que le froid n'eût occasionné la fièvre qu'en refoulant les liquides, qu'en agissant sur eux par le ministère des capillaires cutanés qui, comme tous les capillaires, dépendent du système ganglionaire. Il serait possible encore que l'action première ent lieu sur le système nerveux cérébral; mais alors celui-ci la réfléchit sur le système nerveux ganglionaire, et ce dernier, quoique affecté secondairement, devient le siége réel de la maladie. N'a-t-on pas vu la présence d'un corps étranger dans l'estomac produire une fièvre intermittente qui disparaît avec son expulsion, M. Desgranges (Journal-général de Médecine) a rapporté l'observation singulière d'une fièvre semblable produite et entretenue par un'gros sou dans l'estomac.

Les phénomènes paraissent également beaucoup plus liés au système nerveux ganglionaire, puisque le refoulement des liquides à l'intérieur, la suspension et la viciation des sécrétions et surtout des sécrétions biliaire et urinaire, les variations de la circulation, sont sous la dépendance directe de ce système nerveux. D'ailleurs, la sensation du froid et de la chaleur peut n'être que secondire: elle est l'effet de l'abandon presque total du sang des capillaires cutanés, et de son retour à la périphérie. La céphalalgie, les tremblemens, sont des phénomènes tout-à-fait accessoires, puisqu'ils ne sont point constans:

Ouel que soit le remède réputé fébrifuge qu'on administre, que ce soient le quinquina, les évacuans, les diaphorétiques, les évacuations sanguines, etc., tous ont une action directe sur les principaux appareils dépendans du système nerveux ganglionaire. Que ce soit une sensation nouvelle, une sécrétion plus abondante, une soustraction de sang, un déplacement de liquide, en les rappelant à la peau, c'est toujours sur le système ganglionaire ou'on a agi. La maladie curiense de M. Demézière ne change point cette manière de voir. Chez ce malade. l'imagination frappée concentrait les liquides au centre en réagissant sur le système nerveux ganglionaire. Son imagination, ramenée à des idées moins tristes, a réagi d'une manière inverse, et a produit, ainsi que les affections gaies, cette espèce d'épanouissement à la périphérie en ranimant la circulation prête à se laisser encombrer. Ainsi le cerveau, siège de l'affection de l'ame, a réagi sur le cœur, organe moteur du mouvement fébrile.

Je crois donc, sans qu'il soit possible de le prouver mathématiquement, 1.º que le siège réel de la fièvre intermittente se trouve dans le système nerveux ganglionaire ; 2.º que l'altération de celui-ci consiste dans une modification quelconque qu'on appellera, si l'on veut, excitation, irritation ou de tout autre nom, mais qui n'est certainement pas une inflammation. Voilà tout ce qu'il est possible d'admettre : l'observation , l'expérience et les recherches d'anatomie pathologique ne démontrent rien de plus. Au-delà, tout n'est que vague et incertitude. Cette manière d'envisager la fièvre intermittente est d'autant plus vraie qu'elle explique comment la fièvre se développe sous l'influence de causes si variées. Il suffit, en effet, que la modification indiquée du système nerveux ganglionaire soit produite pour que la fièvre ait lieu. Ainsi il ne sera pas plus extraordinaire de voir l'intermittence

succéder à une phlegmasie gastrique, à une indigestion. ou se prononcer pendant la présence d'un corps étranger dans les voies digestives, que de la voir résulter de l'influence des émanations marécageuses. Les causes ont agi sur le système nerveux ganglionaire; elles l'ont modifié pour la pyrexie intermittente, et cela a suffi. Il serait très-faux de conclure l'identité entre les pyrexies intermittentes et la gastrite, parce qu'elles lui succèdent, puisque la pyrexie a été le résultat de la sensation produite dans l'estomac sur les nerfs ganglionaires par la phlogose de ce viscère. On connaît assez comment les fièvres intermittentes finissent par déterminer des inflammations viscérales, pour qu'on ne puisse rien inférer de cette succession.

C'est déjà beaucoup que d'avoir cherché à fixer notre opinion sur le siège général de la fièvre intermittente: mais cela ne satisfera pas tous les esprits. On voudra le préciser davantage et on demandera quelle est la partie du système ganglionaire spécialement affectée. Je laisse à d'autres le soin de résoudre cette question, au reste assez ardue, et d'une importance peu essentielle. Je dirai seulement que les douleurs du dos et des lombes, que la concentration épigastrique, que la manière dont le cœur se comporte, que tout annonce une souffrance maieure dans les ganglions et les plexus pectoraux et abdominaux; mais rien ne le prouve davantage. Il serait même possible que ces régions paraissent plus affectées parce que les nerfs et les ganglions y sont plus nombreux, et que chaque nerf éprouvât partout la même modification, puisque à la périphérie, comme au centre, les phénomènes existent et sont simultanés. Une preuve de plus que les pyrexies intermittentes consistent dans une impression particulière des molécules miasmatiques sur les nerfs ganglionnaires, c'est l'observation souvent répétée d'individus qui, ayant séjourné dans des lieux marécageux, vont, après 9.

un laps de temps assez considérable et dans un pays sain, contracter la fièvre intermittente sous l'influence de causes qui lui sont étrangères. Les émanations ont agi sur le système ganglionaire, et la modification qu'il en a reçue se renouvelle plus vive, par la sensation nouvelle à laquelle il estsoumis; de même qu'une passion à laquelle on s'était d'abord soustrait se développe avec violence par une impression différente. Il serait ridicale de supposer le séjour prolongé des miasmes absorbés, dans nos fluides, et leur effet ainsi retardé sur les nerfs ganglionaires.

Lci se présente une objection à laquelle je ne crois pas inutile de répondre. S'il était vrai, dira-t-on, que les pyrexies intermittentes consistassent dans une certaine modification du système ganglionaire, et que cette modification fût identique, elle nécessiterait une modification unique : elle serait, en quelque sorte, une maladie spécifique, et réclamerait un traitement spécifique, un remède dont les vertus constatées ne seraient pas susceptibles de varier: et il en est bien autrement. Les fièvres intermittentes tiennent si peu à une manière d'être unique, qu'au lieu de cette méthode unique et spécifique, mille moyens leur sont opposés, et procurent des succès, malgré leur manière différente d'agir : l'un est un astringent, l'autre un tonique, un autre un excitant, celui-là un émétique, celui-ci un antispasmodique, un narcotique, etc. L'action de chacun de ces remèdes est si différente et même si opposée, qu'il est impossible de supposer qu'ils puissent combattre aussi efficacement une maladie, dont la nature serait identique et constamment identique.

· Malgré les apparences, cette objection est plus spécieuses que solide. En effet, si, comme nous l'avons établi, les fièvres intermittentes consistent dans une modification particultère du système ganglionaire, il est clair que tout ce qui détruira cette modification sera un fébrifuge, quelle que soit du reste sa manière d'agri sur l'économieOr, tous les remèdes qui ont obtenu quelque faveur contre les pyrexies intermittentes, ont une action réelle sur l'organisation, et agissent d'abord sur l'un des systèmes nerveux; si c'est directement sur le ganglionaire. ils le modifient directement; si c'est d'abord sur le cérébral, celui-ci transmet aux ganglions, par ses nombreux filets de communication, l'impression qu'il a recue, et, dans tous les cas, il en résulte en dernière analyse de nouvelles sensations dans le système nerveux ganglionaire: c'est tout ce qu'il en faut pour neutraliser en quelque sorte la modification pyrétique. Deux sensations différentes se détruisent, ou bien la plus faible cède à la plus forte: c'est la vieille sentence du père de la médecine: duobus doloribus, etc. Si la modification imprimée par le fébrifuge est la plus forte, la fièvre cesse : si, au contraire, la modification pyrétique est plus profonde, le remède est sans effet, et la fièvre continue.

Nous pourrions comparer ce qui se passe dans le système nerveux ganglionaire, dans cetie lutte de l'art contre la maladie, à ce que nous observons dans le cerveau lorsqu'une passion violente le domine. Quelle que soit la passion, elle tient le système cérébral sous sa dépendance, elle lui imprime une véritable modification : avec le temps elle peut s'éteindre d'elle-même, de même qu'une pyrexie passe bien souvent sans aucun moyen. Lorsqu'on veut déraciner une passion, le moyen le plus efficace, lous les moralistes l'indiquent, c'est d'imprimer au cerveau une direction différente, d'en changer la modification en en créant une nouvelle : n'importe laquelle, il faut opposer passion à passion, comme on oppose modification a modification. Ce n'est point une passion unique qu'il faut s'attacher à faire naître, de même que ce n'est Pas à un remède unique qu'il faut s'attacher contre les pyrexies. De même aussi, les fébrifuges arrivent tous au même but, quelle que soit leur action différente, parce

que tous changent la manière d'être du système ganglionaire, la modifient, substituent, en un mot, modification à modification.

Un point de doctrine assez curieux, et qui a fait échouer et fera long-temps encore échouer tous les raisonnemens. c'est la recherche de la cause de la périodicité. Qu'on la place dans l'intermittence d'action du système nerveux. dans l'influence des révolutions diurnes, solaires, lunaires, etc., toutes ces opinions sont fausses, parce qu'elles ne reposent point sur les faits, et qu'elles varient à l'infini. J'avoue que je ne suis satisfait de rien, et que je n'ai rien vu qui puisse satisfaire. Un moment j'avais cru que la nature des émanations marécageuses pourrait être de quelque utilité dans cette explication. Ce qui m'avait fait sourire à cette idée, c'est que les miasmes animaux n'occasionnent jamais la fièvre intermittente, ils semblent même les prévenir. J'ai vu des tanneries placées au milieu du foyer de l'infection intermittente; j'ai questionné, et j'ai eu la réponse que cette maladie respectait l'établissement. J'ai long-temps fréquenté les amphithéâtres et les hôpitaux, jamais je n'y ai vu se développer de fievre intermittente parmi mes condisciples. J'ai vu les horreurs de la guerre nous amener le typhus, mais non les fièvres intermittentes. J'ai cherché dans les auteurs ; partout j'ai vu les épidémies de typhus naître dans l'infection miasmatique animale, et jamais les épidémies de fièvres intermittentes ne sont le résultat de l'encombrement des hommes et des malades, ou de l'action des émanations putrides des substances animales. Les maladies épidémiques de Pantin, village placé sous le vent de la voirie de Belle-Vue, aux portes de Paris, ne sont jamais des fièvres intermittentes. Les bouchers, les boyaudiers, les corroyeurs, etc., ne contractent point la fièvre intermittente au milieu des émanations animales qui leur forment une atmosphère perpétuelle. Tandis que les foyers de la fièvre

intermittente existent partout où des eaux stagnantes favorisent la décomposition des substances qu'elles contiennent, et ce sont les débris des plantes qui croissent sur leurs bords ou dans leur vase. Cela est si vrai que vous pouvez à volonté produire et arrêter les épidémies de fièvres intermittentes dans le village le plus sain, en v établissant dans les grandes chaleurs des rutoirs, et en les détruisant. Cet effet du rouissage du chanvre est une preuve convaincante que les fièvres intermittentes sont le produit des seules émanations des substances végétales en putréfaction. Une autre remarque non moins essentielle, c'est que les fièvres intermittentes ne règnent jamais en masse pendant l'hiver; c'est dans les premières chaleurs du printemps et en automne ; parce que le froid de l'hiver n'a pas permis aux débris des végétaux de subir la décomposition putride, et que les premières chaleurs du printemps la déterminent. La végétation active qui survient ne fournit aucun détritus jusqu'à la fin de l'été, époque où l'on voit reparaître les fièvres intermittentes, un peuplus tôt, un peu plus tard, selon que la végétation est plus avancée, et que les plantes marécageuses cèdent plus. ou moins vite leur détritus ou leur dépouille entière aux eaux stagnantes. - Cette remarque, qui avait échappé à la plupart des auteurs, m'avait fait concevoir quelques espérances: mais elles se sont bientôt évanonies, et je n'ai pas plus été satisfait de l'intermittence d'action des. plantes et de leurs émanations, que de l'intermittence d'action du système nerveux.

Je n'ai point eu, dans ces réflexions, la prétention de donner une doctrine complète des fièvres intermittentes; je n'ai voulu gui exposer quelques idées qui m'ont été suggérées par les observations qui s'étaient présentées. à moi. (1)

<sup>(1)</sup> L'incertitude qui règne encore sur le siège et la nature des sièvres.

Observation d'une rupture de l'utérus, à deux mois et demi de grossesse; recueillie par MM, Moulin et Guibent, D. M. P.

M. "

Gayer, âgée de 26 ans, demeurant rue du Four, n.

67, avait eu un premier accouchement à terme à 21 ans, suivi de deux fausses-couches, l'une de 4 mois à 25. Ces deux accidens n'avaient paru en rien altérer sa santé; loraque, vers la fin de mai 1825, cette dame devint enceinte pour la quatrième fois. Les commencemens de cette grossesse ne furent troublés par aucun événement fâcheux. M. "

Gayer continuait de se livrer à ses occupations et même à ses amusemens ordinaires, à la danse surtout, pour laquelle elle avait eu de tout temps une sorte de prédilection. Le dimanche 7 août, après avoir pris un bain très-chaud

intermittentes nous a fait accueillir le Mémoire de M. Brachet , malgré les hypothèses et les raisonnemens contestables sur lesquels est basée en grande partie son opinion. Mais des faits intéressans y sont joints et commentes quelquefois d'une manière heureuse. A ce titre, ce Memoire peut contribuer à éclairer un point difficile de pathologie. Si l'interprétation l'eitime de plusieurs phénomènes des fièvres intermittentes permes de rapporter le siège de ces maladies au système nerveux ( opinion qui , suivant nous, n'a encore pour elle que quelques probabilités , sans être rigoureusement demontree) on sera loin de tomber d'accord avec M. Brachet , que le système nerveux ganglionnaire soit spécialement affecté. Les fonctions de cette partie du système nerveux sont encore loin d'être déterminées avec précision. On peut consulter, du reste, avec avantage, un article du Dictionnaire de Medecine (art. intermittent., tome 12), dans le quel M. Rayer a développé avec béaucoup de talent une opinion abalogue, sons quelques rapports, à celle de M. Brachet, puisque l'auteur attribue, de même que ce dernier, les fievres intermittentes à une affection spéciale du système nerveux, mais différente, sous quelques autres, en ce qu'il reconnaît le système cérébrespinal comme affecté dans ces maladies; (1) Long R huboto of the same is said of said for fierra

dans la journée, et dîné très-légèrement, elle se rendit à un bal, et se disposait à y passer une partie de la nuit, lorsqu'en walsant elle ressentit tout à coup un craquement, assez fort dans le bas-ventre, et tomba presque aussitôt. en syncope. Les assistans, effrayés d'un étal aussi alarmant, s'empressèrent de la ramener chez elle et de la mettre au lit. Les symptômes les plus graves se manifestèrent alors, et se succédèrent avec une rapidité effrayante. L'abdomen se tuméfia et devint douloureux, le pouls s'affaiblit, les traits se décomposèrent; la face et toute l'habitude du corps se couvrirent d'une sueur froide; la malade était dans une anxiété inexprimable. Elle eut quelques vomissemens, dans lesquels une partie de son dîner fut rejetée. Tel était l'état dans lequel la trouva M. Moulin, son médecin ordinaire, qui fut appelé. à lui porter des secours.

Arrivé près de cette dame , M. Moulin , qui l'avait déjà soignée pour deux fausses-couches, crut avec tous les assistans qu'elle était menacée d'en faire une autre. Aussi pénétré de cette idée, ne pût-il attribuer l'extrême prostration des forces, la pâleur de la face et l'exiguité du pouls; qu'à une perte fondroyante dont cette faussecouche devait être accompagnée. Il s'empressa donc, dans cette crovance . de toucher la malade. Mais quel fut son étonnement, lorsqu'il ne vit pas une seule goutte, de sang s'échapper du vagin, et qu'il trouva les parties sexuelles et le col de l'utérus dans leur état naturel. celui-ci ni plus ouvert, ni plus bas qu'il ne devait l'être à deux mois et demi de grossesse. Persuadé cependant qu'un tel état ne pouvait être que le résultat d'une hémorragie, et considérant d'ailleurs la tuméfaction du ventre et l'op-, pression toujours croissante, joint à ce que la malade ne cessait de se plaindre d'une douleur dans l'abdomen, audessus de la fosse iliaque droite, il crut que, dans l'effort. qu'on lui disait que M, mo Cayer avait éprouvé, il s'était

fait une déchirure au foie. La circonstance du craquement que M.\*\* Cayer disait avoir senti dans cette région, lorsqu'on l'avait soulevée avec violence, semblait corroborer éncore le diagnostic de M. Moulin, et en former, pour ainsi dire, le complément.

D'après cela, la saignée devait tout naturellement s'offrir comme premier moyen curatif; mais M. Moulin, effrayé de la chute des forces et de la petitesse du pouls, n'osa se déterminer à pratiquer cette opération, et se borna à prescrire l'application de vingt sangsues sur l'hypochondre et la région iliaque droite, siège d'une douleur assez vive, des fomentations émollientes, et des boissons rafraîchissantes, légèrement acidulées. Il était près de minuit lorsque le médecin quitta la malade. A quatre heures du matin, M. Cayer vint en toute hâte le chercher de nouveau, disant que sa femme se mourait : ce qui n'était que trop vrai , car l'anxiété était à son comble , l'altération des traits et la pâleur extrêmes, et le nez et les extrémités étaient glacés. A peine restait-il à M. me Cayer assez de voix pour exprimer ses angoisses et le désespoir profond dont elle était accablée. M. Moulin, dans un cas aussi urgent et aussi extraordinaire, crut devoir réunir les lumières de plusieurs de ses confrères pour l'éclairer sur la conduite qu'il lui restait à tenir : MM; les docteurs Guibert et Rivallie lui furent indiqués par les parens de la malade. Il était alors cinq heures. M. Moulin fit en peu de mots à ses collègues le narré de l'accident et des symptômes qu'avait éprouvés M. me Cayer. La seule vue de la malade suffit d'ailleurs à ces Messieurs pour les convaincre aussi qu'il restait peu d'espoir, et que la mort devait être prochaine. Mais ils ne furent point d'accord avec M. Moulin sur le diagnostic; tous deux, rejetant la supposition d'une déchirure de quelque viscère abdominal, pensèrent qu'il n'y avait probablement qu'une péritonite très-aigue. A la vérité, ils ne purent juger que de

l'état présent ; et l'idée d'une inflammation du péritoine dût alors leur paraître bien plus vraisemblable que celle d'une hémorrhagie abdominale; d'autant plus en effet que cette cavité était tellement distendue, qu'il eût été impossible d'acquérir la certitude physique d'un épanchement. La fluctuation n'était plus sensible, et d'ailleurs les parois de l'abdomen étaient tellement douloureuses, qu'on n'eût pu employer la moindre pression pour constater ce symptôme qui cut été cependant si important pour le diagnostic. Le toucher ne leur fournit non plus aucun indice que la matrice dût être plus particulièrement que les autres organes le siège d'une rupture. Ils trouvèrent, comme M. Moulin, le col de l'utérus dur, fermé et avant conservé toute sa longueur. Mais, si MM. Rivallié et Guibert étaient dissidens d'opinion avec M. Moulin sur le diagnostic de la maladie, ils ne le furent nullement pour son traitement. Une nouvelle application de sangsues sur l'hypogastre, celle de sinapismes aux pieds, et l'usage d'une potion adoucissante furent conseillés d'un commun accord; et, en effet, ces moyens ne convenaient-ils pas également et à mettre un terme aux progrès d'une liémorrhagie intérieure et à calmer les symptômes d'une péritonite? Mais, nonobstant ce traitement, l'état de la malade continua de s'aggraver dans le cours de la journée, et à onze heures du soir, après avoir passé par tous les degrés de l'oppression et de l'anxiété la plus forte, M.mc Cayer expira dans une angoisse inexprimable

L'ouverture du corps fut faite 24 heures après le décès par les médecins ci-dessus désignés, auxquels vint s'adjoindre M. Tacheron, médecin de la mairie.

1.º Surface du corps. Bonne conformation générale; embonpoint ordinaire; tissu cellulaire graisseux assez abondant sous les téguinons de la politine et du ventre; mamelles développées:

<sup>2.</sup>º Les organes encéphaliques n'offrirent rien de par-

- 3.º Les parois du thorax étant détachées, tous les organes renfermés dans cette cavité parurent très-sains; asans aucune exception; le diaphragme était fortement refoulé vers la poitrine et pressait la base des poumons.
- ... 4° Le péritoine ouvert, on vit s'écouler d'abord une grande quantité de sang pur et liquide qui formait un épanchement considérable dans la cavité abdominale; la quantité de ce fluide pouvait être évaluée à quatre pintes environ. Le foie, l'estomac et les intestins étaient dans l'état le plus naturel; la membrane muqueuse digestive parfaitement saine.

Dans la région bypogastrique, au milien de l'épanchement énorme formé par le sang, on remarquait unie tomeur arrondie, du diamètre de trois à quatre pouces; adhétrente à la partie supérieure du corps de l'utérus; et semblant faire un tout avec ce viscère; au point qu'au premier aspect on pouvait la prendre pour l'utérus lui-même. Cette tumeur; dont Les parois épaisses de cinq à six lignes étaient entièrement formées de sang coagulé; se trouvait creuse et contenait dans sa cavité un fœtus paraissant âgé de deux mois et demi, entouré de ses membranes et dies eaux, de l'ammios, auf

- al L'utérus ayant été incisé dans le sens de son grand diamètre, et détaché de ses ligamens et du vagin rût éxaminé, séparément aussi bien que l'œuf humain environné du caillot sus-mentionné; et l'on put constater alors les particularités suivantes.
- si. A la base ou partie supérieure de l'utérus existait une déchirure considérable, de forme circulaire; ayant au moins deux pouces de diamètre. Les bords de cette déchirure adhéraient au caillot formant tumeur à la base de l'utérus, et contenant, comme d'i, vient d'être dits de fœtus enveloppé de ses membranes. Il résultait évidemment de cette disposition que l'œu humain, aussibt après la rupture; s'était échappé de la cavité utérine, et avait

passé dans l'abdomen, restant fixé près de la déchirure où il paraissait retenu par le caillot qui s'était formé tout autour, et qui l'isolait exactement des viscères abdominaux. Le tissu de l'utérus était sain dans presque toute son étendue. A l'endroit de la déchirure, il se trouvait évidemment ramolli, et la surface déchirée paraissait rugueuse et inégale. L'épaisseur des parois utérines n'était pas plus grande en cet endroit que partout ailleurs; elle était d'environ huit à neuf lignes. Il n'y avait aucune apparence de cavité, ni rien qui indiquât la préexistence d'un corps étranger dans l'épaisseur de cette paroi. La surface interne de la matrice était un peu rouge humide et parsemée de villosités et de débris filamenteux; le placenta à peine ébauché, et sous forme de membrane mince, alongée et triangulaire e ne se distinguait que par sa continuité avec le cordon ombilical et son adhérence aux membranes du fœtus. Il fut impossible de s'assurer si ce corps adhérait à l'intérieur de l'utérus ou aux bords de la déchirure de ce viscère. Environt sa amiètu'i ob bnoit

Le fœtus, transparent à travers les eaux de l'amnios et les membranes, paraissait bien conformé et du sexe masculin. Sa tête occupait la partie la plus déclive.

Tous les autres organes de l'abdomen et du bassin de la dame Cayer, le péritoine qui Japisse les parois abdominales, aussi bien que celui, qui revêt les antestins et les siscères voisins, étaient parfaitement sains et àvaient conservé leur couleur et leur disposition ordinaires 25 MA.

Les principales pièces anatomiques, 'd'est-à-direll'utérus et l'œuf humain, furent gardées avec le: plus garad soin, et, le jour même de l'autopsie, furent présentées à l'Académie royale de Médecine, dais la séance dit gaoût 1825, par MM. Moulin et Guibert, qui exposérent succinctement dévant cette assemblée! histoire de la maladie dont on vient de lire l'observation détaillée.

Le fait précédent fournit à ces médecins plusieurs remarques qu'ils croient devoir reproduire ici. 388 SUPTURE

"La plipart des auteurs qui ont écrit sur les accouchemens et qui ont parlé de-la rupture de l'utérus avec plus ou moins d'exactitude; ont rapporté des cas curieux de diverses sortes de déchirures de ce viscère vers la fin de la grossèsse ou pendant le travail de l'accouchement, et se sont livrés à des réflexions judicieuses sur les signes qui caractérisent cet accident, le danger qui l'accompagne et les indications qu'il présente pour l'accoucheur, et qui peuvent le déterminer quelquefois à pratiquer la gastrotomie; mais ils ont en général omis de traiter de la rupture utérine pendant les premiers mois de la gestation, et plusieurs même ont semblé ignorer la possibilité de cette solution de continuité à cette époque de la grossesse.

L'observation de la dame Cayer est donc plus intéressante encore sous le rapport de la rareté que sous celui

des circonstances qui l'ont accompagnée.

L'absence de l'hémorrhagie vaginale tenait sans aucun doute à ce que l'ouverture formée accidentellement au fond de l'utérus se trouvait exactement bouchée par l'œuf humain et par l'adhérence du caillot au bord de cette ouverture. Quant à l'inégalité du contour de la déchirure, elle fut probablement le résultat de la rétraction des fibres utérines. Rien ne peut faire soupconner que le fœtus se fût développé dans l'épaisseur de la paroi de la matrice (1) ou même en dehors (ce qui ent, dans ce dernier cas; formé une grossesse extra-utérine); car l'instantanéité des accidens et la rapidité de la mort ôteraient jusqu'à la possibilité d'une semblable supposition; et d'ailleurs, l'examen le plus attentif du tissu de l'utérus ne put y faire découvrir la moindre altération organique préalable qui fit croire que la rupture avait été le résultat d'une faiblesse plus grande des parois utérines vers le fond de ce viscère. L'antérédence de deux fansses-couches

<sup>(1)</sup> Plusieurs auteurs, Smith, Hederick, Albers, Lobstein et Breschet ont rapporté des observations de fotus développés dans l'épaisseur des parois de l'utérus. ( Voy. M. Orfila, Méd.-légale, tome 1.6", pag. 191.)

n'est pas suffisante non plus pour faire adopter l'opinion d'une prédisposition particulière, et l'on doit plus vraisemblablement attribuer l'accident dont il est ici question aux efforts musculaires violens et brusques que produisit la walse au moment où la dame Cayer s'y hivrait avec arcur, et expliquer le siége de la rupture au-fond de la matrice, par cela seul que cet organe ne se développant qu'aux dépens de son corps dans les premiers mois de la grossesse, cette partie devait naturellement offir moins d'épaisseur, et conséquemment moins de résistance.

On nous saura peut-être quelque gré de rapprocher de cette observation extraordinaire deux autres cas de rupture utérine survenue pendant le travail puerpéral, lesquels sont plus conformes à ce qu'on lit dans les auteurs et à ce que la pratique offre malheureusement trop souvent,

Première Observation, recueillie par M. Guibert .- Une femme d'environ 30 ans, habitant la commune de Vaugirard, enceinte pour la première fois, était parvenue au terme ordinaire de la gestation. Le 2 avril 1822, les douleurs se déclarèrent à quatre heures du soir, et durèrent toute la nuit sans aucun résultat apparent. Le col utérin conservait encore en effet toute sa force et sa dureté; et le doigt de l'accoucheur, introduit avec peine dans son orifice, sentait très-bien que l'utérus s'épuisait en efforts inutiles pour en opérer la dilatation. Cependant, vers six heures du matin, le col s'étant un peu plus ouvert, à la suite d'un bain tiède qui fut administré, les membranes se rompirent et les eaux s'écoulèrent, mais celles-ci mêlées d'une assez grande quantité de sang. L'accoucheur, interdit à l'aspect d'un phénomène aussi inaccoutumé, crut devoir faire appeler un de ses confrères, et ce fut moi que les parens choisirent pour lui être adjoint. Mais, lorsque j'arrivai, tout secours était depuis long-temps inutile; l'infortunée n'existait plus. J'appris alors que la mort avait suivi de près l'écoulement des eaux, et que

c'était au milieu d'une hémorrhagie vaginale foudroyante que cette femme avait succombé. L'accoucheur m'apprit encore qu'à l'instant où les eaux s'étaient écoulées, mêlées de sang, leventre s'était momentanément déformé et aplati; mais que bientôt après il avait acquis, en quelques secondes, l'énorme volume que je lui voyais. Enfin il m'avoua que ce qui l'avait surtout aussi étonné qu'effraye, était la brusque cessation des mouvemens de l'enfant et son passage total à travers une grande déchirure qu'il avait remarquée à la matrice au-dessus de son col. Les tentatives que fit l'accoucheur pour faire repasser l'enfant de l'abdomen dans l'utérus et en opérer l'extraction avant été infructueuses, il avait songé à pratiquer de suite la gastrotomie; mais n'osant se charger seul d'une opération aussi majeure et aussi délicate, il avait attendu, sans doute bien imprudemment, mon arrivée pour la faire; car alors la mort de l'enfant était trop évidente, vu le temps qui s'était écoule depuis celle de sa mère, pour qu'on pût raisonnablement v songer. Mieux valait en effet procéder à l'autopsie avec ordre pour se rendre un comple exact d'un si funeste accident.

L'ouverture du corps ayant donc été faite avec toutes les précautions possibles, nous donna les résultats suivans. 
'Une déchirure longitudinale existait à la partie postérieure et latérale de l'uiérus, un peu au-dessous de l'insertion du placenta qui était encore adhérent. Une hémorrhagie abondante s'était effectuée dans l'abdomen dont tous les organes d'ailleurs se trouvèrent sains. L'enfaint, du sexe masculin, était en entier dans cette cavité. Il paraissait avoir péri depuis assez long-temps dans un état apoplectique. La paroi de l'utérus était évidemment plus mince à l'endroit de la rupture que partout ailleurs, et les bords de la déchirure se trouvaient inégaux et rétractés: Néanmoins cet organe ne présentait aucune alté-

ration intime; le col seul avait conservé une épaisseur et une dureté remarquables; il était presque squirrheux, et cette disposition fat sans donte la cause de l'inefficacité, des douleurs et de la rupture subite qui en fut le résultat; Le bassin examiné avec soin n'offrit rien de particulier; ses dimensions étaient naturelles.

Autre Observation d'une rupture de matrice pendant le travail de l'accouchement, recueillie par M. Moulin. -Madame B.... , âgée de 34 ans , enceinte pour la cinquième fois et à terme, avait une telle obliquité utérine que l'abdomen descendait presque sur les cuisses. Cette dame était déjà dans les douleurs de l'enfantement depuis deux heures, lorsqu'elle fit appeler sa sage-femme, le 15 mai 1823, à sept heures du soir. Celle-ci s'empressa de pratiquer le toucher; mais à peine eût-elle pénétré au fond du vagin, que madame B .... s'écria qu'elle l'avait tuée, Une vive douleur que cette dame ressentit fut tout-àcoup suivie d'une syncope et de la cessation des contractions utérines. Au même instant aussi, les eaux mêlées d'une grande quantité de sang s'écoulèrent, et le ventre s'affaissa jusqu'au point de perdre entièrement cette rotondité qu'il conserve ordinairement encore après l'écoulement des eaux de l'ampios. Effravée d'un tel spectacle ne sachant même à quoi l'attribuer, et surtout assez troublée pour ne pas songer à en rechercher la cause, cette sage-femme m'envoya chercher. Arrivé près de madame B...., je fus moi-même très-effrayé de l'état dans lequel je la vis. En effet, ayant perdu complètement connaissance, et d'une pâleur extrême, elle avait le pouls et la respiration à peine sensibles, et un flot de sang s'échappait du vagin. Je touchai aussitôt cette infortunée, et de ma vie neut-être je n'éprouverai un étonnement comparable à celui que je ressentis lorsque, mon doigt introduit dans la matrice, je trouvai cet organe presque entièrement détaché du vagin à sa partie inférieure, et qu'aux 392 RUPTURE

bords de cette déchirure je rencontrai deux extrémités digitées, qui me parurent être les pieds. En vain je cherchai au sein de l'utérus le reste du fœtus; il était presqu'en entier passé dans l'abdomen. Dans un tel état de choses, je dus nécessairement m'empresser de chercher les moyens de sauver, s'il en était temps encore, l'enfant, sans m'occuper autant de porter des secours à la mère, dont la perte me paraissait en effet devoir être aussi prochaine qu'inévitable. Je saisis donc les pieds, et, par un mouvement rétrograde, je fis peu-à-peu repasser dans le sein de la matrice le fœtus, et me hâtai de terminer ensuite l'accouchement. Mes soins ne furent point infructueux. L'enfant, qui était dans un état d'asphyxie alarmant, fut rappelé au bout de quelques minutes à la vie; mais l'instant où il commença de respirer, fut celui où sa malheureuse mère rendit le dernier soupir, sans qu'aucun des movens que je mis en usage, tels que la saignée du bras et une compression méthodique de l'abdomen, pût prolonger davantage son existence.

Autopsie cadavérique. — A part un décollement de presque la moitié inférieure de l'utérus d'avec le vagin, ces organes étaient dans l'état où ils se trouvent d'ordinaire immédiatement après l'accouchement, et qu'il ne m'importe nullement de décrire ici. Je dirai seulement que ces parties étaient décolorées et la matrice remplie d'énormes caillots de sang. La rupture utérine, ai-je dit, existait à l'union de cet organe avec le vagin, et à sa partie postérieure. Cette déchirure formait presque un demi-cercle de quatre à cinq pouces d'étendue; les bords en étaient frangés et rugueux, comme méchés; le bassin était rempli de caillots, et, ainsi que le ventre, d'une grande quantité de sang liquide.

Cette observation dut nécessairement me fournir le sujet de plusieurs réflexions; d'abord, comment, en supposant que la sage-femme eût touché sans ménagement

393

M me B .... l'effort de son doigt eût-il été suffisant pour déchirer la matrice? Ensuite, pourquoi cette déchirure existait-elle plutôt à la partie postérieure de l'organe que partont ailleurs? Mais, en considérant l'état dans lequel se trouvait l'utérus au moment du toucher, on peut trèsbien se rendre compte de cette circonstance, et répondre à toutes les questions. En effet, eette dame avait une obliquité antérieure de la matrice extrême : car elle était telle que le ventre recouvrait presque la vulve. On concoit, dis-je, très-bien que dans une telle disposition de l'organe, les fibres de sa région postérieure dussent être dans une tension outrée, et qu'alors la moindre pression exercée sur elles, celle même du doigt de la sage-femme, pouvait très-faeilement en opérer la rupture; et il est évident, par la même raison, que la déchirure ne nouvait avoir lieu que dans cet endroit.

Quelque reproche à cet égard pourrait être adressé à cette sage-femme inexpérimentée; ear si elle eût eu la précaution toute simple et toute naturelle de corriger d'abord l'obliquité de l'utérus, en faisant coucher M.me B .... sur le dos avant de la toucher, n'eût-ce été que pour rendre efficaces les contractions utérines, en ramenant cet organe dans l'axe du bassin, elle eût fait ainsi disparaître la tension excessive des fibres postérieures, et conséquemment évité un pareil malheur. Et d'ailleurs, cette sage-femme pouvait-elle espérer, dans un tel état de choses, parvenir sans cette précaution à déterminer le degré d'avancement du travail, la présentation et la position du fœtus, voire même atteindre le col utérin, qui, dans une si grande obliquité, porté sans doute au-delà de l'éminence sacro-vertébrale devait être inaccessible au doigt?

L'observation que je viens de rapporter est peut-être unique en son genre, eu égard à la circonstance du toucher comme cause de la rupture; mais quelque rare qu'elle puisse être, nul doute que dans un cas semblable elle ne puisse se renouveler: aussi, tout en fournissant au physiologiste et à l'auatomiste d'importans sujets de méditation, devait-il encore être de l'intérêt de l'humanité de la faire connaître à mes confrères.

Les observations qui précédent nous ont paru trèsintéressantes de tout point; c'est pour cela que nous nous sommes empressés de les recueillir et de les communiquer à sos lecteurs; mais, dans les remarques dont M. Moulin les a accompagnées, il est deux points sur lesquels nous ne pouvons être d'accord avec lui, et nous lui soumettons à lui-même nos doutes à cet égard. Au surplus ces doutes n'ont rapport qu'à l'interprétation de quelques circonstances des faits, et, quelque opinion qu'on adopte, le mérite de ces observations n'en reste pas moins le même.

Dans les détails de la première observation nous avons cru reconnaître tout ce qui peut caractériser une de ces grossesses que Carus appelle demi-extra-utérines, un de ces cas où l'on trouve le fœtus développé dans une cavité qu'il s'est formée dans l'épaisseur des parois de l'utérus au voisinage de l'insertion d'une des trompes : cas sur lesquels M. Breschet a présenté une excellente dissertation à l'Académie royale de Médecine. L'époque peu avancée de la grossesse, l'absence d'hémorrhagie par le vagin, et les autres circonstances s'accordent parfaitement avec ce qu'on a observé dans le petit nombre de cas analogues qu'on a rencontrés jusqu'à ce jour, et dans lesquels il ne pouvait y avoir de doutes sur le siège de la grossesse hors de la cavité de l'utérus. Si ces cas semblent se multiplier depuis quelques années, cela est probablement du à ce qu'on s'occupe plus généralement et avec plus de soins d'anatomie pathologique.

L'examen de la pièce, lorsque toute fraîche encore elle fut présentée à l'Académie, nous a rappelé aussitôt à la mémoire ce que nous avions vu sur la pièce qui a été l'occasion du Mémoire de M. Breschet, et la gravure donnée par Carus. La ressemblance de ces divers cas nous a semblé frappante : nous le fîmes remarquer à M. Moulin et aux membres de l'Académie qui nous entouraient. Il nous semblait qu'on ne pourrait expliquer une rupture des parois de l'utérus à une époque aussi peu avancée, où ces parois conservent encore tant de solidité, et où le fœtus et ses enveloppes sont si mous, sans admettre une altération profonde de la texture de l'utérus, préexistante à la cause occasionnelle de la rupture : or , à part cette rupture, le tissu de l'utérus nous a paru tout-à-fait sain. L'aspect des bords de la rupture, le lieu où elle s'est faite, nous confirmaient dans cette manière de voir.

Dans ses réflexions très-justes sur la troisième observation, M. Moulin, tout en reconnaissant la grande influence que l'obliquité antérieure de l'utérus a eue sur la production de la rupture de cet organe, paraît disposé à croire que la pression exercée par le doigt de la sagefemme pendant le toucher a pu causer ce funeste événement. Nous avons peine à le concevoir : car. à cause même de l'obliquité extrême de l'utérus, le doigt n'a pu porter que sur un point éloigné de celui qui s'est déchiré. Peut-on supposer que le refoulement opéré sur l'utérus par le doigt, aura augmenté la tension déjà extrême des fibres utérines, et en aura déterminé la rupture? nous ne le pensons pas; mais avec M. Moulin, nous ne doutons pas que l'on aurait pu prévenir cette déchirure en corrigeant de bonne heure l'obliquité, et que sous ce point de vue la sage-femme n'est pas exempte de blâme.

La femme qui fait le sujet de la deuxième observation aurait sûrement aussi été soustraite au triste accident qui a causé sa mort et celle de son enfant, si elle eût eu d'a396 TAILLE

bord un homme capable de reconnaître la cause qui s'opposait à la terminaison de son accouchement. Des observations assez nombreuses ont appris qu'on peut dans ces cas inciser le col de l'utérus non-seulement sans inconvéniens, mais encore avec avantage. Lauverjat insiste avec raison sur ce point dans son ouvrage intitulé : Nouvelle méthode de pratiquer l'opération césarienne; il est arrivé à M. Guibert dans ce cas la même chose qu'à Weis, comme il est rapporté par Tretzelius dans sa dissertation, qui a pour titre : Historia partûs impediti ex membrana tendinosa os uteri internum coarctante. Il n'est arrivé auprès de la femme que pour déplorer l'impéritie et la timidité de celui qui l'avait précédé, et constater une lésion que, avec plus de soins, on aurait certainement pré-D. venue.

Sur l'examen du troisième Mémoire du professeur VACCA, relatif à la taille recto-vésicale; par A. SCARPA. — Inséré dans les Annales universelles de Médecine, rassemblées par A. OMODEI. — Avril et mai 1824.

La discussion engagée depuis quelques années, pour l'adoption ou le rejet de la nouvelle méthode lithotomique, offire par fois d'intéressans débats; quelle en sera l'issue? Il est possible de le prévoir ; d'un côté, Vacca, dans chaque production, fait connaître de nouveanx faits de plus en plus curieux, soit par leur nombre, soit par leurs circonstances, de l'autre, l'opposition à la tête de laquelle s'est placé l'illustre Scarpa, souvent ruinée sur les points de fait, se réduit à procéder la plupart da temps par des considérations hypothétiques qui perdent dans l'opinion en raison de la facilité qu'elles offrent pour l'attaque ou par des personnalités qui ne prouvent jamais rien que l'oubil de la question principale; qu'im-

porte en effet que Scarpa assure dans une lettre à M. Maunoir, qu'il n'y ait que des ignorans ou des hommes à mince réputation en Italie, qui se déclarent partisans d'une opération, selon lui, la honte de la chirurgie et de l'anatomie : le nom de Vacca, celui de ses imitateurs et de ses approbateurs, répondent assez à la première imputation; pour ce qui est de la seconde, M. Sanson n'apas la prétention sans doute d'être mieux traité que F. Jacques de Beaulieu. Quand on se rappelle l'accueil fait à la découverte de ce modeste et ingénieux chirurgien, par des hommes d'un mérite incontestable, mais que l'âge ou le préjugé dominait à leur insu, on s'effraie moins de cette proscription prononcée avec tant d'animosité, on se demande s'il n'est pas possible d'en appeller à l'opinion du public qui n'invente pas les hypothèses. mais qui les juge et les compare froidement aux résultats de l'expérience, et l'on se rassure.

Le troisième mémoire de Vacca est assez connu, M. Breschet l'a analysé dans les Archives de juillet, avec une grande impartialité et une extrême bonne foi, sauf quelques erreurs assez peu importantes; moi-même j'en ai donné la substance dans le Journal universel des sciences médicales, de juin, 102° cahier: entrons en matière.

Scarpa avait, comme on sait, reproché à Vacca de n'avoir recominandé que l'incision de la moitié de la prostale; celui-ci n'avait qu'une réponse à faire, c'était de
renvoyer à son texte où, quoiqu'en dise M. Breschet, le
contraire est assez clairement exprimé; car il recomanade de comprendre à la fois le col de la vessic dans
l'incision lithotomique essentielle; s'il engage à inciser
moins que plus, qui pourrait s'y méprendre et ne pas
conclure que l'incision ne doit pas beaucoup s'étendre
en épaisseur ou dans le sens du travers de la lame du bistouri; cela est si vrai qu'aujourd'hui Scarpa ne soutient
plus la même assertion, mais qu'en suivant le procédé

398 TAILLE

indiqué par Vacca, il en résulte que la moitié inférieure de la prostate est scule incisée, ce qui est très-différent de la première version. Pour mieux le prouver et afin qu'il ne reste aucune doute à sa démonstration, il cite l'observation du sieur Talenté et les propres paroles de Vacca, en rapportant le résultat de l'autopsie: « On trouva que la taille comprenait les tégumens, le sphincter de l'anus, è de 5 à 6 fignes du rectum » et de s'écrier habemus confitentem reum » a la seule moitié de la prostate et même moins que cette longueur doit se rapporter à cette minime incision du rectum ».

Pourquoi donc ne pas continuer de citer quand on était en si bonne voie, et au lieu d'écrire et 5 à 6 lignes du rectum, pourquoi Scarpa n'a-t-il pas mis comme dans le texte qu'il avait sous les yeux, « 5 à 6 lignes, sans la conjonction terminative, la portion membraneuse. la prostate et quelques lignes en profondeur du col de la vessie : de cette manière il cût évité le soupçon d'avoir , par un procédé qui se qualifie assez de lui-même, tronqué nne observation pour l'ajuster à ses vues : s'il n'ent nas dédaigné de prendre connaissance de la méthode telle qu'elle est proposée, il aurait su que l'opération s'exécute de telle sorte, qu'en incisant toutes les parties sus-nommées, on peut encore très-bien laisser intact le rectum au-dessus de la première incision, et lui ménager une espèce de valvule ou d'éperon qui souvent empêche le passage des matières stercorales dans la vessie, et ne gêne en aucune manière l'extraction du calcul; enfin avec un peu moins de prévention, un aussi grand anatomiste aurait réfléchi avant de dire que la partie inférieure de la prostate arrivait à 5 lignes de l'extrémité inférieure du rectum.

Si, donc, malgré vos précautions et les inflexions données au bistouri, vous n'avez pu inciser que la moitié du corps prostatique, c'est encore une fois que vous n'opérez point comme Vacca et tant d'autres qui parviennent, et même du premier coup, à inciser tout ce trajet. La méthode recto-vésicale n'est point responsable de la trempe ni du tranchant des instrumens qu'on y emploie : il faudrait en vérité plus que de la complaisance pour se prêter à ne voir dans la taille nouvelle, que le grand appareil avec tous ses vices, moins les movens qui en facilitent l'exécution. Ici du moins la dilatation forcée du col de la vessie non incisé, se faisait au moyen d'un instrument nécessaire et indispensable. Il paraît que Scarpa s'est imaginé que la tenette extractive pouvait cumuler les deux. fonctions. Pourquoi se fatiguer à prouver plus longtemps l'erreur des opposans, elle est démontrée par l'absurdité de leur supposition ; et puisque l'on exécute avec facilité la plupart des opérations qui nous sont transmises. et surtout dans celle-ci tout ce qui a rapport à l'extraction du calcul, c'est que cette manière d'opérer n'amène pas le résultat consigné dans les planches de Scarpa qui, loin d'offrir une sortie facile à la pierre, ne lui en laissent pas même une possible à mon sens.

Mais, dit M. Breschet, en admettant que la prostate soit incisée dans toute son étendue: « de deux choses l'une: on l'on n'ira pas plus loin que la partie postérieure de la prostate, ou l'on prolongera l'incision sur le bas-fonds de la vessie. Dans le premier cas, la dureté, la fixité des lèvres de l'incision prostatique s'opposeront à la libre extraction de la pierre, et de plus, l'ouverture ainsi obtenue sera moindre que celle qui est donnée par l'incision oblique de la prostace dans la taille latéralisée; dans ledeuxième cas, on exposera le malade à voir les matières fécales s'introduire dans la vessie, et une fistule stercoro-urincues e'établir, etc. »

La valeur de ces objections qu'on ne croirait pas d'abord échappées à un partisan de la nouvelle méthode, nelaisse pas que de perdre à l'examen. 400 TAILLE

En effet, si la dureté du corps prostatique était le véritable obstacle à l'extraction, de quel avantage pourrait être une différence de quelques lignes entre l'incision perpendiculaire et l'incision oblique de ce corps? Y a-t-il même une différence appréciable entre l'incision oblique donnée par l'ouverture n.º 5 ou celle n.º 7 du lithotome caché et la perpendiculaire? Cette opinion est en opposition formelle avec les grands-maîtres et Scarpa luimême, qui ont taut recommandé de petites incisions au col de la vessie; ils affirment que l'extensibilité de ces parties est telle que l'obstacle à l'extraction ne vient pas de là , à moins de dimensions plus qu'ordinaires du calcul. Si de petites incisions suffisent, peu importe la direction qu'on leur donne ; il est vrai que Scarpa dit que la prostate est bien plus dilatable latéralement qu'au milieu. mais il n'est pas probable qu'il l'ait dit sérieusement. Au reste, si l'objection était fondée dans le seul cas où une partie seulement de l'épaisseur de la prostate serait incisée, elle cesserait de l'être lorsque celle-ci toute entière serait divisée, puisque la dilatation se fait alors aux dépens des parties environnantes, et que le refus de la prostate d'y participer n'entraîne en aucune façon l'inextensibilité de ces parties.

Enfin, ceux qui ne se payeraient pas de ces raisons et des faits nombreux sur lesquels elles reposent, trouveront cette objection tout-à-dait anéantie par la modification première exécutée par M. Dupuytren, et qui consiste à faire la dernière incision dans le même sens que celle de la taille latéralisée.

Dans la seconde supposition, ce n'est point le passage des mairères stercorales dans la vessie qui doit beaucoup inquiéter, le danger en est pour ainsi dire nul. Dans la plupart des opérations de taille recto-vésicale, excepté celles qu'exécute M. Vacca avec une si rare habileté, les urines stercoreuses sont un incident fréquent, et l'on ne

voit pas qu'elles soient suivies de résultats fâcheux. Quant à l'établissement possible de la fistule, il nous indique qu'on ne doit se décider à inciser le bas-sonds que dans les cas de nécessité absolue. Il semble cependant que lorsque les calculs ont atteint le dernier terme de leurs dimensions, ce parti soit préférable aux chances d'une seconde opération par-dessus le pubis.

Enfin, pour terminer ce qui a rapport à ce reproche de Scarpa qu'on ne peut inciser que la première moité de la prostate, il est curieux de le voir invoquer M. Géri à son aide, et qu'à son tour celui-ci en appelle à M. Scarpa; qui donnera la clef de leur bonne intelligence parmi de si étranges contradictions? On vient de voir ce que dit Scarpa; M. Géri, de son côté, se plaint qu'on entame le péritoine; l'antrouve qu'en suivant Vacca on reste en deçà, et l'autre qu'on va bien au-delà du but, et tous deux se croyent du même avis.

La courbure du trajet paraît toujoars prouver à Scarpa la plus grande longueur du chemin à parcourir; il dit que la prostate est fort dure et ne peut se déprimer pour raccourcir la voie; mais l'invention récente des sondes droites prouve combien cette assertion est gratuite de sa part; "a-a-t-i pas vu, d'ailleurs, en opérants ur le cadavre, que la section du sphincter laisse déprimer le rectum facilement vers le coccyx, et que le trajet pour l'extraction offre tous les avantages désirés.

Ce savant chirurgi en revient de nouveaus ur la lésion d'un oudes deux conduits éjaculateurs; c'est-là, certes, un accident bien commun, peut-être même inévitable de l'opération. L'importance du système génital le rend digne d'être soumis à un sévère examen. Que leque hypothétiques qu'en puissent être les conséquences, le fait existe, il va fixer lonte notre attention. Nous pensons comme Scarpa, qu'il ant attendre que les jeunes sujets ainsi opérés soient devenus grands; le temps est un grand maître, et comme il

402 TAILLE

n'a pas encore constaté une seule fois que l'impuissance ait été la suite de la taille postérieure, il nous paraît convenable d'opérer encore pour savoir à quoi s'en tenir, attendu la faiblesse humaine qui nous montre assez volontiers les événemens futurs, comme il convient à nos intérêts et à nos préiugés.

Il faut ici relever une singulière erreur de M. Breschet dans son analyse raisonnée du troisième Mémoire de Vacca; sa bonne foi connue, l'en fera facilement convenir. C'est d'ailleurs une pure question de chiffres; elle est facile à éclairer.

M. Breschet dit, page 446, " car, si par suite des recherches que je propose on parvenait à démontrer que...
le huitième même des individus qui ont subi cette opération, devient impropre aux fonctions génératrices, la taille recto-vésicale ne pourrait plus être ni proposée ni exécutée. 2

Notre opinion est différente, et l'auteur, trop intimidé par l'ascendant de Scarpa, a fait ici une concession qui interdit le pouvoir de faire. Il n'avait point alors présent à l'esprit ce résultat important qu'il nous fournit page 456.

« Dans les hôpitaux, un tiers des opérés meurt à la suite de la taille latéralisée; dans la pratique civile, la proportion est d'un cinquième à un septième; » c'est-àdire environ un sur six en ville. La moyenne proportionnelle entre un tiers et un sixième étant d'environ un quart, c'est dans ce rapport que, terme moyen, les opérés succombent dans la taille latéralisée.

Le relevé fourni par Vacca fait connaître que sur 72 opérés, 11 sont morts, parmi lesquels plusieurs avaient la vessie ou les reins désorganisés, etc.; ce qui fait un peu moins d'un sixième.

Maintenant comptons:

Pour fixer les idées, supposons 48 calculeux; ils sont

opérés par la taille latéralisée ; au bout de quelques jours. 12 meurent, 36 survivent; s'ils eussent été opérés par la nouvelle méthode, 40 eussent échappé à la mort, sur lesquels 5 fussent restés impuissans. Si vous voulez maintenant tenir compte des vieillards déjà naturellement arrivés à cet état, et de ceux à qui l'organe ne rend plus d'autre service que les plaisirs imparfaits du sexe dont ce genre d'impuissance ne les priverait même pas (1), vous vous convaincrez qu'ici, à un nombre égal d'opérés redevenus ce qu'ils étaient avant l'opération, nous joignons l'avantage sur la taille latéralisée de sauver un plus grand nombre de victimes. Mais pourquoi tant se débattre, creusons la question, et tâchons d'apprécier ce reproche d'impuissance que, pour le dire en passant, on évitera de même que la lésion du conduit éjaculateur en latéralisant l'incision de la prostate et du col de la vessie.

Il faut donc accorder à Scarpa que le gonslement d'un testicule est le résultat évident de l'inflammation de l'oririfice du conduit éjaculateur de ce côté, incisé ou contus dans l'opération; il est même possible que l'inflammation de la glande soit le résultat de l'occlusion momentanée du conduit éjaculateur, et que le savant professeur y voie une ressemblance évidente avec le cas cité par lui, d'après Virberg, où la ligature du conduit de Sténon a fait enflammer, puis suppurer, et enfin atrophier la parotide. Ressemblance, d'accord; mais identité, c'est autre chose, et c'est l'identité qui seule prouverait contre nous. Si vous prenez pour vous la première partie de l'observation, laissez-nous au moins la seconde, ce n'est pas trop exiger; or, la diminution du gonflement testiculaire, lorsque cet accident arrive à la suite de la taille recto-vésicale, ne peut indiquer que le retour de toutes les parties qui en dépendent à leur état normal : l'effet cesse , la cause elle-

<sup>(1)</sup> Voyes plus bas.

404 TAILLE

même n'existe donc plus. Si dans ce court espace de quelques jours la muqueuse éjaculatoire contractait des adhérences, je crois comme vous qu'il en résulterait de grands désordres pour la glande spermatique; s'ils n'arrivent pas, s'ils ne sout jamais arrivés, qu'en conclure? C'est que vous avez prouvé contre vous. Il n'y a donc pas d'atrophie à craindre.

La question d'impuissance n'a point que ce seul aspect: voici le second. Une fistule interne pourra s'établir, qui, s'ouvrant trop haut dans l'urêtre, laissera le sperme se répandre dans la vessie, au lieu d'être transmis au-dehors. Voilà la seule partie valable de l'objection: Vacca a suffisamment détruit ce qui aurait rapport à la suppression de l'orifice naturel pour n'en plus parler. Revenons à la question telle qu'elle vient d'être proposée.

On ne prétend pas sans doute que l'établissement de cette fistule soit une chose ordinaire; l'épaisseur des paries où elle pouvait se faire est telle que le rapport des lèvres de la plaie est assez exact; l'écoulement du sperme n'a pas lieu habituellement, et son éjaculation n'est pas assez fréquente pour faire craindre ici ce qui est démenti par l'expérience dans la taille recto-vésicale, et même dans la taille latéralisée, où l'écoulement fréquent de l'unien n'empêche pas la ciatrisation de la vessie; la spéculation pourrait cependant craindre ici cet accident avec encore plus de raison que pour le cas qui nous occupe.

Sur le petit nombre des fistules dont nous admettons la possibilité, nous avons encore à séparer celles qui auront lieu dans la partie inférieure du canal: ce seront les plus fréquentes, si l'on opèresur la ligne médiane sans beaucoup dévier, et celles-ci sont tout-à-fait exemptes d'inconvéniens.

Reste donc dans ce petit nombre probable de fistules une certaine proportion de fistules assez élevées pour que dans l'éjaculation le sperme sè répande dans la vessie. Mais si cela arrivait pour le conduit éjaculateur d'un côté, Mais si cela arrivait pour le conduit éjaculateur d'un côté, puisque l'éjaculation se fait complète et régulière du côté opposé, et qu'on n'a jamais regardés comme impuissans les hommes chez lesquels un seul testicule fait régulièrement ses fonctions. Il faudrait, pour que l'impuissance existat réellement, que la fistule fait double, et que la double excrétion spermatique se fit dans la vessie pendant la copulation; or, je dis que la simultanéité de ces deux phénomènes est impossible par le fait de l'opération.

En effet, si l'on veut se donner la peine d'y faire quelqu'attention, on verra que les deux conduits ne peuvent être atteints du même coup que dans leur partie inférieure, lieu de leur plus grand rapprochement près du vérumonlaum, et qu'alors le sperme prendra son écoulement par l'urêtre daus l'acte éjaculatoire; plus haut qué ce lieu, nous retombons dans l'hypothèse précédente; car il est sûr qu'on ne blessera qu'un seul des conduits.

Le professeur Scarpa s'obstine, malgré les plus satisfaisantes raisons, à croire au danger de l'incision simultanée du rectum et de la vessie; pour être conséquent avec lui-même, il aurait dû dire de l'incision du rectum et de la moitié de la prostate; mais les symptômes qu'il extrait des observations de Vacca, pour en donner des preuves, sont si évidemment ceux de l'irritation de la véssie et du tissu cellulaire qui l'environne (chose peu surprenante), qu'il est incroyable qu'il ait pu à ce point s'y méprendre.

Relativement aux fistules, l'expérience n'a pas encore prouvé qu'elles fussent moins fréquentes après la taille latéralisée. Scarpa convient d'avoir, par inadvertance, piqué deux fois le rectum en se servant du lithotome aigu de Moreau : mais, d'abord, il edt été fort possible qu'en 4o6 TAILLE

y portant toute l'attention dont l'opérateur était capable, cet accident fût arrivé , parce qu'il ne dépend pas du plus habile de changer un développement ou une direction insolite de l'intestin qui, chez quelques sujets, le rend inévitable pour ainsi dire ; en second lieu , puisqu'il est arrivé deux fois à Scarpa, il est à craindre qu'il n'arrive bien plus fréquemment à des opérateurs moins habitués ou moins savans, et c'est toujours quelque chose qu'une méthode opératoire soit par sa facilité à portée du plus grand nombre; enfin les fistules ne dépendent pas toujours de la piqure immédiate de l'intestin, mais souvent elles sont produites par les moyens mis en usage pour maîtriser les hémorrhagies à la suite de la taille latéralisée la mieux faite. D'ailleurs, n'est-il pas à présumer que les fistules de la taille recto-vésicale déjà peu incommodes et par leur nature et par leur situation au-dessous du sphincter de la vessie, dans l'urètre, sont par cela même disposées à guérir spontanément par le bénéfice du temps ; en sorte que, si ce soupçon était confirmé, on pourrait renoncer à ces fréquentes applications de nitrate d'argent qui répondent si mal, observe justement Scarpa, au jucunde de Celse.

Il semble que ce grand chirurgien ait juré d'avoir toujours tort dans cette discussion; un des siens est de ne pas même lire ses adversaires : c'est ainsi qu'il parle des 70 Observations de guérisons rapportées par Vacca; tandis que cet auteur parle de 72 cas de taille recto-vésicale sur lesquels 11 sujets ont succombé; il est bien étonnant qu'après avoir cru à la guérison des 70 opérés, Scarpa ajoute: qu'y en ett-il 700? le point en litige ne serait pas encore éclairci.

On ne s'était pas encore avisé de traiter aussi singulièrement un point de fait dans une science positive. Il avait toujours paru jusqu'ici que, devant les faits, les spéculations, les théories, les préventions de toute nature étaient comptées à-peu-près pour rien. N'est-ce pas la meilleure des méthodes, celle qui sauve un plus grand nombre de sujets? N'est-ce pas pour atteindre ce but que le professeur de Pavie lui-même a fait tant d'efforts pour perfectionner l'anatomie des opérations et les procédés connus jusques à lui? Eh quoi! 700 cas de guérisons ne l'Ébran-leraient pas dans son arrêt de proscription l'aussi, la forme de plaisanterie qu'il a choise pour le dire, nous dispesse de perdre du temps à en faire justice; il pourrait trop bien s'amuser à nos dépens en nous voyant prendre cette peine.

Et quels sont donc ces points en litige, ou, pour rendre mieux la pensée de l'auteur, ces obstacles insurontables qui doivent faire proscrire à jamais la nouvelle opération? Les voici tous tels qu'il les tire de ses démonstrations: savoir

1.º Que la taille recto-vésicale dégrade (guasta) l'organe éjaculatoire.

Lisez comme il suit: que dans cette opération on incise un conduit éjaculateur, ce qui est fort différent; car rien n'a démontré, depuis quatre ans, que la fonction éjaculatoire, même d'un côté, soit compromise. Cela est tout simple: car il n'y a point d'organe éjaculatoire, mais un appareil pour cette fonction: il se compose des releveurs de l'anus, des bulbes caverneux, des transverses de l'urètre et de la tunique extérieure de la vésicule séminale, rien de tout cela n'est atteint par l'opération

2.º Que la base de la prostate demeure intacte et oppose une résistance, etc....; — on sait à quoi s'en tenir sur ce point.

3.º Que le trajet est le plus long directement et de plus courbé sur cette longueur pour arriver à la vessie. — Assertion tout aussi exacte que la précédente.

4.º Que la portion intacte de la prostate se déchire dans les efforts d'extraction, etc. — Cela arrive proba-

blement comme dans la taille latéralisée, lorsque la prostate n'est pas divisée dans toute son épaisseur, ou que cet organe est malade.

5.º Que pour extraire les pierres très-volumineuses, il faut prolonger plus ou moins l'incision dans le bas-fonds de la vessie, ou tailler celui-ci directement, d'où lésion possible et mortelle du péritoine, et presque certitude d'une fistule stercoro-urineuse.

Or, Vacca a prouvé que l'on pouvait toujours extraire les calculs les plus volumineux sans prolonger assez pour rencontrer le péritoine, en supposant même celui-ci trèsbas. En opérant ainsi on est affranchi sûrement du plus dangereux de ces inconvéniens, et très-souvent de l'autre, puisque la taille directe par le bas-fonds expose à tous deux; c'est seulement une raison pour ne pas la prationer.

'6.º Que les symptômes consécutifs annoncent de formidables accidens de cystite, péritonite, etc. — Il est vrai que ces accidens, qui persistent assez peu de temps en général, doivent avoir un grand poids aux yeux d'un homme qui ne veut tenir aucun compte de la proportion des sauvés, à la suite de l'opération. Aucun de ces inconvéniens, dit-il (même la cystite et la péritonite), ne saurait être reproché à la taille latéralisée (par laquelle on perd un opéré sur quatre). Aussi en conclut-il que Vacca lui-même n'a fait que mettre en évidence les défauts, l'absurdité et l'inconvenance de la taille postérieure comparée à l'autre.

Soyons sincères, l'opération de la pierre, à quelque méthode, à quelque procédé qu'on ait recours, est une des plus graves, des plus dangereuses de la chirurgie; et il est à désirer qu'on ne nous abuse point encore sur les nouveaux moyens lithontriptiques dont les journaux politiques surtout nous entretiennent.

Si l'on s'en rapporte à leurs assertions, on pourrait es-

pérer de soustraire un bon nombre de calculeux aux chances de l'opération. Mais la question ici traitée n'en conserve pas moins sa haute importance; car il y en aura toujours une certaine proportion à qui ces movens ne sauraient être applicables; leur emploi n'est pas toujours si innocent, que la mort, on l'a vu, n'en puisse être la conséquence : l'état du canal de l'urêtre, de la vessie, les conditions du calcul lui-même, seront quelquefois des obstacles qui forceront à recourir à la voie la plus directe. à la cystotomie; après toutes les méthodes déjà mises en usage pour atteindre le réceptacle des urines, on nous en a proposé une qui jouit sur celles connucs des avantages suivans : son exécution est simple et facile : par elle on arrive à la vessie et on en extrait les corps étrangers par la voie la plus courte; par elle les opérés ne courent pas les chances d'une double opération, el sont affranchis des accidens de la piqure du rectum; par elle l'hémorrhagie souvent si grave, les infiltrations urineuses et les abcès gangréneux qui les suivent, sont évités, et un plus grand nombre de sujets cont soustraits à la mort; depuis quatre années que d'habiles opérateurs en ont fait l'application, elle n'a, pour ainsi dire, offert aucun des inconvéniens que la spéculation lui suppose, ou ils sont légers, et tels que les chances présentées par les méthodes antérieures ne sauraient être mises en comparaison avec eux. Par toutes ces raisons qui ne sont que l'expression ou la conséquence de faits avérés jusqu'à ce jour, et tant que d'autres faits en nombre suffisant ne viendront pas les démentir, nous pensons avec M. Breschet que la taille recto-vésicale est au moins ou paraît être préférable à la taille latéralisée, qui passait jusqu'ici pour être, relativement, des méthodes connues, la moins imparfaite.

BLAQUIÈRE.

Observation d'unutérus présentant un canal dans l'épaisseur de l'une de ses parois; par M. Baudelocque neveu, D. M. accoucheur.

Louise-Marguerite Lapierre, âgée de 53 ans, succómba à l'hôpital Beaujon, à une pleuro-pneumonie, qui avait succédé à une angine gangréneuse, dont elle avait été guérie complètement. Cette femme n'avait jamais eu d'enfant.

A l'ouverture du cadavre, l'utérus fut examiné; il avait ses dimensions ordinaires: coupé de haut en las, de son fond vers son col, il ne nous présenta tien de remarquable, seulement les trompes avaient chacune la grosseur d'une plume de corbeau; mais plusieurs incisions ayant été faites à droite et à gauche, sur les parois du corps de cet organe, nous découvrimes à droite un canal de même calibre que les trompes, aboutissant en haut dans la trompe droite, et en bas dans le col. Ce canal, qui naissait de la trompe, à trois ou quatre lignes de son extrémité interne, en était, aussi bien que cette extrémité interne, la continuation.

Il nous ett été impossible de confondre ce canal avec un vaisseau quelconque, il en était trop distinct; d'ailleurs, M. Marjolin, chirurgien de l'Hôpital, et présent à l'ouverture, aurait de suite relevé notre erreur, au lieu de partager, comme il l'atteste, notre opinion, et de croire avec nous que ce canal aurait pu contenir le produit de la conception, si l'ovaire droit, chez cette femme, ett été féconque on.

Nous ajouterons que ce canal, en s'aggrandissant, pendant la grossesse, du vide de la cavité utérine, aurait pu laisser développer dans son intérieur, jusqu'à une époque plus ou moins avancée, le produit de la conception, et que, dans cette hypothèse, l'accouchement aurait eu lieu par les voies ordinaires.

A l'époque de l'accouchement, on aurait attribué sans doute à l'existence d'un utérus double, les changemens survenus dans les parois du corps et du col de l'utérus; car des méprises de ce genre ont peut-être été déjà faites.

Nous n'ignorons pas que des grossesses développées dans les parois de l'utérus ont été observées déjà par Smith, Héderich, Albers, Carus, Lobstein, et par M. Breschet, organe de MM. Bellemain et Lartet, mais nous pensôns que cette pièce anatomique, que nous n'avons pas conservée, et dont nous avons seulement exécuté fidèlement le dessin, fournit l'explication du développement de ces grossesses.

( Voyez la planche qui représente l'utérus et le conduit anormal qui a été décrit précédemment.)

Observation surune portion de canal pratiquée artificiellement aux dépens et sur la cicatrice même d'une portion de l'urêtre entièrement oblitérée par suite d'une plaie d'arme à feu; par Julien Le Vanien, chirurgien à Cherbourg.

Maresquier, cuirassier au 83 régiment, âgé de 27 ans, fut blessé le 16 juin 1815, à la bataille de Fleurus. Une balle de fusil vint le frapper à la verge, et divisa complètement l'urêtre à sa partie moyenne, sans affecter les corps caverneux. Forcé d'abandonner son service, Maresquier entra à l'hôpital d'Avesnes, le 20 juin 1815, et obtint sans être guéri la permission de rentrer dans ses foyers. Trois ans s'étaient écoulés, la plaie était complètement guérie, mais une cicatrice large et profonde avait

oblitéré peu à peu le canal. Déjà plusieurs médecins avaient été consultés, tous avaient essayé des bongies, mais toujours inutilement; dans les derniers temps ces bougies ne pouvaient franchir l'obstacle. Désespéré de son état douloureux, ne pouvant uriner que rarement, et goulte à goutte, quoiqu'il en sentit le continuel besoin, menacé de dépôts au périnée, Maresquier se présenta chez moi le 17 mai 1819; c'est-à-dire, quatre ans après son accident.

Ignorant jusqu'alors les tentatives qu'on avait faites et qu'on m'avait cachées à dessein, mon premier soin fut de tenter l'introduction d'une bougie de gomme élastique, et, quoiqu'elle fût de la plus petite dimension, je n'y pus parvoin: j'essayai ensuite un stilet boutonné trèsfin, et ayant reconnu, malgré mes précautions, l'impossibilité de l'introduire, j'y renonçai. Je conçus alors l'idée (très-neuve pour moi, je l'avoue, qui ne l'avait jamais ni vue nilue) de pratiquer une incision sur la cicatrice même, afin d'opérer la communication de la portion supérieure du canal avec sa partie inférieure. Après avoir préparé un appareil très-simple, composé d'un bistouri, d'une bandelette de linge fin, d'une bandelette de diachylum gommé, et d'une sonde creuse de gomme élastique, je me disposai à faire mon opération.

Le malade couché sur le dos, je renversai la verge sur le ventre, et après l'avoir saisie de la main ganche de manière à tendre la peau, j'incisai sur le raphé l'urêtre quelques lignes au-dessus de la cicatrice; je prolongeai mon incision en descendant sur la cicatrice nôme, et la rendis aussi profonde que dans la position naturelle de ce canal; ensuite je la terminai quelques lignes au-dessous de cette cicatrice, et par ce moyen je rétablis la communication de la partie supérieure de ce canal avec sa partie inférieure. Mon incision terminée, je passai la sonde jusque dans la vessie, et, après l'avoir fixée autour du

gland, je rapprochai les lèvres de la plaie que je venais de faire avec l'instrument, et la réunis comme une plaie, simple. Le cinquième jour, a près l'opération, je trouvai cette plaie totalement cicatrisée. Gependant dans la crainte que la sonde ne génât le malade, je la supprimai, mais je substituai en sa place un bout de bougie pleine, de grosseur convenable; et, au lieu de la faire pénétirer jusque dans la vessie, je ne lui donnai de longœur que ce qu'il en fallait pour dépasser l'obstacle de quelques lignes. Ce bout de bougie était retiré toutes les fois que le malade avait des besoins à satisfaire, et était replacé immédiatement après. Le malade se pansail alors lui-même (On congoit que cette bougie était riskée comme la sonde.)

Le huitième jour après l'opération, Maresquier désira retourner chez lui; il était bien, j'y consentis; mais craignant que la partie interne de l'incision n'eût pas acquis assez de solidité, je lui conseillai d'insister quelque temps sur l'usage de la bougie et de ne la supprimer que graduellement; il suivit exactement mon conseil, et c'est sans doute à sa docilité, à sa persévérance qu'il doit la guérison de sa maladie. Le lui prescrivis d'abord de retirer la bougie le jour, parce qu'obligé de se livrer aux travaux pénibles de la campagne, cette bougie devait nécessairement le géner, mais j'exigeci qu'il la plagât tous les soirs en se conchant; ensuite il ne la replaça que tous les deux, quatre, huit, quinze jours, et enfin il la supprima tout-à-fait.

Six mois après le dernier emploi de la bougie, Maresquier vint me voir, il était bien, disait-il, mais je voulus le voir uriner; cet homme qui naguères ne pouvait uriner que goutte à goutte, en proie aux douleurs les plus atroces, menacé demaux très-graves, urinait auce, aisance, et à plein canat... Tel est le résultat d'un procédé dont, je crois être l'auteur. J'ai reyn plusieurs fois cet homme depuis trois ans, et j'atteste qu'il est complètement guéri. On conçoit néanmoins que ce procédé ne peut être applicable à tous les embarras de l'urêtre; mais pourtant je pense qu'il pourrait être utilement employé dans beaucoup de cas.

L'opération pratiquée par M. Le Vanier mérite sans doute des éloges; mais, sans vouloir en rien diminuer l'honneur qu'elle fait à ce chirurgien, nous devons dire que le professeur Lassus l'avait conçue et heureusement exécutée sur un cordonnier d'Orléans. Cet homme avait fait une, chute en arrière. Le périnée avait heurté contre un morceau de bois; le malade continua ses occupations; un dépôt fut la suite de la contusion; ce dépôt s'abcéda, le malade se négligea, quoiqu'il s'aperçôt qu'il passait toujours de l'urine par la plaie. D'autres petits dépôts se formèrent. Ile nr ésulta plusieurs fistules urinaires, et au bout de quelque temps toute l'urine passait par les fistules, il n'en coulait pas une goutte par l'ouverture naturelle de l'uriètre.

Dans cet état, le malade se rendit à Paris, en 1786; il fut reçu à l'hospice de Saint-Côme. On le prépara par les bains et des cataplasmes émolliens, afin de ramollir le périnée qui était dur et calleux. On 'procéda à l'opération de la manière suivante. Le malade placé et assipitti sur le lit qui sert à la taille, l'opérateur introduisit une algalie d'argent, qu'il fit pénétrer jusqu'à l'obstacle; un aide fut chargé de relever le scrotum et de maintenir la sonde dans sa position. M. Lassus commença son incision sur la saillie qui formait le bout de la sonde, et la prolongea au-delà de la dernière fistule; il s'assura, par l'introduccion d'un stilet boutonné, qu'il n'existait pas d'obstacle entre l'extrémité de l'incision et la vessie; alors il retira l'algalie d'argent, pour en introduire une autre en gomme élastique, qu'il fie pénétrer jusqu'à l'incision; et

de là, avec le stilet boutonné introduit dans un des yeux de la sonde, il la fit parvenir jusqu'à la vessie; la sonde fixée, on pansa la plaie avec de la charpie, afin d'établir une suppuration, pour faire fondre les callosités.

Lorsque la suppuration fut diminuée, que les bourgeons charnus se développèrent, on rapprocha les bords de la plaie avec des bandelettes agglutinatives. La cicatrice ne se fit pas attendre; la sonde fut maintenue pendant quelque temps dans la vessie; au bout d'un mois, le malade s'en retourna chez lui parfaitement guéri. Je ne crois pas que cette observation ait été publiée, j'avais pris ces notes pour mon instruction personnelle. (Extrait d'un rapport de M. Dolivera, membre résident du cercle médical, sur l'observation de M. Le Vanier.)

Exposé des divers procédés employés jusqu'à ce jour pour guérir de la pierre sans avoir recours à l'opération de la taille; par le docteur Lenoy (d'Étiolles.) (1).

Le bruit qu'a fait dernièrement l'emploi d'un procédé pour extraire les aculus vésicaux par l'urêtre avait suffisamment éveillé l'attention des gens du monde et des médecins pour qu'un travail sur cette matière fit attenda avec impatience; aussi ne doutons-nous pas que l'ouvrage de M. J. Leroy (d'Étiolles) ne soit accueilli avec intérêt, puisqu'il renferme un aperçu fort bien fait des travaux qui ont été entrepris dans l'intention d'extraire les pierres par l'urêtre. Cette idée n'est pas nouvelle-, quoique M. le docteur Civiale ait proclamé qu'accun auteur avant lui n'avait conçu un projet analogue. M. Leroy

<sup>(1)</sup> Un vol. in-8.º avec fig. (Extrait par le docteur HEURTELOUP.)

proclame des faits qui donnent un démenti formel à la justesse de ces prétentions.

Lorsque M. le docteur Civiale fit connaître son mode opératoire et montra les instrumens avec lesquels il opérati, et non ccux qu'il a fait lithographier à la fin de son livre, car ce ne sont pas les mêmes, M. J. Leroy prétendit avec justice partager la gloire de son confrère, comme ayant imaginé aussi un appareil instrumental propre à remplir les mêmes indications; mais il fut repoussé par son compétiteur, qui voulut prouver que les instrumens présentés par M. Leroy étaient une copie de ceux qu'il mettait en usage.

Voilà la raison qui donne au travail de M. Leroy une teinte de polémique; car il fut en grande partie composé pour asseoir invariablement les droits de chacun à l'invention ditc de M. le docteur Civialc, et sous ce rapport, M. Leroy fait preuve, dans son travail, d'une extrême franchise, surtout pour ce qui concerne ses inventions. Il a divisé son ouvrage en neuf chapitres : dans le 1.er, il décrit l'urètre ; dans le 2.º, les calculs urinaires : dans le 3.º, il parle de lour diagnostic ; dans le 4.º, du traitement; le 5,º traite des injections dans la vessie; le 6,º de la dissolution des calculs par la pile voltaïque; dans le 7.º chapitre, l'auteur parle de l'extraction des calculs à travers le canal de l'urètre avec on sans dilatation : le chapitre 8.º traite du brisement de la pierre; et enfin, le q.º et dernier chapitre traite des causes qui empêchent l'application des différens moyens énoncés pour guérir les calculeux. Un appendice renferme un petit recueil de pièces que l'auteur a trouvé convenable de rendre publiques dans son intérêt propre.

Comme les deux premiers chapitres ne nous apprennent rien que nous ne sachions déjà, nous ne nous y arrêterons pas, et nous passerons à celui qui traite du

diagnostic. Ici M. Leroy cite un passage de l'auteur bavarois Gruithuisen, qui dit qu'on peut explorer tous les points de la vessie et calculer géométriquement la grandeur de la pierre, au moyen d'une sonde droite d'un pied ou d'un pied et demi de long, et cela dans l'état de laxité comme dans celui d'érection de la verge : Gruithuisen a écrit dans l'année 1813, - Il cite encore Lieutaud, qui écrivait en 1769, « qu'il n'y avait aucun cas, si ce n'est lorsqu'une pierre est engagée dans le canal, qui puisse empêcher une sonde droite, conduite par une main un peu exercée, d'entrer dans la vessie. » M. Montaigu annonca la même chose en 1810, sans en tirer cependant, ainsi que Lieutaud, aucune induction pratique. Nous verrons plus tard que l'idée première de faire servir la sonde. droite à la destruction des calculs vésicaux appartient tout entière au chirurgien bavarois.

M. Leroy dit avec raison que M. Amussat a réveillé l'attention sur cette espèce de sonde qui était tombée dans l'oubli, et nous ajouterons que cet auteur, dans son bon travail, a mathématiquement démontré facile une chose réputée impossible par la plupart des médecins; aussi doit-on à M. Amussat un juste tribut d'éloges.

Dans le chapitre 4, intitulé, Traitement, M. Leroy passe en revue toutes les méthodes de traitement de la pierre qu'il distingue en six classes: 1.º médicamens dits l'intortipitques pris à l'intérieur, auxquels on joint un régime convenable; 2.º uipicctions dissolvantes faites dans la vesse; 3.º dissolution au moyen de la pile voltaque; 4.º extraction à travers le canal de l'urêtre avec ou sans dilatation; 5.º brisement mécanique; 6.º opération de la taille.

Dans l'article où il est fait mention des injections dans la vessie, notre auteur nous dit que Baronius, qui vivait en 1614, proposait pour dissoudre la pierre une injection de jus de citron, de sang de bouc, etc. Que

Hales fit des expériences pour dissoudre les calculs avec les alcalis et les acides affaiblis; que Langrish, qui vivait en 1746, avait fait dans la vessie de guelques cliiens des injections avec de l'eau de chaux contenant 15 à 20 gouttes d'une dissolution de potasse caustique. Que Butter, en 1764, avait imaginé de mettre une vessie de veau contenant de l'eau de chaux dans une espèce de soufflet, et qu'il faisait des injections en usant de ce procédé (1). Enfin, M. Leroy dit que Rutherfood avait fait, en 1753. l'essai de l'appareil de Butter sur un montagnard écossais, à l'hôpital royal d'Édimbourg ; que la présence d'une pierre volumineuse ayant été reconnue par la sonde, on injecta soir et matin quatre ou cing onces d'eau de chaux. et on donna en boisson cette même préparation; le traitement dura quatre mois; les douleurs disparurent et on ne trouva plus de pierre.

Relativement aux sondes à double courant, que M. le docteur Jules Cloquet a remis dernièrement en vigueur, M. Leroy cite un passage de Hales qui donne la description de cette sonde et de son usage; il cite encore M. le conseiller Gruithuisen, qui se sert non-seulement de l'action dissolvante des liquides injectés; mais qui pense encore qu'en faisant tomber ce liquide de très-haut sur la pierre, au moyen d'un appareil convenablement disposé; on use ainsi le calcul par ce choc continuel.

Ce chapitre est terminé par l'observation très-intéressante d'un Anglais que M. Magendie a soumis pendantun an à l'emploi de la sonde à double courant. Ce malade, âgé de 45 ans. a vait une pierre adhérente, et il paraissait

<sup>(1)</sup> Nous ferons remarquer qu'en 1756, M. Whytt, professeur de médecine à l'Université d'Édimbourg, avait fait des expériences mombres ess ur les propriétés de l'eau de chaux, comme dissolvant des calculivésiceux. (Recueil périod. d'Ols. de méd., par Vasosanosom, tom. V. page 311.) (Note du Rédacteur.)

avoir aussi des calculs dans les reins. On commença par faire passer dans la vessie un courant d'eau mucilagineuse très-chaude, une demi-heure par jour pendant six semaines; puis on remplaça cette injection par douze ou quinze litres d'eau aiguisée avec l'acide sulfurique; l'injection fit sortir beaucoup de détritus; la douleur fut calmée; l'incontinence d'urine et la suppuration de la vessic cessèrent. Pour activer la guérison, quine fut pas entière, MM. Magendie et Amussat introduisirent, au travers d'une sonde, des petites rapes avec lesquelles ils détachaient chaque jour quelque portion de la pierre.

Dans le chapitre 6, intitulé Dissolution par la pile voltaïque, l'auteur rappelle que l'idée première en est due M. Bouvier-Desmortiers que M. Gruithuisen entreprit des expériences pour en démontrer l'exactitude; et qu'enfinces pour en démontrer l'exactitude; et qu'enfinca des sciences les résultats qu'ils obtinrent, et qu'on peut connaître en lisant les Annales de chimie et et physique, juin et juillet 1823. M. J. Leroy trouve défectueux l'appareil que MM. Dumas et Prevost employèrent dans leurs expériences; il propose des ses rvir de l'instrument qu'il a nommé lithoprione, dont nous parlerons plus tard, et avec lequel il saisit les calculs au moyen des ressorts de montre qui se déployent en sortant de cette espèce de pince.

Chapitre 7. — Extraction des calculs à trovers le canad de l'urètre, avec ou sans dilatation. — M. J. Léroy a sans doute fait cette section dans son ouvrage, pour mettre en opposition l'extraction des calculs dans leur entier, et celle où il est nécessaire de les diviser en fragmens. Cette distinction est judicieuse en cela, qu'il sépare ce qui était fort connu de ce qui l'était moins. Dans ce chapitre, il est beaucoup de faits très-curieux sous le rapport de l'extensibilité que peut acquérir l'urètre, circonstance qui influe si graudement sur les moyens nouvellement employés

pour extraire les pierres. On y voit que Bartholin parle d'une femme qui rendit par l'urêtre une pierre du volume d'un œuf de poule ; que Borelli en cite une autre, chez laquelle un calcul du volume d'un œuf d'oie sortit spontanément; que Colot rapporte un fait semblable; que M. Molineux a mesuré une pierre sortie à travers le canal urinaire d'une jeune fille, qui avait sept pouces 6 lignes dans son plus grand diamètre, et cing pouces trois quarts dans le plus petit : que Kerkring, Grunewald et Morand parlent de pierres de 6, 7 et 8 onces, et enfin que, dans les mémoires publiés par M. Y elloly, on trouve un grand nombre de faits analogues. L'auteur ne cite pour les hommes que Kentmann, qui rapporte que son beau-frère avait rendu 18 pierres sans douleur, et dont les plus grosses avaient le volume d'une noisette. Il aurait pu ajouter que Sabatier fut obligé d'inciser le méat urinaire d'un enfant de douze ans, chez lequel un calcul, de la grosseur d'une petite noix, avait parcouru l'urêtre jusqu'à cet endroit. Ce cas est fort important à connaître de ceux qui peuvent faire usage des instrumens propres au brisement de la pierre, opération d'autant plus facile, qu'on se sert de sondes d'un plus grand diamètre.

Du reste, M. Leroy dit que l'on se sert généralement de la pince dite de Hunter, et qui a été imaginée par Hales, pour extraire les calculs engagés dans l'urêtre; que.M. Boyer a employé avec succès le procédé de Marini, qui consiste à passer une anse métallique derrière le calcul; enfin il cite des exemples d'extraction par succion. A cette occasion je ferai remarquer que cette méthode d'opérer, sans compter qu'elle est fort dégoûtante, ne me semble pas praticable. Aussi, je crois que lorsqu'on a réussi, les calculs étaient déjà à l'extrémité de la verge-Je conçois bien qu'on puisse aspirer un corps renfermé dans un tube solide; mais il me semble contraire aux lois de la physique de le faire avancer dans l'urêtre comme

dans un tube mou, dont les parois se rapprochant par l'effet du vide, empêchent la pierre de parcourir la cavité de ce canal.

M. Leroy termine ce chapitre 7 par deux paragraphes fort intéressans, dans lesquels il traite de la dilatation de l'urêtre, et de l'extraction des calculs entiers pris dans la vessie même, avec des pinces ou autres instrumens analogues. La dilatation de l'urètre fut d'abord mise en usage par les Égyptiens qui, insufflant ce canal avec un tube de bois, le dilataient assez pour faire sortir des calculs, d'un volume quelquefois assez considérable, qu'ils engageaient dans le col de la vessie, en le poussant avec le doigt introduit dans le rectum. Prosper Alpin a vu des médecins arabes extraire de la sorte des calculs gros comme des olives et des petites noix. Ce fait doit répondre aux objections de ceux qui prétendent qu'on ne peut introduire dans l'urêtre des instrumens de trois ou quatre lignes de diamètre. Du reste, on se sert maintenant de sondes de gomme élastique, qui se succédant d'une manière graduée, produisent la dilatation désirée, Lorsqu'on veut que cette dilatation soit égale dans toute la longueur du canal, on emploie des sondes d'un calibre uniforme, sinon on se sert de bougies dites à ventre. dont l'invention est due à Ducamp.

Quant à l'extraction des calculs entiers pris dans l'intérieur même dans la vessié, on sent que ce peragraphe prend de l'importance, quand on considère que de saisir un calcul dans cet organe, en introduisant l'instrument par l'urêtre, étant la première partie de l'opération de celui qui fait usage du lithoprione, on doit considérer cette tentative comme un acheminement au procédé d'opérer de la pierre, par brisement sans incision préliminaire. En remontant à l'origine de ce procédé, on voit que Sanctorius a décrit une pince à trois branches, qu'il introduisait fermée dans le canal de l'urêtre; parvenue

dans la vessie, la pince s'ouvrait au moyen d'un stilet que l'on glissait dans son intérieur; Desault pensait qu'en allongeant la pince de Halles, on pouvait aller saisir la pierre dans la vessie. Enfin, M. A. Cooper a extrait 31 petits calculs, au moyen de la pince courbe.

L'auteur parle ensuite du brisement du calcul engagé dans le canal, et du brisement du calcul encore renfermé dans la vessie, ce qui donne lieu à deux paragraphes distincts.

Albucasis est le premier qui ait recommandé de briser le calcul engagé dans l'urètre, quand on ne pouvait l'extraire autrement. Il se servait pour cela d'un fer triangulaire qu'il introduisait, avec précaution, jusqu'à la pierre qu'il maintenait au moyen d'une ligature placée autour de la verge derrière le corps étranger. Ambroise Paré introduisait un foret qu'il plaçait dans une cannle, et quand l'instrument était en contact avec la pierre, il faisait tourner entre ses doigts le foret qu'il avait fait saillir, et comminuait ainsi le corps étranger. M. Leroy fait ici la remarque fort juste que cet instrument de Paré est droit, et comme cet ancien chirurgien parle non-seulement de perforer les pierres arrêtées dans le canal, mais encore celles qui sont au col de la vessie, il pensait que l'on pouvait pénétrer avec une tige droite au-delà de la courbure de l'urètre. Fischer fit construire un perforateur avec lequel on pouvait faire faire à la pierre un trou de la grosseur d'une plume d'oie, et introduisant dans ce tron les deux mors d'une pince, et les écartant ensuite, il brisa de cette manière un calcul engagé dans l'urètre d'un seigneur de son voisinage, et évita ainsi de contondre les parois de la verge, en cherchant à écraser, en la serrant, la nierre évidée, comme le recommande Franco.

Mais comme la pierre n'est pas seulement engagée dans l'urètre, et qu'elle se loge souvent dans les parois de ce canal, M. Leroy a imaginé un instrument à l'instar de cenx employés pour détruire les callosités de l'urêtre, et qui se compose d'une sonde d'argent présentant latéralement une ouverture dans laquelle on tâche d'engager la carnosité pour en faire la résection au moyen d'une lame qu'on introduit dans la sonde. M. Leroy a mis, afin d'user le calcul, une lime ronde à la place de la lance, et la fait tourner au moyen d'un archet.

(La suite au prochain Numéro.')

## MÉDECINE ÉTRANGÈRE.

Observations extraites des Journaux de Médecine allemands

1.º Cas de grossesse abdominale dans laquelle la gastrotomie fut couronnée de succès. - Charlotte N...., âgée de 36 ans, d'une forte constitution, mère de six enfans, éprouva, il y a quelques années, tous les symptômes qui font présumer la grossesse, plus une douleur continue à la partie inférieure gauche du ventre. Cette douleur, d'abord supportable, devint bientôt tellement vive que plusieurs fois la malade sortit de son lit pendant la nuit, et parcourut son appartement en désespérée, cherchant en vain à calmer ses souffrances par toutes les ressources de la médecine domestique. La menstruation n'était pas supprimée, et même il ne se passait guère six ou huit jours sans qu'il ne sortit du vagin un caillot de sang mélangé de mncosité. Cependant la santé générale se maintint et la malade dit même avoir dansé dans le courant du sentième mois.

Environ six semaines avant le terme présumable de la grossesse, madame N.... étant occupée à laver du linge, se pencha tout-à-coup en avant; ce mouvement fut suivi d'un bruit marqué qui semblait indiquer la rupture de quelques parties du ventre; en même temps se manifesta à droite, au-dessous de l'omblile, une tumeur du volume des denx poings. La malade tomba sans connaissance et fut transportée chez elle; elle éprouva pendant six semaines des douleurs sourdes. Après ce laps de temps survinrent les vraies douleurs de l'enfantement; une sage-femme fut appelée, qui chercha à hâter l'accouchement; malgré tont, denx nuits se passèrent sans que les douleurs cessasent, et sans cependant que l'orifice du col utérin se dilalàti assez pour admettre plus d'un doiet.

La tumeur, dont nous avons parlé, avait disparu dès le début des douleurs, et le troisième jour celles-ci cessèrent tout-à-fait. La malade sc rétablit et ne conserva qu'un peu de faiblesse et un ventre volumineux, ce qui fit dire qu'elle portait une excroissance dans cette cavité.

Deux ans et trois mois s'écoulèrent dans cet état de choses, et les menstrues parurent régulièrement, mais moins abondantes qu'anparavant. Sur ces entrefaites se manifestèrent tous les signes d'une nouvelle grossesse qui marcha parfaitement jusqu'au septième mois. A cette époque les parois de l'abdômen prirent une teinte bleuâtre, et le moindre mouvement décelait de la fluctuation dans cette cavité; les forces s'épuisèrent: enfin, au terme ordinaire, la malade mit au monde un gros garçon, qu'elle nourrit elle-même pendant quinze jours, mais qui succombà au bont de neuf semaines à une affection aphteuse très-intense.

La sécrétion du lait s'était arrêtée du moment où la malade avait cessé de nourrir. Dès lors cette dernière avait perdu\*toutes ses forces; elle accusait une douleur fixe dans le bas-ventre, à laquelle se joignait de la fièvre, de l'agitation pendant la nuit, un dérangement considérable; l'émaciation devint complète et la mort imminente. Une tumeur semblable à celle qui avait déjà paru se montra

à un pouce au-dessous de l'ombilic ; son volume était celui d'un œuf de poule; elle ne tarda pas à s'ouvrir par deux petits orifices qui donnèrent issue à un peu de pus. Un chirurgien qui fut appelé agrandit l'ouverture de l'abcès, et il s'écoula aussitôt une grande quantité d'une sanie purulente, des portions de peau et des cheveux : on sentit alors, en palpant la tumeur, des corps durs comme des os, ce qui fit soupçonner une grossesse abdominale. Les conseils d'un second chirurgien furent invoqués. Celui-ci trouva la malade dans un état déplorable, consumée par une fièvre hectique des plus intenses. L'orifice utérin était complètement fermé, et rien de ce côté n'indiquait la présence d'un fœtus. En échange, il était facile d'en reconnaître un dans la tumeur précitée. Les circonstances rapportées plus haut, jointes à ce dernier signe, ne laissaient aucun doute sur la nature du mal, et l'état de la malade ne permettait pas le plus petit retard dans l'opération. Elle fut aussitôt résolue et entreprise ; il était huit heures du soir.

La vessie et l'intestin rectum ayant été vidés, la malade fut placée sur une table, chacun des pieds reposant plus bas sur une chaise. Toutes les dispositions préliminaires terminées, « je fis, dit M. Bulh ( c'est le nom de l'opérateur) une incision de quinze lignes sur la ligne blanche, à 2 pouces et demi au-dessus de l'ombilic, et j'incisai le péritoine avec toute la précaution nécessaire pour ne pas intéresser les parties sous-jacentes. Portant alors de haut en bas, dans l'ouverture que je venais de pratiquer, les doigts indicateurs et médius de la main gauche, je soulevai la paroi abdominale, et après avoir placé mon bistouri dans la rainure formée par la réunion de ces deux doigts, je continuai l'incision dans la direction de la ligne blanche jusqu'à q lignes au-dessus du pubis. La sortie des intestins fut prévenue au moyen d'un linge huilé qu'un . 9.

aide étendait sur la solution de continuité à mesure que je divisais les parties.

« Cette première partie de l'incision terminée , je vis un fretus à terme situé à droite de la matrice : sa tête correspondait à la région inguinale du même côté: son dos à la fosse iliaque et ses pieds, légèrement fléchis, se trouvaient vers l'hypochondre droit; l'épaule gauche à la partie inférieure de la région ombilicale, précisément dans le point où était l'ouverture fistuleuse dont il a été question. J'enlevai le cadavre avec beaucoup de précautions, et je m'occupai de suivre le cordon ombilical : celui-ci contournait le fond de l'utérus, gagnait son côté gauche et s'enfonçait là dans un lacis vasculaire en suppuration (probablement le reste du placenta), qui se trouvait au-dessous du grand épiploon. J'exprimai et j'essuvai avec une éponge le pus qui imbibait ces parties. L'utérus offrait une longueur de 3 demi pouces et une largeur de 2 demi pouces à son fond : il était d'un rose pâle et se laissait distendre aisément (1) : il était d'ailleurs bien conformé. »

M. Buth ne nous donne aucun détail sur l'état des ovaires et des trompes; il cût été cependant très-intéressant
de savoir si ces organes étaient ou non dans leurs conditions normales. Le fœtus extrait par cette opération avait
8 ponces de longueur; il était très-bien conformé, et tout
prouvait qu'il avait été viable; ses tégumens et ses yeux
offraient des traces de putréfaction.
La solution de continuité de l'abdomen fut réunie par

des points de suture et pansée convenablement. Les jours suivans furent signalés par des accidens inflammatoires

<sup>(1)</sup> Ce phénomène datait probablement du dernier accouchement, à la suite duquel la matrice de cette femme, alors déjà très-faible, avait perdu la contractilité nécessaire pour revenir complètement à son volume ordinaire.

qui mirent l'existence de la malade dans le plus grand danger. Ce ne fut qu'à dater de la huitième nuit qu'on put concevoir une espérance qui se trouva réalisée par une guérison tardive, mais complète. La malade quitta son lit le 55. jour.

2.º Ouelques observations sur l'efficacité de l'huile de térébenthine contre le tania; par le docteur C. F. de Pommer. (Extr. du Journal de Hufeland, cahier de mai 1825.) - Nous possédons depuis quelque temps dans l'écorce de racine de grenadier un moyen presqu'infaillible d'expulser le tœnia du canal digestif; mais cette substance est loin d'être à la portée de tous les malades : elle exige d'ailleurs une préparation très-soignée qu'on ne peut obtenir partoul, Nous croyons, en conséquence, faire plaisir à nos lecteurs en leur communiquant les observations que vient de publier M. de Pommer, et qui tendent à faire regarder l'huile de térébenthine comme possédant tous les avantages de l'écorce précitée. Ce médicament , vanté naguères par les Anglais pour le traitement du tœnia, fut déjà employé, il v a 50 ans, par les médecins suédois, et plus récemment par le professéur Osann. L'auteur nous assure qu'il en a reconnu l'efficacité dans une foule de cas où tons les autres anthelmintiques avaient échoué; qu'il n'a observé aucun effet fâcheux à la suite de son emploi, et qu'enfin il n'a jamais vu de récidive chez les malades traités par cette méthode.

I." Observation. — G. K..., soldat, âgé de 21 ans, maigre, d'une stature élevée, et qui avait eu des ascarides dans sa première enfance, rendait, depuis l'âge de 10 ans, des portions de tœnia. Il avait en recours à plusieurs médicamens purgatifs qui avaient déterminé la sortie de quelques aunes de ce ver; mais, lassé de tant d'essais pour en obtenir l'expulsion totale, il avait cessé depuis trois ans l'usage de toute espèce d'anthémitique. Cependant les accidens morbides déterminés par la présence de l'entozoaire dont il s'agit, augmentèrent à tel point que le malade eut enfin recenrs aux conseils de M. de Pommer. Ge médecin trouva K.... dans l'état suivant.

Il se plaignait d'éprouver fréquemment des douleurs dans le bas-ventre, et surtout dans la région ombilicale : ces douleurs étaient accompagnées d'un sentiment de chaleur brûlante et d'un affaissement ou d'une distension de l'abdomen. L'appétit était tantôt nul, tantôt plus vif que dans l'état de santé. Le matin, avant le déjeûner, une faiblesse extraordinaire et un malaise général s'emparaient du malade; cet état était accompagné de tremblement des membres, d'efforts joutiles pour vomir, d'un sentiment de constriction à la gorge et d'une salivation abondante ; accidens qui cessaient dès que K .... avait mangé, mais reparaissaient deux heures après. Le lait et les alimens préparés avec la farine étaient la seule nourriture dont le malade pût faire usage sans aggraver ses incommodités. Le pouls était fébrile, le sommeil bon, mais accompagné de rêves; les pupilles n'offraient rien de remarquable. La connaissance des faits commémoratifs rapportés plus haut décida M. de Pommer à recourir sans délai à l'emploi de l'huile de térébenthine. En conséquence, K ...., sans autre préparation à ce traitement qu'une soupe maigre mangée la veille au soir, prit un matin'à jeun, d'abord trois cuillérées à bouche d'huile de térébenthine, à une demiheure d'intervalle l'une de l'autre. Les premières doses ne produisirent que quelques borborygmes. Deux autres cuillerées déterminèrent un vomissement de mucosités; elles furent suivies de trois autres encore, qui eurent pour effet une selle d'excrémens solides, au milieu desquels se trouvèrent cinq petits morceanx de tœnia. Le malade, ne se sentant nullement incommodé, prit dans l'espace d'une heure trois nouvelles cuillerées du médicament, à la suite de quoi il éprouva quelques douleurs de tête et vomit environ une demi-pinte d'un liquide bilieux. Une heure

après il voulut reprendre l'huile de térébeathine, en'avala trois cuillérées à la fois, et vomit encore abondamment; mais au bout d'une demi-heure de repos, il rendit des matières fermes, verdâtres, et avec elles 5 aunes de tonia. L'urine excrétée alors répandait une forte odeur de violette. K.... prit encore quelques cuillerées du vermifage; mais il ne fut plus à la selle. Quelques vomissemens muqueux et un pen de vertige furent les seuls effets de ces dernières prises; le malade se trouvait déjà paffaitement dans l'après-midi; il accusait un violent appétit qu'il s'empressa de satisfaire. Dès-lors il n'éprouva plus les accidens qui avaient précédé ce, traitement, et n'a cessé depuis plusieurs années de jouir d'une excellente santé. La dose totale d'huile de térébenthine employée par K.... fut de six onces.

II.º Observation. - M. Kœnig , âgé de 28 ans , d'une petite stature, mais assez gros, avait été sujet dans son enfance à des douleurs abdominales et à rendre à la selle des ascarides. Il s'apercut pour la première fois, à l'âge de 19 ans, qu'il portait un tœnia dont quelques aunes sortirent un jour pendant l'excrétion des fèces. Plusieurs portions de cet animal furent encore rendues à diverses époques, et toujours sans que M.K.... éprouvât la moindre incommodité. Mais quelques années plus tard il commença à ressentir un malaise général accompagné de la plupart des symptômes détaillés dans la première observation, et d'un désordre remarquable des facultés intellectuelles. Le tœnia n'ayant pas reparu depuis quelque temps, M. K .... essaya tous les anthelmintiques les plus vantés, mais n'en obtint aucun résultat : il eut recours à l'huile de térébenthine. La première once, prise le matin, occasionna quelques coliques; la seconde, administrée deux heures après, eut le même effet et fut suivie en outre d'une selle liquide ; il en fut de même de la troisième once; mais la quatrième, qui fut prise huit heures après la première, donna lieu à.

un vomissement copieux de mucosités, lequel ne tarda pas à être suivi de la sortie de six aunes de tenia. Le malade prit encore deux onces d'huile de térébenthine, qui ne déterminèrent pas le moindre aceident; il dormit trèsbien la nuit suivante; dès-lors ses faeultés intellectuelles ont repris toute leur intégrité, et la santé s'est parfaitement rétablie.

L'auteur rapporte encore deux observations de malades qui portaient des tenias rebelles à tous les anthelminitques, et que l'administration de l'huile de térébenthine à haute dose délivra de ces hôtes incommodes, dont la présence dans les intestins déterminaient des aecidens assez graves. M. de Pommer dit n'avoir échoné jusqu'iei que dans un seul cas. Il résulte des faits qu'il cite, que l'irritation gastro-intestinale produite par le médicament dont il s'agit, n'a jamais été portée jusqu'à la phlogose, et s'est dissipée immédiatement après la cessation de ce traitement auquel, comme on l'a vu, un seul jour suffit.

#### EXTRAITS DIVERS.

Extirpation d'une tumeur singulière, développée dans l'abdomen; par le docteur Ans. Bastertx, chirurgien en chef de l'hôpital de Vigerano (1).— Madame M... M..., âgée de 40 ans environ, d'une constitution assez délicate, était mariée depuis peu d'années, et avait eu deux enfans; les menstrues étaient irrégulières et peu abondantes. Au commencement de cette année, elle s'aperçut qu'il existait au-dessous de l'ombilie, une petite tumeur de la grosseur d'une noisette; son médeein, le docteur Ayna, fit appliquer dessus un emplâtre de ciguë, et prescrivit

<sup>(1)</sup> Annali univ. di med. di Annibal Omodel, août 1835. (Extraits par M Ollivier.)

cette même plante à l'intérieur, ainsi que des pilules avec l'éthiops martial, dans le but de déterminer la résolution de la tumeur, et de rendre l'écoulement des règles plus régulier et plus abondant. La tumeur, loin de diminuer, augment a sensiblement de volume, ce qui affecta vivement la malade, dont l'appétit se dérangea, et ne tarda pasà être suivid'un amaigrissement général très-prononcé. Le docteur Franzini, de Milan, qui fut alors consulté, proposa l'ablation de la tumeur, mais la malade ne voulut pas se soumettre à l'opération. Cependant, agitée tout à la fois par la crainte et le désir de se faire opérer, elle consulta le docteur Basletta.

La tumeur, de la grosseur d'un œut de poule, et sphéroïde, était située à la partie supérieure de la région hypogastrique, et, pour ainsi dire à fleur de peau; elle était entraînée par son poids vers le pubis, quand la malade était debout. Lorsqu'on la tressait entre les mains, et qu'on l'attirait un peu en avant, il n'en résuliait aucune douleur, mais seulement la sensation d'un tiraillement intérieur; elle était très-dure au toucher. Cet examen fit penser, au docteur Basletta que cette fumeur était adipeuse ou sarcomateuse, et que son ablation ne pourrait qu'être suivie d'une issue heureuse; aussi, après avoir fait remarquer que le volume en augmentait sensiblement de jour en jour, et que le moyen curatif serait suivi sûrement de succès, il décida la malade à l'opération, qu'il pratiqua le 13 mat.

La malade étant couchée horizontalement, il fit relever la tumeur autant que possible, et fit en avant, sur sa partie moyenne, une incision, longue de six travers de doigt environ; les tégumens et la graisse qui la reconvaient furent disséqués sur les côtés et en avant; mais lorsqu'il voulut détacher sa partie postérieure, en inclinant fortement la tumeur du côté gauche de la ligne blanche, il ne fut pas peu surpris de voir qu'il venâtí deblanche, il ne fut pas peu surpris de voir qu'il venâtí depénétrer dans la cavité abdominale. Après avoir examiné, avec attention, s'il n'existait aucun organe intérieur dans la tumeur, et réfléchi que cette section du péritoine, qui formait ainsi l'enveloppe de la tumeur, n'était point une lésion mortelle, il acheva d'enlever la tumeur. Il se présenta alors à l'ouverture une anse intestinale, dont on maintint aussitôt la réduction; on pratiqua la gastroraphie, la plaie fut pansée convenablement, et l'on fit administrer une potion calmante.

A l'examen de la tumeur, on reconnut qu'elle était complètement enveloppée par une membrane lisse, qui lui adhérait dans tous ses points, dont l'épaisseur était de trois ou quatre lignes, très-résistante, et présentant d'ail-leurs les caracières de la membrane péritonéale épaise. Le tissu de la tumeur qui avait l'aspect glanduleux, était parsemé de points noirs, très-analogue à la substance du testicule, et d'une consistance un peu plus grande.

Quelques heures après l'opération, il survint tout à coup des douleurs abdominales, excessivement aiguës, accompagnées de vomissemeus, et le tiraillement des l'evres de la plaie, qui en résultait, était tellement douloureux, que M. Basletta crut devoir retirer les points de suture; aucun intestin ne se présenta à l'ouverture de la plaie, un simple bandage compressif fut maintenu à as surface, on fit une saignée au bras; les accidens d'une péritonite s'étant manifestés les jours suivans, cette inflammation fut combattue par des applications de sangâues, de nouvelles évacuations sanguines, de légers dérivatifs, et la guérison fut complète le 25 juin. Il resta une petite hernie de la grosseur d'une noix à la partie gauche de la ligne blanche, là où existait la tumeur, et où le péritoine avait été

Les détails anatomiques que le docteur Basletta donne sur cette tumeur, ne sont pas assez précis pour qu'on puisse admettre qu'elle s'était développée, ainsi qu'il le pense, dans la cavité péritonéale. L'enveloppe fibreuse qui la contenait, et qu'il regarde comme une partie de la membrane sérense, ne paraît être autre chose, du moins d'après sa description, qu'un kyste fibro-celluleux, dont l'épaississement avait été causé par les applications irritantes faites sur la tumeur. D'ailleurs, dans des réflexions qui font suite à cette observation, le docteur Basletta. exprime clairement son opinion sur la nature de la maladie, qui n'était qu'un lipome : nous pensons donc que cette masse graisseuse était, comme celles qu'on rencontre assez souvent, extérieure au péritoine ; et que si cette membrane fut incisée, c'est que la portion sur laquelle s'insérait le pédicule de la tumeur, fut attirée suffisamment au dehors, soit par le poids de la tumeur ellemême, soit par la traction qu'on opéra dessus, quand on voulut la séparer de la paroi abdominale, et ce fut ainsi qu'on pénétra dans le péritoine.

Résection des deux arcades dentaires affectées d'ostéosarcôme, et suivie de guérison; par le docteur Giorgi REGNOLI (1). - Rovinelli Francesca, âgée de 35 ans environ, et mère de quatre enfans, avait toujours été bien réglée; dès son enfance elle avait été tourmentée d'odontalgies fréquentes, et qu'elle avait combattues par de simples fomentations émollientes, et en évitant soigneusement de s'exposer à l'air. Les premières dents se carièrent toutes, et celles de la seconde dentition éprouvèrent successivement la même altération sous l'influence du renouvellement des mêmes causes : à ces accidens se joignaient souvent des érysipèles qui occupaient la tête ou le cou, et disparaissaient d'eux-mêmes. Il v avait un an que ces phlegmasies cutanées ne s'étaient manifestées , lorsqu'en novembre 1824 elle ressentit tout-à-coup une violente douleur de tête, qu'elle ne chercha pas

<sup>(1)</sup> Annali universali di medicina , septembre 1825.

plus à combattre que les précédentes. Les gencives étaient rouges, gonflées, douloureuses : les dents et les alvéoles des deux mâchoires étaient d'ailleurs cariées, et vers cette époque il se développa, vis-à-vis la dernière molaire inférieure du côté droit, une petite tumeur qui ne tarda pas à s'étendre et à s'ulcérer. Cette altération se propagea à toute l'étendue des gencives, extérieurement et inférieurement : la dernière molaire gauche était la seule qui ne fût pas cariée. Trois mois plus tard, cette femme s'aperçut qu'une nouvelle tumeur ou fongosité se développait sur la gencive qui entoure la dernière molaire droite de la mâchoire supérieure, et bientôt la maladie envahit de la même manière la totalité de l'arcade dentaire supérieure, sans laisser aucune dent intacte.

Quand le docteur Regnoli vit la malade, il existait un gonflement énorme des deux arcades dentaires : des fongosités roussâtres et sanguinolentes s'élevaient de toute leur surface et recouvraient toutes les dents. Les alvéoles étaient complètement ramollies. Les diamètres de la cavité buccale étaient très-rétrécis, et l'on pouvait reconnaître au toucher que la maladie était bornée à la portion alvéolaire des os maxillaires : la bouche répandaitune odeur infecte. Des douleurs pongitives tourmentaient constamment la malade, et surtout quand elle faisait quelques mouvemens de mastication; le plus léger contact était très-douloureux et toujours accompagné d'écoulement de sang. La parole était altérée et la difformité apparente, malgré l'occlusion des lèvres. L'aspect de la bouche était vraiment dégoûtant ; il y avait un amaigrissement général du corps, avec de la fièvre chaque soir ; les fonctions de l'économie étaient altérées. Cependant toutes les parties de la face, voisines des gencives, étaient intactes. Ces différentes circonstances décidant l'opération à laquelle la malade s'était soumise avec empressement, le docteur Regnoli la pratiqua le 18 mai 1825.

La malade placée vis-à-vis la lumière, la tête appuyée contre la poitrine d'un aide qui comprimait en même temps avec ses pouces les artères labiales, la lèvre inférieure fut fendue suivant sa hauteur, et détachée latéralement de l'os maxillaire, de manière à découvrir convenablement toute l'étendue du carcinôme, et l'on donna quelques traits de scie sur la partie antérieure et la plus saillante de l'os. Le docteur Regnoli introduisit alors dans le silion creusé par la scie, la lame d'un couteau très-fort, et en l'enfonçant à droite et à gauche, à l'aide de petits coups de marteau bien ménagés, tandis qu'on repoussait la mâchoire en bas et en avant, il enleva ainsi toute la portion affectée d'ostéo-sarcôme : il avait préalablement détaché toutes les parties molles qui adhèrent à la face interne de l'os maxillaire : on laissa seulement la dernière molaire gauche qui était intacte. Les ramifications de l'artère dentaire qui fournirent du sang furent cautérisées avec le fer rouge.

Cette première ablation faite, on maintint la lèvre supérieure relevée, et après avoir incisé circulairement la membrane muqueuse et le périoste à droite et à gauche, a au niveau de la voûte palatine, le docteur Regnoli donna également quelques traits de scie à la partie antérieure de la mâchoire, et détacha de même la totalité de l'arcade dentaire. L'hémorrhagie, plus abondante iei, fut également arrêtée par le cauthère actuel, et l'incision de la lèvre inférieure fut réunie par la suture entortillée. A ce moment, la malade, qui avait supporté l'opération, avec un courage extraordinaire, eut une légère syncope, qui ne tarda pas à se dissiper. L'examen des parties enlevées fit reconnaître que les alvéoles extrêmement gonflées avaient une couleur lardacée : les fongosités offraient l'aspect et la consistance de l'albumine endurcie.

Des douleurs violentes dans la tête succédèrent à l'opération, mais il n'y eut pas d'hémorrhagie consécutive; on

pratiqua une forte saignée. La face se gonfla beaucoup, et cet accident diminua graduellement les joursaivans: on sit prendre quelques bouillons légers. Le 28.º jour après l'opération, la cicatrisation était complète. Le 30.º, on fit l'extraction de la dernière molaire qu'on avait laissée parce qu'elle génait la mastication, et le 22 juin (35 jours après l'opération) la malade sortit de l'hôpital.

Aujourd'hui sa santé générale est très-bonne; la fétidité de la bouche est tout-k-fait dispare; la cicatrice des bords alvéolaires est égale, blanchâtre, dure, et peut être comprimée sans causer aucune douleur. La malade triture ficilement ses alimens; les lèvres sont légèrement rentrées en dedans, sans causer une difficulté bien sensible; la parole est un peu altérée, mais cette difformité se dissipe tous les jours davantare.

### VARIÉTÉS.

# Académie royale de Médecine (Octobre.)

Académie aéunie. — Séance du 4 octobre. — Présentation de trois candidats, MM. Héricart de Thury, de Lasteyrie, et Benoiston de Châteauneuf, à une place d'associé libre, en remplacement de M. Thouin décédé.

Sulfiste de ciachonine. — M. Bally lit une note sur l'action du sulfate de ciachonine dans le fairers. Les prateines avaient, d'apris-l'observaine selle , clauc les quinquinas dans l'actre suivant : d'abord le quinquina sulfate de l'actione officiandis ) nemite la quinquina ronge (ciachona magnifolia de Rius et Paron, ou oblongifolia de Mutis, ou pubecceas de Valli). L'analyse chimique, par la découverte des bases sulfiables organiques, a justific cette classification des prateiens, car le cinciona officiamili fourth beaucoup de cinchonine et peut de quinnice, le cinchona magnifolia donne presque également de l'une et de l'autre ; et enfin le cordiciona dont le consideration des prateiens, car le cinchona officiali control the basic partie donne presque également de l'une et de l'autre ; et enfin le cordiciona de l'actiona de l'autre ; et enfin le cordiciona de l'actiona de l'autre ; et enfin le cordiciona de l'actiona de l'actiona de l'action de l'act

de firvra intermittentes, de types divers, a employé le sulfate de cinchenic, en pilules de a grains, fishant prendre 3 à 4 de ces pilules dans lea intervalles des acés; et il a guéri les malades aussi bien et aussi prompentent qu'aven le quinien; sur les prandades, 11 y avai 1 à fièrer a tieres, 6 fières quotidienses, et a fières quartes. M. Bally croit avoir remarqué que les alfate de cinchonine a des propriétés moiss irritantes que de de quinien, et par conséquent serait d'une application plus générale : il pense qu'il devait tre employé de préférence dans tous les cas similes : il pense qu'il devait tre employé de préférence dans tous les cas similes.

Vaccine. - L'Académie reprend la discussion du rapport de la Commission de vaccine, sur les vaccinations effectuées en 1824 (voyez séance du 20 septembre , page 286 et suivantes du présent volume). - M. Guersent réitère le vœu qu'il a déjà émis, que la Commission aborde dans son rapport la question des éruptions varioloïdes. Trois sortes d'éruptions, dit médecin, ont été observées après la vaccine : 1.º la véritable variole. mais les exemples en sont très-rares, et à peine en eiterait-on 3 ou 4 depuis 15 ans dans Paris; 2.º les éruptions varioloïdes, qui ressemblent beaucoup à la variole, comme l'indique leur nom, mais qui s'en distinguent en ce que la dessication des pustules se fait au septième jour, et en ce qu'il n'y a pas en elles de fièvre de suppuration : elles paraisseut être une variole bénigne, une variole mitigée; 3.º enfin la varicelle. -MM. Mare et Pariset font remarquer que ces éruptions varioloïdes dont on veut faire un argument contre la pratique de la vaccine, ont été observées aussi chez des varioleux.-M. Moreau, rapporteur de la Commission , assure que le rapport renferme , et ce que veut M. Guersent , et la remarque de MM. Marc et Pariset; pour le prouver, il relit le passage du rapport qui a trait aux épidémics de varioloïdes observées à Lancastre, à New-Yorck, à Edimbourg, ctc.; si la Commission n'a cité aucuns faits recueillis en France, c'est que dans le petit nombre de ceux qui lui ont été envoyés, aucun ne présente assez d'authenticité : l'évidémie varioleuse de 1825 en anra probablement fourni un grand nombre, et l'analyse en sera présentée dans le rapport qui sera fait. l'an prochain sur les vaccinations de 1825. - M. Dupuytreu pense que les alarmes mal fondées qui ont été répandues sur la pratique de la vaceine doivent faire désirer que l'Académie n'attende pas aussi long-temps pour éclaireir l'importante question des varioloïdes, et il demande que l'Académie. tout en sanctionnant le rapport de 1824, invite la Commission à faire promptement un rapport additionnel touchant les éruptions varioloides. Après d'assez lougs débats , cette double proposition est adoptée.

Séance du 18 octobre. — L'Académie sanctionne les nominations de M.M. Robinet et Soubeyran, dus adjoins résidens de la section de pharmacie; elle procéde à l'dection d'un associé libre; et entre M.M. Héricart de Thury, de Lastoyrie et Benoiston de Châtœuneuf, candidats précentés, elle lit. M. Héricart de Thury.

Création d'une école spéciale de médecine légale. — M. Dumas, au nom de la Commission chargée de faire des expériences sur les poisons.

lit un projet de rapport à envoyer au Ministre de l'intérieur, qui avait consulté l'Académie sur l'opportunité ou l'inopportunité de fonder une école de médecine légale, que lui avaient proposée MM. Dariste de Bordeaux, et Orfila, Pelletier, Caventon et Pelletan de Paris. Selon M. Dariste, les crimes d'empoisonnement sont très-fréquens dans les colonies; et ces pays ne possedant aucuns chimistes assez habiles pour y faire les recherches propres à faire découvrir les poisons, il scrait de la sagesse du gouvernement d'y envoyer des médecins, qui auraient fait auparavant en France les études convenables dans une école spéciale de médecine légale. En en faisant la demande à l'autorité, ce médecin s'anpuie de l'opinion de MM. Orfila, Pelletier, Caventou et Pelletan, qui comme lui proposent une école spéciale de médeeine légale, où seront recus un certain nombre d'élèves, que l'antorité ensuite placera et dans les colonics, et près les cours royales en France. La Commission adopte les vues de MM. Daviste, Orfila, Pelletier, Pelletan et Caventon, mais en leur donnant plus d'extension encore; ce n'est pas une école spéciale de médecine légale seulement qu'elle propose amais une école de médecine d'application , où servient formés les médecins que le gouvernement consulterait dans tous les cas où il a besoin de réclamer les lumières de la médecine, Ainsi, non-sculement l'instruction puisée à cette école porterait sur la toxicologie, sur la médecine légale, mais encore sur l'hygiène publique, et la pathologie publique; par exemple, elle aurait trait sons le premier rapport, à la sophistication des alimens, aux effets insalabres des diverses manufactures, etc., et sous le deuxième rapport aux endémies, aux épidémies, etc. En un mot, la Commission part de ce double fait; que les cas dans lesquels l'autorité consulte les médécins exigent dans coux-ci des études spéciales qu'ils ont rarement failes; et que le titre de docteur en médecine n'étant pas une garantie qu'on possède les connaissances nécessoires, l'autorité n'est plus guidéc dans le choix qu'elle fait des médecins qu'elle interroge L'école projetée remédierait à la lacune qui existe sous ce rapport, en créant de véritables médecins fonctionnaires. Le rapport contient un projet d'organisation de cette école, dans laquelle on ne serait admis que par concours et lorsqu'on aurait acquis le titre de docteur , et qui serait placée sous la direction de l'Académie royale de médecine. - Sur la proposition de M. le docteur Lherminier, ce rapport sera imprimé, distribué, et la discussion en est renvoyée à une des prochaines séances.

Bauge mindralez. — La Commission des eaux mindrales, par l'organo de M. Delens, commiunique deux rapports ; l'au sur les cust mindrales de Cranaguet, commune de Guérando, département de la Loire inferrieure; et Pauter au celle de Chaudeaigue, prés Sain-Flour Legnières ne contienent par litre qu'un dent grumme au plus de principes mindralisateurs, gavoir, muriate de magnésie, nuvirat de soud et de fer, et sout trop peu actives pour qu'on en autorise l'exploitation. Les secondes densil sopre-temme commes, ont partout une transferance direcet peuvent être utiles en beaucoup de maladies chroniques; mais il est nécessaire que leur analyse soit recommencée et faite avec plus d'exactitude.

Rembles secrets. — La Commission des remèdes secrets, par l'organe de M. Delens, propose et fait adopter le rejet de différens remèdes ecrets, savoir : un spécifique contre les fières , qui n'est autre que le uniquinia; au mireu petgetal autresphilitique, est est formé avec les bois subortiques : un vin déparatif et antiérenaelleux , qui resemble è tous les métacemes proposes sous com : un savon sulpreux et autre que les métacemes proposes sous com : un savon sulpreux et autre les ver roitaires , dont l'alcoloit et la sarium of sont la base : un cresée de roite le goute et le ver roitaires , dont l'alcoloit et la sarium of sont la base : un cresée contre le caterier, composé de proisur sedeutables, de sulpreux et autre corroit, par exemple ; enfu un semble contre le cacer, composé de proisur sedeutables, de sulpreux et contre l'amentrés, et contre l'amentrés de l'amentrés et contre l'amentrés et de l'amentrés et l'amentrés et de l'amentrés et l

Narioloide, vaccine et variole. — M. Moreau cite un fait qui prouve combien dans le premiers jous, a des varioloides peuvent être prises pour des varioles; une de ces éruptions s'est txémement offerte à lui chez un vacciné; il se proposait de les inocules la matière sur « actins; mais arrivant au septième jour de la maladie pour faire ettle inoculation, ja desiccation des pustules qui s'était faite tout-à-coup lui a démontré qu'il n'avait en affaire qu'à une varioloide. — M. Legallois entretient l'Académie d'essais qu'il a faits sur lui-même, et desquels il résulte qu'à yaut et vacciné dans son enfance, il s'est vaiement inoculé à plasieurs re-prises da pus de la variole (voyez plus bas la séance de la section de médiccine).

SECTION DE MÉDICINE. — Séance du 11 octobre. — Proposition faile par M. Foissac de Paris, tendant à ce que la section de médicine de l'A-cadémie se livre à de nouvelles recherches sur le magnétisme animal. MM. Pariset, Marc, Klusson, Adelon et Burdin, sont nommés commissires pour juger l'opportunité de cette proposition.

Méthode éctrolique de la variole. — M. Gase lit un mémoire de M. Daniron, médecin du Val-de-guée, relatif à l'emploi de la cautérisation dans la variole. M. Damiron employa d'abord la cautérisation uran, contre lequel avaient échou depuis trois semaines les moyens les plus appropriés, et qui était parvenu à former un ulcère de disponse de diamètre, aparul lavé d'abord la circomérence de cet ulcère avec un rolation de nitrate d'argent, il vit qu'ainsi il en hornait les progrès. sois sil alva totte la plaie, qui de ce monnent changes de canotère, et marcha vers la guérison. Ayant ensuite cautérisé de même un autrè mon, et l'ayant vus guéri aussi en quelquese jours, il rechardit à employer la même méthode dans la variole. Sur ciuquaute-buit cas de varioles qu'il a tatistés dans le cours de l'épidemic actuelle, il n'a cautérisé que ceux qui lui out présenté des symptômes graves, et le nombre en de 37; aux ces 37, 10 sont morts. Lorsqu'il a cautérisé le premiersie jour de de 37; aux ces 37, 10 sont morts. Lorsqu'il a cautérisé le premiersie jour de

Péruption, quand les boutons commençaient sculement à pointiller, ces boutons presque toujours out avorté; vers le septième jour de la maladie. on voyait la face se gonfler, se fendiller, mais rien ne s'écoulait par les gercures ; et lors de la desquammation , l'épiderme cautérisé s'enlevait par plaques , sans laisser sur la peau de cicatrices visibles , ni même de taches rouges. Lorsqu'il n'a cautérisé que le deuxième jour de l'éruntion . les boutons contenant déjà un peu de liquide, ces boutons n'ont plus avorté complètement; leur développement à seulement été moindre; bien que moins gros que ceux des antres parties , ils étaient visibles sous l'escarre ; lors de la suppuration , la face s'est aussi gonflée , fendillée ; mais des gercures a suinté un liquide limpide et qui avait l'odeur du pus, et souvent la desquamation a laissé sur la peau, la trace de cicatrices superficielles et de taches legerement rouges. Enfin, lorsque M. Damiron n'a cauterisé que le quatrième jour , le procédé a été complètement inutile , le gonflement de la face s'est fait de même, les bontons ont pris sous l'escarre un grand développement, et après leur desquamation ont lai-sé des traces fert profondes. Quant an mode de cautérisation, M. Damiron en a essayé deux : tantôt il a lavé toute la face à plusieurs reprises avec une forte solution de nitrate d'argent, et a passé ensuité la pierre infernale sur toutes les narties lavées avant qu'elles fussent séches : tantôt il a suivi le procédé de M. Bretonneau. Celui-ci serait, selon lui, le meilleur s'il était toujours praticable; mais comme dans la variole confluente on ne peut cautériser en même temps tous les boutons, il arrive que les voisins de ceux qui sont cautérisés prennent un aceroissement plus rapide, et le but est en partie manqué ; ce procédé en outre est plus doulourenx que celui de M. Serres. Peu de temps après la cautérisation, il survient unc chaleur vive, quelquefois même de la douleur; mais ces phénomènes cèdent à des fomentations émollientes froides, et à des applications de sangsues, M. Damiron conclut des faits de son mémoire : 1.º que la cautérisation de la face dans la variole n'empêche pas le développement des encéphalites, attendu que celles-ci ne résultent pas du gonflement de la face qui presque toujours a disparu lorsqu'elles se manifestent, mais bien de la (phlegmasie gastro-intestinale qui dans la variole précède toujours celle des autres viscères : 2º que la cautérisation de la face dans la variole a au moins cet avantage, quand clle est pratiquée de bonne heure, de prévenir les grandes cicatrices , d'empêcher que les youx se ferment et de laisser un moyen de faire avorter les boutons qui peuveut survenir sur la conjonctive et la cornée.

Le secrétaire, M. Addon, lit une notice sur le même sujet, par M. Noble, médecia è Versuilles. Sur trente varioité admis à l'hôpital de Versuilles, M. Noble en a cautérisé 15 à la face, aux paupières, au voile du palais, dans les deux pramiers jours de l'éruption. Dans deux malades dez lesquels la variole citair peu confluente, la cautérisation a été faite avec le nitrate d'argent fondu et trillé en crayon, les boutons ayant d'évente préclablement avec des ciesaux. Dans six autres, cince lesquels la

12

variole était plus confluente, on a cautérisé avec un pinceau à layer trempé dans une solution de 15 grains de nitrate d'argent dans une once d'eau . la plupart des boutons ayant aussi été ouverts préalablement avec la pointe d'une lancette. Enfin les autres malades chez lesquels la variole était très-confluente, ont été cautérisés à l'aide d'un pinceau de charnie d'un assez gros volume, trempé dans la solution et promené sur les différens points de la face, les bontons n'ayant pas été préalablement ouverts. De ces 3 methodes , la seconde , c'est-à-dire celle avec le pinceau à layer , est la préférable , selon M Noble ; mais son application est difficile dans les varioles très confluentes ; on ne peut guères, dans ces varioles. qu'employer la troisième qui du reste réussit bien , si on a eu soin d'ouviir préalablement les boutons, et qui même a l'avantage de produire une cautérisation plus égale, plus générale. Si on n'a pu ouvrir les boutons. souvent on est obligé d'effectuer une seconde cautérisation quelques heures après la première. Toutefois, quand la cautérisation a éte faite des le deuxième jour de l'éruption , les boutons ont avorté complètement . la tuméfaction de la peau du visage et de la tête a été peu considérable, et les boutons cautérisés étaient desséchés avant que ceux des autres parties du corps fussent arrivés à la suppuration. Quant, au contraire, la cautérisation a été faite plus tard, et lorrque le travail de la surpuration dans les boutone. clait commencé , le gonflement inflammatoire de la peau a cu lieu, mais il a éte moins fort : et les boutons, au lieu de se sécher, ont laissé suinter des sérosités qui se sont desséchées en croutes peu épais es. Aucun malade. du reste, n'a éprouvé d'acident fâcheux; la tête est restée libre, les yeux ouverts, il n'v a eu de cicatrices qu'aux boutons non cautérisés : ces boutons cantérisés ont laissé sculement des élevations d'un rouge clair. M. No. ble conseille de bien nétover la peau avant la cautérisation , le nitrate d'argent agissant peu sur cette membranc, si elle est grasse et pleine de sueur.

Vaccine.—M. Louyer Villermé communique un lettre de M. Rapatel, médecin à Rennes, qui assure que dans cette ville on n'a vu n'i variole survenue chez des vaccinés, ni même d'épidémie varioleuse depuis que la Vaccine, v est établie.

M. Mar propose, commemoyens propress delaired les quiestions de avoir ils neccine n'el préservative de la variole que passagérémènt, et s'il le virus vaccin s'affibilit et se détériore avec le temps ; que chaqué médecin fase aujourd'hui une seconde vaccination des individus anciennement vaccines et tienne note des phénomènes que produirs cette séconde vaccination et de l'unnée à laquelle « été faite la première. En prémissant de comparant leaucoup d'essais de ce gane, on verrait, dit e médecin, si les phénomènes de la seconde vaccination sont d'autunt plus fréquies et plus intenses que la première vaccination sont d'autunt plus fréquies et plus intenses que la première vaccination remonde à uie ghorpre pius vac-centation remonde à uie ghorpre pius vac-centation remonde a uie de pour pius vaccination s'entone a uie qua certain cui et de la comparant l'autorité plus des des plus finances que la remonde de la seconde vaccination de suit de la consequent ou pour rait juge du fondement de cette dété que l'autorité vaccination l'autorité plus l'initée.

M. Moreau lit une note de M. Legallois, relative à des expériences que ce médecin a faites sur lui-même. Vacciné par son père à l'âge de deux

29

ans, et portant à chaque bras trois cicatrices que MM. Husson et Bally ont reconnu être des cicatrices de vraie vaccine, M. Legallois, le 27 septembre dernier, s'est inoculé du pus variolique pris le neuvieine jour de la maladie, par 4 piqures faites à la jambe ; il n'a éprouvé que des symptômes locaux fort légers , consistant en prurigo , rongeur et chaleur des piqures; celles ci sont légèrement saillantes le troisième jour après Pinoculation , subissent une sorte de desquamation à leur surface le cinquième et se couvrent ensuite de croûtes qui ne sont tombées que tardivement. Une d'elles offre la trace d'une petite cicatrice froncée. Bien que M. Legallois n'ait pas, dans cette expérience, contracté la variole, cependant ce médecin croit que le travail qui s'est fait dans les piqures, diffère de celui qui se fait lors de l'inoculation de toute autre matière, et que, par exemple, il a présenté des périodes courtes d'incubation . d'état et de desquamation. En effet, s'étant inoculé par de semblables piqures successivement; un mélange épais de gomme arabique rendu irritant par l'addition de quelques gouttes de teinture de cantharides, de la matière d'une éruption miliaire à pustules très-limpides prise chez une femme affectée depuis quelques jours de symptômes ataxiques très-graves ; du sérum du sang de cette même femme retiré par une saignée ; enfin de la teinture de cantharides toute pure; dans aucun de ces cas , les piqures n'ont présenté le travail local, faible sans doute, mais régulier, qui existait dans celles qui avaient servi à l'inoculation de la variole. Legallois a une seconde fois, le 10 octobre dernicr, recommencé son expérience ; il s'est inoculé d'abord du pus variolique par six pigures à chaque bras, et quelques jours après du pus d'un phlegmon par 4 pigures au mollet. De ces piqures, les premieres officirent un travail, local sans doute, mais qui offrait plus sensiblement encore que dans la première expérience, l'apparence de trois stades régulières d'incubation, d'état et de desquamation. M. Legallois attribue la plus grande énergie de ce travail local, à ce que l'inoculation fut faite cette fois plus près des centres nerveux et circulatoire. Les piqures dans lesquelles le pus phlegmoneux avait été introduit n'offrirent rien de semblable. L'application du pus variolique à la surface d'un vésicatoire, ne réussit pas mieux à donner la variole. M. Legallois conclut donc de ces expériences, qu'en considérant comme développement de pustules varioleuses, le travail qui s'est fait dans les piqures, la vaccine a au moins l'avantage de localiser les effets de la variole et d'en rendre les effets plus bénins. Il cite à l'appui de cette idée les faits de deux élèves en médecine vaceinés, qui, pour avoir disséqué des cadavres de varioleux, ont été atteints d'un ou plusieurs houtons varioleux à la main. Enfin , il en serait de même d'unc variole antécédente, à juger d'après le témoignage de M. le docteur Leroux, qui bien qu'avant eu anciennement la variole, ne put pendant longtemps approcher de varioleux sans voirse développer quelques boutons de variole autour de ses poignets. M. Moreau fait suivre la lecture de la note de M. Legallois du récit de quelques faits qui lui sont personnels ; il a

cu la variole dans son enfance, et il s'est vainement inoculé il y a cinq semaines la vaccine: ayant essayé plus de trente fois cette seconde vaccination chez des sujets qui avaient eu la vaccine une première fois, jamais il ne l'a vu produire aucun effet.

M. Ségalas cite des expériences de M. Fleury, analogues à celles de M. Legallols; ce médecin, vacciné il y a vingtans, s'estaussi inoculé d'abord la vaccine, et quelques jours après la variole. La première inoculation n'a déterminé qu'une fausse vaccine, et la seconde une simple irritation locale.

M. Piorrry cite le fait d'un médecin vacciné, qui a cette année diagque impunéeme heuscoup de cadavre de varioleux. « M. Lasneau fit que bien qu'il soit reconnu que la vaccine no prend que difficilment chez les individur qui out en la variole, cômme le confirme l'expérience qu'a faite M. Moreau sur lui-même, cependant on en a quelques exemples, entrantre celui de M. Ansiaux, chivirgien à Liste.

M. Salmades en appelle sur tous es points à la série des rapports publiés chaque année par l'ancien comité de vaccine; chans esse rapports le comité et allé au-divant de toutes les objections et les a résolues; il a fait toutes les expériences, toutes les épreuves et contre épreuves possibles, et toujours il a trouvie la vaccine préseratrire de la variole. Une fois, 120 enfans vaccinés ont été, six mois après, soumis vainement, d'àbord à une seconde vaccination, et ensuite à l'inoculation de la variole.

MM. Sédillet et Marc citent des faits qui prouvent avec quelle facilité des druptions varioioles pavante être prises pour des varioles, et faire carier conséquemment que la vaccine à pas élé préservaire. Dans ces faits, on n'a été détenupé que parce qu'en a vainement tentel l'ino-culation de la vaccine prétendue varioleuse, où parce qu'en l'on a vu cette éruption se dessécher bien plus prémptement que celle de la variole. N Sédillet, pour prouver de plus en plus l'opposition de la vaccine et de la variole, et par conséquent la puisance que la première a de neutraliser la seconde, avance même que quand cer deux éruptions se font à la fois sur le même individu, les boutons de l'une et de l'autre semblents estir, et que, par exemple, jammis, dans les individus qui out la variole après la vaccine, les boutons varioleux ne se développent sur les catriess de la vaccine. Mai MM. Husson et Lecrue contredisent et dernière assertion, et assurent avoir vu des boutons de variole déreloppés au centre même de ceux de la vaccine.

Pariole.'— M. Devilliers donne des 'détails sur la marche de l'épidémie varioleus actuelle dans le douvieme arrondissement de Paris. Elle date du commencement de l'amée, et depuis, la mortalité qui en a été la saite a toijours vété croisants : par exemple, i et en mort de la variole, dans le douzième arrondissemant, 12 individus en mai, 22 zen júin, 36 millet, 20 en août, et 38 en septembre. Parriul les morts aucun n'avisité vi vacciné. Le curage de la Bievre qui l'est fait cette année n'a par sendu Friddemie plus meurtrière dans le ruse qui avoisient ette trivière;

mais elle l'a toujoirs été plus chez les individus mal nourris, malpropres ct encombrés en certain nombre dans une même habitation. L'Ouverture des endarres a présenté le plus souvent des traces de phlegmasie dans les gros intestins, une fois un bydrothovax double et chez les gnfans des supparations au laypux.

M. Collineau donne de semblables détails relativement au sixième arrondissement : depuis 4 mois le nombre des varioleux et des morts par la variole, y a tonjours augmenté; mais aueun n'avait été préalablement vacciné.

M. Tanchou présente plusieurs pièces d'anatomie pathologique, consistant en cœurs et artères pris sur des individus morts de la variole et qui sont enflammés. Sur plus de 50 cadavres de varioleux , que M. Tanchou a ouverts, il a constamment trouve la face interne du cœur et des artères plus ou moins enflammée. Cette inflammation se développe par plaques ou bandes dans la longueur de ces vaisseaux , dont la membrane interne est alors plus épaisse et d'une couleur qui varie du rose au rougecramoisi. Le plus souvent elle est bornée au cœur et aux artères principales ; mais d'autres fois, elle s'étend aux plus petites artères même et aux veines, mais seulement à celles qui avoisinent le cœur, ce qui semble prouver que cette inflammation commence par cet organe, et delà s'étend aux vaisseaux. Tantôt elle n'occupe que la membrane interne de ces vaisseaux, tantôt elle s'étend à toute l'épaisseur de leurs parois. Elle a paru plus intense, et sonvent même bornée aux vaisseaux qui se rendent aux points de la peau où la variole est plus abondante. Ces vaisseaux enfin sont toujours pleins de caillots de sang ou de fibrine. On ne reut du reste regarder cet état de rougeur du cœur et des artères comme un phénomène cadavérique, car souvent les ouvertures ont été faites peu d'heures avant la mort, le cadavre étant encore chaud, et souvent on a trouvé les artères qui étaient placées sur un même plan diversement colorées. M. Tanchou conclut de ces recherches, que les varioleux succombent le plus souvent à l'inflammation des vaisseaux artériels et veineux, et il nense qu'il en est de même dans les autres fièvres éruptives.

Oblification accidentalle du vagin.— M. Ségalas présente une femme de 3 ans, dont le vagin s'est obliféré complétement il y a quatre ans, à la suite d'un accouchement laborieux. Depuis cette époque, il ne s'est fait aucun écoulement menstruel; mais tous ies mois au tous les deux mois, il survient des symptômes de pléthors qui nécessitent des évacuations sanguines. La femme a l'hypogastre fort saillant, un fraillement de la ligne blanche et une hernite evantule d'un grov volume.

Skinne du 35 octobre. Besploi de l'émétique à l'écrérieux en plutieux pludies. » Mêmier de M. Berttand, médecin au Pont du Chiteau; rapport de MM. Fouquier, H. Cloquet et Boisseau. Les observations raportés dans le mémoire sont au nombre de 13, 4 de coquelnets pade librer ou continues, et 6 d'engorgement de la rate avec au sans fêter et gautro-entérieux. De les premières, M. Bertrand conclut

VARIÉTÉS.

445

que la pommade d'Autenrich (un groa d'émétiqueur une once d'axonge) employée en frictions sur l'énjeaire, est très-utile dans la coquelache, et d'autent plus surtout que cette màndie s'doigne de l'êtat sign. A Pocesion des trois suivantes, M. Bertsand d'abilit que toutes les fièrres sout des gastro-entérites, et que sur 1200 fièrres qu'il a traitées par les langsues, les frictions sibilées et le suffaite de quinincaprés la chute de l'in-finamenton; il u'à perdu que punables. Enfin, dans le six denritères, il montre les engorgemens de la rate se récivant, et tous les phénomènes qui en déaint la suite se dissipair, par l'emploi alternatif et source tré-téré des sangues et des frictions stiblées sur le point, qui correspond à l'emporgement.

A l'occasion de ce rapport, divers membres de la section citent des faits, les uns favorables, les autres contraires à l'emploi de l'émétique à l'extéricur. - M. Louyer-Villermé a employé la pommade stibiée contre une coqueluche épidémique qui avait attaqué presque tous les enfans d'un pensionuat, et bien qu'il ait persisté dans son usage aussi longtemps que possible, il n'en a retiré aucun avantage, M. Husson : au contraire, a toujours trouvé la pommade stibiée efficace dans cette maladie ; la coqueluche a cu moins de durce, d'intensité; et les enfans ont plus souffert de l'éruption pustuleuse provoquée par le médicament que de la coqueluche elle-même. - M. Désormeaux fait remarquer qu'il en est de la coqueluche comme des autres maladies épidémiques ; que dans chaque épidémic elle revêt un caractère particulier qui la rend rebelle à un remède qui, dans un autre cas , avait réussi contre elle ; et , par exemple , it a reconnu que cette année elle cède moins à la pommade stibiée qu'à la méthode antiphlogistique.—M. Itard met cette pommade au rang des plus puissans révulsifs, mais seulement quand elle est employée de manière. à provoquer une abondante éruption de pustules : cependant elle lui a paru être plus utile dans les coqueluches sporadiques que dans les épidémiques. Aux frictions faites avec cette pommade ; il préfère l'applica- . tion d'un emplatre saupoudré d'un mélange d'émétique et de camphre, et duquel il a retire surtout de grands avantages dans les cas de gastroentérite chronique : cet emplâtre provoque uoc éruption de pustules assez semblables à celles de la vaccine, et qui, sous ce rapport, mériteraient d'être étudiées avec soin. - M. Ferrus cite un cas de coqueluche qui avait résisté à tous les moyens connus, qui céda aux frictions de pommade stibice . mais dans lequel les pustules survenues à la suite des frictions ressemblaient, non à celles de la vaccine, mais à celles de la variole. - MM. Piorry et Villeneuve appellent l'attention de la section ; le premier sur l'empoisonnement auquel peut donner lieu l'emploi de la Pommadé stibiée: le second sur les accidens locaux souvent fort graves un'il occasionne , savoir , pustules fort étendues suivies de larges escarres, ne guérissant qu'après un long temps, en produisant beaucoup de douleurs et en laissant de grandes cicatrices. - M. Renauldin vante particulièrement la nommade stibiée contre les gastrites chroniques, mais en ye446 variétés.

faisant entrer une dose plus forte d'émétique, trois gros sur une once d'axonge, et en poussant les frictions de manière à faire développer une abondante éruption de boutons, et à déterminer une ulcération qui employe un long temps à se guérir .- M. Gérardin rappelle , que c'est par l'emploi de la nommade stibiée que feu Béclard se traita d'une gastrite chronique dont il avait guéri, et dont l'existence a été mise hors de doute par la cicatrice qui a été trouvée dans l'estomac de ce professeur : quant à ce qui concerne son utilité dans la coqueluche, depuis 15 ans M. Jadelot l'emploie à l'hôpital des Enfans, et elle ne lui a paru avan. tageuse que quand la coqueluche était jointe à une gastrite ancienne. -M. Baron partage en ce dernier point l'opinion de M. Gérardin : et pour ce qui est des gastrites chroniques , il pense que les effets de la pommade stibiée sont fort chanceux, les révulsifs placés près du siège des maladies chroniques étant aussi souvent nuisibles qu'avantageux. -M. Parsiset a employé depuis un mois, et avec quelque apparence de succès, la pommade stibiéc, à petite dose, contre l'épilepsie. - M. Villermé a eu rocours à l'emplâtre saupoudré d'émetique dans des bronchites, et il a toujours , par ce moyen , suspendu la toux. - M. Merat a vu les frictions stibiées provoquer des éruptions, non-sculement au lieu où elles étaient pratiquées , mais encore sur le reste du corps : M. Husson veut expliquer ce fait, en disant que les malades, en se grattant, ont transporté au loin des portions d'émétique qui étaient restées sur la place frictionnée; mais on lui objecte qu'il a été observé sur des enfans au maillot, et quand, au lieu de la pommade, on avait employé l'emplâtre saupoudré d'émétique.-Enfin , M. Delens fait remarquer ; d'abord que Jenner a conseillé les frictions stibiées contre la manie et a rapporté quelques cas de succès ; ensuite que la formule primitive d'Autenrieth n'est pas , comme on l'a dit, 1 gros d'émétique sur 8 d'axonge, mais de 8 gros de l'une sur 16 de l'autre.-La section décide le renvoi du Mémoire de M. Bertrand à la Commission de thérapeutique.

Constitution médicale. = Mémoire de M. Pratherson, médicai à Véoud, initials ? Médieu commaire des madaite dominantes dans une partie de l'arrondissement de Véscul (Haute Sabne), depuis 1815 jusqu'en 1834; et rapport sur ce Mémoire, par MM. Alard, Leveillé, Korandren, Hauson et Miquel. Le Mémoire de M. Pratherson est un tableau sommaire des maladies que co médecia so beservées pendant les sesf presiders autoires des prattique, d'àbord à Jusey et autre villages voisins de Vésoul, et ensuite à Vésoul méme. Les observations sont trop peut detaillées, et il est souvent impossible de sisisi à d'aprée alles, non-seulement le rapport entre les mahadies dont elles sont la description et les causes fongarphiques et antesphériques et les ont produites, mais cacore quélecet leur nature et par conséquent la valeur du tratément qui leur a été appliqué. Toutefois, M. Pratherson a terminé con travail par quolques propositions qui touchent aux questions les plus importantes de la seicoce; assoir; que hant la plapart des fieres continues, surtout lès plus graves, il caixe une phlogose de la membrane muquentes de l'entomue et des intestins, mais que celle phlogose galve-ordérique et neutrite de présenter autant de variétés sous le rapport de sa nature, de ses symptômes, de a durée, que les exambieme eutanés; que, par exemple, cette inflammation des muquenses consiste souvent en une secrétion abondante et viciée, une espéce de estharea enquel participent les glandes annexées au canal digestif, et qui réclause les évacuans émétiques et purgatifs.

Szerios ze Chinnent. — Sámice du 13 octobre — Lecture d'un Mémoire de M. Baudleoque neuve, sur les fusies e caux considérées par rapport à l'accouchement; d'une observation de M. Bodul, sur un cas de corps étanager dans l'ossphage; d'un observation de M. Is docteur Mayoux, d'Evreux, sur un cas de rupture du tendon d'Achille — Ouver remottons à parler de ces différens travaux, lorsque seront faits les différens rapports auxquels its donneront licu.

M. Cullerier, pour appuyer la préférence qu'il a dit, dans la séance du 15 septembre, devoir être accordée dans les rétrecissement de l'archite naux hougies de gomme disstique (voyez pag. 29 de juivantes du précent volume), précente la lascetion des modèles de celles dont il fait uauge et qui lui réussissent torjours. Ces bougies ne sont pas conjques, amis d'abord très-finces et d'une grosseur uniforme jusqu'à une content distance au-dessus de l'extrémité; ensuite elles grossissent presques uniforment et premace une forme à peu près cylindriques.

SÉANCE DU 27 OCTOBRE. - Perforations spontanées de l'estomac. ..... MM. Amussat, Forestier et Murat font un rapport sur trois observations de perforations spontanées de l'estomac, offertes à la section par M. Canuet, chirurgien en chef de l'hospice des Vicillards de Sainte-Périne à Chaillot. Dans l'une de ces observations, la malade est une femme ágée de 36 ans, enceinte de 8 mois, et qui, pendant tout le cours de sa grossesse, éprouva une douleur constante à l'épigastre : cette femme est tout-à coup saisie de coliques violentes et meurt au bout de de 2 heures, ayant cependant mis an monde son enfant vivant. L'ouverture du corps, faite 24 heures après la mort, fit voir dans l'estomac, vers la partie moyenne de ce viscère, près de la grande courbure, une perforation de la largeur d'une pièce de dix sous. Eu arrière, existait une ulcération de la largeur d'un pouce, mais dont les bords adhéraient au diaphragme , immédiatement au-dessus des piliers de ce muscle. Évidemment la membrane muqueuse n'existait plus en cet endroit, où elle formait un anneau épais, arrondi et blanchatre. La deuxième observation est celle d'un homme de 67 ans, que l'on traitait depuis long-temps pour une affection organique chronique de l'estomac; et qui mourut tout-à-coup en deux heures, après des efforts de vomissement. A l'ouverture du corps on trouva deux perforations de l'estomac; l'une près du cardia qui communiquait avec le côté gauche de la poitrine par une ouverture accidentelle du diaphragme, et qui avait donné lieu à un épanchement des matières alimentaires dans ce côté du thorax : l'autre près du pylore, ayant plus d'un pouce de diamètre par laquelle il s'était fait un épanchement dans l'abdomen, et qui donnait passage à à une tumeur cancéreuse ulcérée de la grosseur d'une noix. Tout autour de-ces perforations, la membrane muqueuse était dure , squirrheuse et même ulcérée. Les commissaires croient que les perforations de cette observation ne sont que des déchirures des parois désorganisées de l'estomac. Entin, de sujet de la trossième observation est un homme de 63 ans, qui a succombe au quatorzième jour d'une maladie dans laquelle se confondaient les symptômes d'une gastrite et ceux d'une méningite. L'ouverture du corps tit voir une perforation de l'estomac, de deux pouces de diamètre, située au-devant de la grosse extrémité de ce viscère , immédiatement au-dessous du cardia ; la membrane muqueuse de cet organe était extremement enflammée et tout le tube intestinal offrait aussi des traces d'inflammation. Autour de la perforation , la muqueuse avait comme disparu. M. Canuet croit que la perforation ici a été la suite de la terminaison par gangrène de l'inflammation de l'estomac, et il pense qu'elle se fit cinq jours avant la mort, après des efforts de vomissement qui ne se remontrérent plus depuis, probablement parce que des-lors les matières s'épanchèrent dans le ventre.

La Section entacă la lecture de plasieurs autres mémoires, dont nouse parlerons qu'à l'occasion des rapports ausquels ils donneront lica, spoir : Observation sur un abets de l'exophige, par M. le docteur Barras; Nosesur une natire qui, dans l'épaisseur de sa paroi antiéreure préente un canal qui, partant de la cavité du col, va aboutir à l'une des trompes, par M. Baudelocque, jeune: Mémoire sur le débrichement dans le riatiement de Paiseures madalese schiurgiondes, par M. le docteur Boulu; cufiu , Observation d'un cas de brisament de calcul visical. Pocasion de co decire Mémoire, M. Richerand fait voir un calcul du poild de figros qu'il a extra trie Mémoire, M. Richerand fait voir un calcul du poild de figros qu'il a extra tetz un enfaut de toin ans.

M. Amussat présente une pièce anatomique qui semble prouver que le nert lacrymal provient, non de la branche ophthalmique de Willis; comme on l'a dit, mais du nerf pathétique.

"Section de Pharmacie. Sónace du 1st octobre. — Calcula. — M. Carento u analysé un calcul veiscal de cochon, et l'a, troute compaé de ga parties de phasphate ammoniaco-magnésien, et d'une partie de cimertanimal. Ce chimiste croît que la cholesterine en se remcontre que de chan les goncrétions morbifede és animants, mais M. Laujiér opposé cette assertion que M. Cherreul a trouvé cette substance dans la bile de plusieurs nimanax mins.

Rapport de MM. Boullay et Heary, sur un coateau ou cisaille à tranchant circulaire, proposé par MM. Arnheiter d'Pelit, mécaniciensjour coupre lis-racius. Les rapporteurs préférent oe conteau, qui a li forme des cisailles de jardinage nommés séasteurs à tête de compas, à celui du'à proposé M. Guilbera. M. Virey présente à la Section des échantillons de ces petit tubercules arrondis qu'on importe d'Alexandri d'Expite en France, sous le nom d'adeclaire ji dit les avoir reconnus pour les tubercules du souchet comestible, cyparus esculentus. L. M. Desfontaines en porte le même iyacment. On les mange en Orient, et ils sont moins gros et mois noirs extérieurement que ceux qui sout apportés du Sénégal.

Opium. - M. Robiquet présente quelques remarques sur la nouvelle analyse de l'opium, par l'action des solutions aqueuses de muriate de soude, d'après le procédé de M. Robinet. (Voyez tome IX, page 61 et suiv. ) Ce chimiste ne pense pas que les alkalis organiques soient dans les végétaux combinés aux acides ordinaires , mais bien à des substances particulières qui remplissent les mêmes fonctions, telles que les prineipes colorans : les acides des végétaux se combineraient de préférence aux terres, ou aux alkalis fixes des plantes. Ayant répété les expérieuces de M. Robinet pour isoler la morphine de l'opium, il obtint d'abord un précipité poisseux ; et la liqueur surnageante filtrée, soumise à l'ébullition, et traitée par l'ammoniaque, ne précipita que fort peu de morphine : ce qui resta de la liqueur laissa déposer un précipité grenu , qui , purifié et examiné , fut reconnu être du muriate de morphine , L'acide hydrochlorique n'avait pu être fourni que par le sel marin. M. Robiquet pense donc que le préteodu codéate de morphine n'est qu'un muriate de morphine, bien reconnaissable, soit par les vapeurs qu'il exhale avec l'acido sulfurique concentré , soit par le précipité qu'ildonne par le nitrate d'argent. Le méconate de soude annoncé par M. Robinet, résulte d'un échange de bases, ce qui arrive fréquemment dans les combinaisons complexes. - M. Pelletier dit que depuis son rapportsur le travail de M. Robinet, il a reconnu aussi que le codéate est un muriate.

Scance du 15 octobre, - Fermentation des mélasses de betterave. -MM. Derosne et Boudet font un rapport sur une note de M. Tilloy, pharmacien à Dijon, relative à un procédé propre à empêcher la fermen. tation des mélasses de betterave. On sait que souvent le produit en alcohol-tiré de ces mélasses est faible, et qu'il se dégage alors du gaz nitreux qui s'oppose à la fermentation ; le même phénomène s'observe aussi quelquefois sur la fin de la cuite des sirops de hetterave : or, M. Tillov a remarqué que quel que soit l'état acide ou légèrement alealisé de ce sirop , il y a dégagement de gaz nitreux et suspension de toute fermentation, de toute production d'alcohol, quand on le délaye dans six ou sept fois son volume d'eau, et à l'aide de la levure. Dès-lors , pour éviter la production du gaz nitreux , il a imaginé de faire bouillir le siron avec le double de son poids d'eau, et environ trois ou quatre centiemes d'acide sulfurique, ce qui dégage beaucoup d'acide carbonique, ct casuite d'ajouter de la levure : en effet , il a vu ainsi s'etablir que fermentation alcoholique régulière, qui a donné les meilleurs produits, et sans aucun dégegement de gaz nitreux. Les commissaires, en applaudisantau travail de M. Tilloy, remarquient, 1.º que son prociéd se trouve depuis plusieurs années consigué daus un outrage de M. Mathieu Domballe, sur la fibrication du sucre de betteraves, avec la différence que ce savant agronome emploire moins d'acide sulfurique et ajoute moins d'eau. 2.º Que ce procédé contredit l'opision de M. Docrociilles, qui attribuit le déagement du gaz nitreux dans le suc de betteraves, à l'addition de l'acide sulforique qui, à disti-11, décompositat quelques nitrates.

Élection de MM. Robinet et Soubeyran, comme adjoints-résidens de la Section.

Lecture d'un mémoire de M. Dublane, relatif à la recherche de l'acétate de morphine dans les liquides antimaux. Dans ce mémoire, il est établi qu'on n'a pu retrouver cette substance ni dans le sang, ni dans l'urine d'une personne qui faisait un usage journalier considérable d'opium et d'acétate de morphine.

Séance du 29 octobre. - Opium. - M. Robinet lit une note contenant des Réflexions critiques sur sa nouvelle analyse de l'opium. - Il établit dans cette note que la morphine est, dans l'opium, combinée avec l'acide méconique, et que, par l'addition d'une solution de muriate de soude, il se forme, d'un côté, muriate de morphine, et de l'autre méconate de soude. Il reconnaît donc la justesse des observations faites sur ce sujet dans la séance du premier octobre , par M. Robiquet. Une discussion s'engage à l'occasion de cette lecture. M. Caventon ne croit pas que le procédé de M. Robinet puisse servir à manifester davantage l'existence des alcalis végétaux tout formés dans diverses substances. M. Pelletier exprime une opinion contraire. M. Robiquet fait remarquer qu'aucun alcali végétal n'est présent dans un produit naturel , sans qu'on y rencontre également quelque base à sel d'ammonisque. M. Pelletier oppose à cette assertion , que dans l'analyse de l'opium par le procédé de M. Robinet, il ne se fait copendant aucun degagement d'ammoniaque. M. Chevalier fait observer aussi que la plupart des végétaux sont ammonia caux, les chenopodium sur tout, et que tous sont bien loin d'offrir dans la même proportion des alcalis organiques.

Lecture d'un mémoire de M. Chatelain, pharmacien à Toulon, sur la conservation et la reproduction des sangues. Nous en rendrons compte lors du repport auquel ce mémoire donnera lieu.

Bhibarde. — Dans ess dernieri temps, M. Nani avuit eru reconnattre un novel sleuit vigétal qu'il a appel trhaberiarie, et qu'il avait âit susceptible de crystellisation. M. Caventou a répét les expériences du chinisté teiline, et a vu que la rhaberbarine viétait tem moins qu'un alcait, et que le prétenda sulfate de rhaberbarine contenuit même des subtinces fort étrangères aux sialtes, per exemple du sulfate de chax. Récherchant'la composition de l'extrait alcoholique de rhabarbe, il y a découvert, à l'aidide de l'alcohol et de l'éther, soit esprets, soit réules une matière grasse contenant «un peu d'huile volatile odroatte, et un principre clorare juure qui pleut se orystalliser, se sublimer saus se dé-

composer, et qui étant dans la rhubarbe ce que sont le piperin dans le poivre, le gentinni dans la gentiane, pent êtra appolés rhabarbarin. Il atiste en outre dans cet extrait une substance brune, insoluble dans Pau, a son etta de pureté, mais qui, combinée avec le rhabarbarin, sequiert la propriété de s'y dissoudre, et forme une combination qui est le caphopicitie de quedques chimistes, la rhabarbarine de Paufi De ce siti, qui a son analogue dans plusieurs autres catraite, par extemple, dans celui du bois de Campéche, od l'Édmatine est unie à un autre prinipe; dans celui de gentaine oit le gentaini net combiné avec une matiére gistineuse, M. Caventou conclut que parmi les substances végétales produient par leur union des comiposé mixtes qu'on doit assimiler, sous plusieurs rapports, aux substances salines.

Notice nécrologique sur M. Giraro fils, professeur d'anatomie et de physiologie à l'École royale d'Alfort.

M. Girard fils, professeur d'anatomie et de physiologie à l'école vétérinaire d'Alfort, inspecteur vétérinaire, Membre de l'Académie royale de Médecine, et l'un des collaborateurs des Archives, estmort, le 22 octobre 1825. À l'âge de 20 ans.

Au moment où la médecine vétérinaire, plus éclairés ure as dignitées ur un importance de ses travaux, fait partout de nobles efforts pour éte se routes étroites où elle a marché si long-temps, et d'élever au rang distinges (qu'ille doit occupre prami le sciences, autome prète ne pouvait être plus funeste pour elle, plus douloureuse pour tous ceux qui s'intéressent à ses progrés, que celle du jeuno et awant professenr, qui fut, sinon le premier auteur, du moins l'un des promoteurs les plus actifs de cette trande innuclius.

M. Girard fils était né à Paris , le 29 mars 1796.

Entré à 15 ans et demi, à l'école vétérinaire d'Alfort, où son père dait alors professeur d'anatomie, il se fit remarquer bientôt par son application et ses succès. Il occupa toptes les premières places, et remportatous les prix; il obtint au mois de novembre 1814, le diplôme de maréchal vétérinaire, et au mois de mai 1816, celta de médecin vétérinaire.

Ce fut alors qu'entraîné par un vif désir d'acquérir de nouvelles connaissances, il résolut pour la première fois d'étudier la médecine; et suivit pendant deux ans les cours de la Faculté.

Nommé inspecteur vétérinaire au mois d'octobre 1818, il fut attaché en cette qualité au dépêt-général des remontes à Caen, et profita de sette occasion pour visiter les haras du Pin. Il composa à cette époque un excellent mémoire sur le cheval Normand, mais il ne l'ajamais publié.

M. Girard fils revint à Paris en 1819, dans l'intention de poursuivre

avec ardeur ses études médicales; reçu élève externe des hôpitaux civils, il se préparait à concourir pour l'internat, lorsque vint à vaquer la chaire d'anatomie de l'école vétérinaire d'Alfort, que M. Girard son père avait occupée pendant 24 ans.

Seul candidat pour octe place, il subit toutes les épreuves du concours d'une manière h'ellisate, et fint nommé à l'unanière des voix, pour rempitr la chaire vacante, MM. les professeurs Chansier et Béclard, juges des concours, combinerni d'èloges M. Girard fils, et félicitèrent l'école d'Alfort de ce qu'elle possédait dans son sein un jeune hommesussi distinces.

Ce fut à partir de ce moment que commencierat véritalismen le terrance les plus importans de M. Girard fils. Les consaissances positives qu'il avait recenillies dans l'étade de la métient de l'anatomie hait impéries, de viarrent peut lui une source féconde d'applications utiles inapirées, deviarent peut lui une source féconde d'applications utiles inapirées, deviarent peut lui une source féconde d'applications utiles la médiente vétérinaire. Dans le cours d'anatomie qu'il fits l'école d'al-la fort en 1820, il démoutra, pour la première fois dans cette école; l'anatomie des divers tisses. Jamais les grandes découvertes de l'ideal de la dissection journalière des animans semblait devoir jeter un grand jour sur l'anatomie, on ignorait encore ce qui était devenu vulgaire depais oans s'anne les côcels de médieries l'aussi peut notire que les legons anatomique de M. Girard fils furent en quelque sorte le commencement d'uné réun verte le pour la médieur évérinaire.

Rapprochant sans cesse par des travaux communs l'une et l'autre de ces deux sciences, il rendit à toutes les deux d'importans services.

En 1853, il inséra dans les Archives un mémoire sur les aponévroses abdominales.

Il y analysa aussi le traité de M. Hurtrel d'Harboval sur la clavelée.

En 1823, l'Académie royale de médecine l'admit dans son sein.

En 484, il entreprit de concert avec M. le professeur Royer Collard, la rédaction d'un Journal de médecien étéprismit, edatif à rivait de la rédaction d'un Journal de médecien étéprismit, edatif à rivait de la toute part le scénnissancés nouvelles, et à entretenir, par un échange de toute part le scénnissancés nouvelles, et à entretenir par un échange continue de travay et de l'emières, une liaion active entre la médecine humaine; entreprise importante, et qui devitérimaire et la médecine humaine; entreprise importante, et qui devint bientét indispensable siur études vétériaires.

Il inséra dans ce Journal plusiours mémoires originaux, tels que les moyens de reconnaître l'ége dans le cheval, un rapport sur la fluzion périodique, des considérations générales sur les fièvres dites essentielles dans les anumanx domestiques.

Il y fit aussi Panalyse de divers ouvrages, entrautres de celui de M. Percivall, intitulé Legons de Médecine vétérinaire. Enfin; il publis en 1325, une Notice sur la vie et les ouvrages de Flandrin.

En quelques années, la médecine vétérinaire fit d'étonnans progrès ; une impulsion nouvelle était donnée; M. Girard fils, quoique malade chaggissant, ne négligaist aueus moyen de communique aux autres Irendrar qui hamianti; renn'artiatis on zéle; jaloux d'attiendre le but qu'il se proposais, et cependant, profondément inquist de sa santé, et déli plain de sombrer presentienness urs fait prochaice, il sembre toujoir regagner par son increyable activité le temps qu'il n'ouit espèrer de l'aveuir. Il se préparant à publier un traité d'automic pérdiné et une physiologie vétériasire, lorsqu'une mort tragique vint le surprendre autoni-écony, et l'entever aux nobles projets qu'il foccempiration tout entier.

Un jeune homme était mort presque subitement à l'école d'Alfort d'une affection gangréneuse. M. Girard fils en fit l'autopsie lui-même, et se piqua avec la pointe de son scalpel.

An bout de queiques jours, une pustule de matwais enretère se matiéra au lim de la piquère. Des accidens généraix virence templiquer cette affection locale, et, malgré tous les soits de l'art le plus éclairé, de l'amiticle a plus tendre: il expris le 20 octobre 1825, laisant après lai, plongés dans une douleur profonde, son père, et une jeune femme, à laquelle il "actiu miq une depuis quedques mois."

Sagues 11 n cant un que captas quoques mois. Ce n'est pas seniement pour les vétérinaires que cette perte est irréparable; la médecine elle-même a vivement ressenti un coup si funeste; et déja, par les services que M. Girard avait rendus à ces deux sciences, on Pouvait apprécier l'importance de ce qu'il aurait fait un jour.

- La société médicale de Dousi propose, pour sujet d'un prix à décerner le premier décembre 1826, la question suivante :

« De Pemploi des révulsifs dons le traitement des inflammations aiguës des organes de la respiration, et dans celui de la gastro-entérite; ° en détermoner le choix et le mode suivant les différens cas et partien-"lièrement le temps de la maladie le plas convenable à leur application." Le pris sera une médaille d'or de la valeur de 200 francs.

Les ouvrages envoyés au concours devront être adressés dans les formes ordinaires, à M. Boulanger, secrétaire de la société médicale de Douai, pour le premier septembre 1826, terme de rigueur.

#### BIBLIOGRAPHIE.

Observations sur les maladies des enfans; par M. VERON, D. M. P., etc.
(Premier cahier.)

M. le docteur Véron, placé assez long-temps comme élève interne à l'hospice des Enfans-Trouvés, a utilisé son séjour dans cet établissent en 1 cu recueillant un grand nombre d'observations sur les maladies qui si

développent dans la première période de la vic : ce sont les résultats de ces diverses recherches qu'il public sous forme de fascicules , renfermant des mémoires détachés relatifs à différens points de pathologie. Ces mémoires, ceux du moins renfermés dans le premier cahier, ont été lus à l'Académie royale de Médecine, et sont devenus l'objet de rapports faits par quelques membres de cette compagnic. Le premier mémoire qui. pas sa brièveté, échappe à l'analyse, comme sa nature le sonstrait à la discussion, présente plusieurs cas d'altérations organiques observées ches des nouveaux-nés, et développées pendant le cours de la vie intra-utérine. Les conclusions de l'auteur , auxquelles on ne peut qu'applaudir , sont qu'on doit examiner plus soigneusement qu'on ne le fait les nouveaux-nés , pour savoir s'ils ne sont pas atteints de quelque lésion à laquelle il scrait possible de remédier , et qu'on ne doit pas se hâter , dans les eas de médecine-légale, de déclarer qu'il y a eu tentative d'infanticide par empoisonnement, parce qu'on trouve dans l'estomac ou les intestins des traces plus ou moins manifestes d'inflammation. - L'autre mémoire n'est pas moins digne d'intérêt; il roule sur l'affection connue sous le nom de muguet, affection qui déià a donné lieu à de nombreux travaux-M. Véron a pu constater que eette maladie se développe dans les points du tube digestif où les follicules muqueux se trouvent en plus grande abondance, ce qui le porte à penser que le muguet a son siège dans ecs follicules. Il réfute l'opinion qui consiste à regarder le muguet tantôt comme bénin , tautôt comme malin , et prouve que la gravité relative de cette affection dépend, non d'une nature différente, mais des divers degrés d'intensité et d'étendue qu'elle peut présenter. Enfin ce mémoire présente un fait de muguet développé antérieurement avant la naissance. - Des faits bien observés, groupés d'après leurs analogies, et des reflexions judiciouses , sont toujours utiles pour la science : les mémoires de M. Véron en renferment beaucoup : on doit donc désirer que ce médecin continue de publier, ainsi qu'il en annonce le dessein, le fruit de ses travaux. RATIER.

Truité complet de l'anatomie de l'homme, comparée dans ses points les plus importans à celle des animaus, et considèrée sous les daublé rapport de l'histologie et de lamarphologie; par Huroutrus Cloqux. (Bregeaut, libriographe, éditeur) — L'ouvange sera composé d'environ (so planches in-4,º et de 100 au 120 feitilles de texte mêms format. Il parat de mois en mois à dater du 120 novembre, par l'unisons de dis planches et de deux à trois fauilles de texte. Le prix est de 6 fr. nar lluraison.

Au point où en sont venues aujourd'hui les sciences naturelles , l'étude de l'une d'elles ne peut-être que difficilement séparée de celle des autres; plus on les rapproche pour étudier comparativement les faits qui entrent dans le domaine de chacune d'elles, et plus ces faits eux-mêmes présentent de chances pour être bien vus et bien interprétés : ainsi, par exemple, la connaissance des caractères des êtres inorganiques nous fait mieux apprécier les caractères qui appartiennent au règne organisé. Ce dernier , à son tour , ne peut-être véritablement bien connu que par celui qui a fait au moins une étude générale des nombreuses classes qui le composent. Si les animaux n'existaient pas, dit Buffon, l'homme serait moins connu; on ne saurait donc trop encourager les efforts des cerivains qui cherchent à mettre en parallèle l'anatomie de l'homme et celle des animaux, et à éclairer ainsi l'organisation de l'un par celle des autres. Tel est surtout le but que s'est proposé M. Hippolite Cloquet, dans l'ouvrage dont la première livraison vient de paraître. Cet ouvrage constitue un traité complet d'anatomie humaine, mais de plus chacun des organes de l'homme est comparé avec ce même organe dans les différens animaux. Il est beaucoup d'objets dont la simple description ne saurait donner qu'une idée plus ou moins incomplète; aussi M. Hippolite Cloquet a appelé à son secours l'art ingénieux de la lithographie, et les nombreuses planches qui accompagneront chaque livraison de son ouvrage n'en constitueront pas la partie la moins importante. Déjà , dans la livraison que nous avons sous les yeux, on peut remarquer plusieurs planches d'un très-grand intérêt, et en particulier celles qui représentent les globules microscopiques tels qu'ils existent dans les différens tissus, où. d'après les recherches les plus réceptes, ils ne différent ni par leur forme. ni par leur grandeur, mais seulement par leur arrangement. D'autres planches, dans cette même livraison, retracent aux yeux de la manière la plus fidèle, la disposition interne de plusieurs tissus, et spécialement des tissus osseux, nerveux et musculaire. On sentira combien est précieuse la représentation bien faite de pareils objets à une époque où l'anatomie de texture est généralement étudiée et acquiert chaque jour une importance plus grande.

La science anatomique e marché si rapidement depuis plusieura années que la plurat de livres étémentaires récements publiés sur la combine sont loin de contenir les découverles plus ou moins remarquables, qui, qui qualques estre, es auccédent chaque jour. Consignées dans des jour-saux ou dans des bulletins de société savantes, éparses dans un grand mombre de volumes, ce découvertes ne déviennent pas en quélques ante sussi vialgaires, aussi répandues qu'elles mériteraient de l'étré. Sous ce réport, le nouvel ouvrage de M. Hyppolite (Copuet comble une pertante lacune. Cest ainsi que, dès la première livraince, on trouve des détaits aussi nonts que curiera une le différence ananchére qui peut servir à distinguer les anionaux et les végétaux. L'auteur moutre, par le plusieurs exemples, combine nute ouvent à se confedure l'organistique de ces deux classes, combien sont souvent insuffisses le traits par les quels on a casay d'établis entre leles une l'âger régouverse de démarca-

tion. Aimi, par exemple, chez plus d'un végétal, la motilité, l'irritabélité, sont véritablement plus prononcées que chez certains animaux. Si la chimie démontre que l'azoie appartient suriout au vêțue animal, elle apprend aussi que ce paz forme un des élémens constitutifs d'un certain nombre de mincipe immédiats des végétaux.

M. Cloquet suit la classification adoptée par M. Cavier dans son Tablean du rêgue animai ş il admet dans sedui-ci quatre granda sembranchemens şavoir, les vertébrés, les mollusques, les articulés et les radjaires; il reconsalt en outre dans ses trois derniers embranchemens, qui consittuent les invertébrés, cinq ordres; savoir, les insectes, les crustacés, les anselides, les mollusques, les voophytes. Il asigne avec autant de précision que de clarté les taractères distinctifs de ces différentes classes du rême animal.

Les divers élémens organiques dont l'ensemble constitue le corps det animaux sont ensuite passés en revue, et en un petit nombre de passes se trouve consigné un savant résumé des divers travaux climiques et analomiques récemment entrepris sur ces élémens qui entrent d'une nière plus ou moins nécessirement dans la composition de tout corps organisé animal. Ces divers élement étant décir. J'auteur comment et tracer l'histoire des différens tissus qui résultent de leurs combinations variées.

Ici se termine la première livraison de l'ouvrage de M. Hippolyte Cloquet. Occupé depuis long temps d'anatomic humaine et comparée, profondément versé dans la connaissance des diverses branches de l'histoire naturelle, ce médecin a entrepris une tâche difficile, mais qu'aussi hien que personne il peut dignement remplir. Nous ne pouvons qu'applaudir à une aussi utile entreprise, et nous pensons que le nouveau Traité d'anatomie humaine et comparée, publié par M. Hippolyte Cloquet sera recherché par tous ceux qui sentent le prix d'une instruction solide, et qui voudront connaître ce que l'étude de l'organisation des animaux peut offrir de plus seillant pour éclairer et perfectionner l'étude de l'organisation de l'homme. Ils sentiront aussi toute l'utilité du grand nombre de planches dont M. Cloquet a enrichi son ouvrage, et qui, exécutées avec une perfection qui ne laisse rien à désirer, pouvent jusqu'à un certain point suppléer à la dissection des objets qu'elles représente avec une rare fidélité. Les livraisons se succèderont de mois en mois, et si, comme nous n'en doutons pas, elles répondent à la première sous le double rapport du texte et des planches , nous croyons pouvoir prédire le succès complet au nouveau Traité d'anatomie humaine et comparée de M. Cloquet : cet ouvrage est du petit nombre de ceux qui sont destinés à devenir classiques.

Traité d'anatamie-chirurgicale, ou Anatamie des régions dans ses rapports avec la chirurgie; ouvrage orné de quatorus planches représartant les principales régions du corps; par AFE. L. M. VELEBAU, D. M. P., agrégé stagiaire à la Faculté de Médeine de Paris, etc. Deux forts volumes in-8.º A la librairie de Crevot, éditeur, rue de l'Escole de Médecine, n.º 3, près celle de la llurpe.

L'anatomie des différentes régions du corps considérées chacune dans leur ensemble, est sans contredit celle dont la connaissance importe le plus au chirurgien, puisqu'elle lui indique la situation respective de toutes les parties qui composent chaque région. Cependant, quoique l'utilité de cette anatomie topographique, qui est lice si intimement à l'étude de la pathologie externe, fut généralement reconnuc, on ne possédait aucun ouvrage où elle fut présentée dans son ensemble et dans tous tous ses détails, et les éerits publiés sur divers points de cette matière, . n'en offraient qu'un tableau très-incomplét. Plusieurs professeurs de l'ecole de Paris, pénétrés de toute l'importance de ce genre d'anatomie, avaient à différentes reprises, appellé l'attention des élèves sur ses nombreuses applications, et dans ces derniers temps surtout, Béclard en avait fait ressortir tous les avantages dans ses savantes lecons : c'est cette anatomie vraiment chirurgicale qui fait l'objet de l'ouvrage que publie aujourd'hui M. Velpeau, ouvrage dans lequel il décrit successivement la disposition anatomique de toutes les régions du corps, en montrant les divers organes dans l'ordré et la situation où ils se présentent sous le scalpel ou le bistouri de l'opérateur ; chaque partie ainsi examinée tourà-tour de l'extérieur vers l'intérieur, est décrite d'abord anatomiquement parlant, et présentée ensuite dans ses rapports naturels ou accidentels avec celles qui l'avoisinent. Dans ce premier volume, l'auteur étudic d'après cette méthode, la tête, le cou, le thorax et les membres supérieurs; comme tous les anatomistes, il divise la tête, en crâne et en face l'et partage le crune en trois régions, la frontale, la temporo-pariétale et l'occipitale, et le considère ensuite dans son cusemble; à la face . il examine successivement les régions parotidienne, nasales, orbitaire, \* zygomato maxillaire, massetérine, génienne, mentale, labiale, olfactive buccale et pharyngienne. L'auteur circonscrit ces différentes regions, ainsi que toutes les autres, par des lignes arbitraires, dont le trajet est indiqué par des saillies osseuses ou musculaires ; il a rattaché à ces descriptions des considérations pratiques sur l'opération du trépan, Pextirpation de la glande parotide, la fistule lacrymale, la cataracte, l'ablation des polynes du nez , la stanhyloraphie, etc., etc.

L'auteur passe ensuite à l'examen du cou, où l'on trouve les régions sus-hyoidienne, sous-hyoidienne, sus-daviculaire, et la partie postérieure du cou qu'il ne désigne par aucun nom particulier. Suivant tou-

iours la même marche, il étudie successivement la peau, la couche souscutance, l'aponévrose, les muscles, les vaisseaux, les nerfs et les os de chacune de ces régions : il fait des remarques intéressantes sur les différences que présentent les blessures variées de cette partie du trone, sur la ligature des artères carotides , thyroïdiennes , sous-clavières , etc., ctc., et indique sommairement les procédés relatifs à l'amputation de la mâchoire, à la bronchotomie, à la lavyngotomie, à l'œsophagotomie, etc.; il fait voir que le muscle omoplato-hyoidien sépare deux espaces triangulaires qu'il nomme le supérieur omo-hyoidien , et l'inférieur omo-trachéal, qui circonscrivent chacune des parties nombreuses, et dont l'esprit saisit mieux l'ensemble et les rapports au moven de cette division anatomique. Aux membres supérieurs, l'épaule est divisée en régions axillaire et scapulaire proprement dite; le bras en régions antérieure et postérieure ; au coude, il examine isolément le pli du bras et le conde proprement dit : à Payant-bras , les régions antérieure , postérieure et les bords; au poignet, les régions antérieure et postérieure; elles sont divisées en palmaire et dorsale à la main, de même qu'aux doigts ; ee chapitre renferme un exposé comparatif des différens procédés d'amputation dans l'article ; des réflexions sur l'opération de l'anévayame des artères axillaire, humérale, etc.; sur la résection des extrémités articulaires, sur le mécanisme de certaines luxations et leurs réductions; sur les eauses de déplacement dans les fractures : l'auteur a désigné encore ici certains espaces anatomiques importans à connaître , tels que le clavi-pectoral , le sous-pectoral, etc.

Le dernier chapitre est relatif au thorax, qu'il divise extérieurement en régions antérieure, postérieure, costale et mammaire, et dont il examine ensuite l'intérieur ; la description est toujours faite d'après la même méthode que celles des parties précédentes, et contient également des considérations pratiques, qu'on lira avec fruit; je terminerai en faisant observer que l'auteur a généralement insisté sur la description des aponévroses dont il rapporte les nombreuses modifications à des transformations diverses du tissu cellulaire formant une enveloppe sous-cutange générale qui ne varie dans les divers points que par des degrés différens de densité, et au'il désigne sous le nom commun de fascia superficialis, Si M. Velpeau s'est éclairé dans la rédaction de cet ouvrage, des recherches nombreuses faites avant lui , il y montre en même temps les connaissances anatomiques les plus précises, et les détails qu'il présente prouvent qu'il a fait une étude approfondie de la matière qu'il vient de traiter. La marche que l'Auteur a adoptée nous paraît très méthodique, mais on pourrait en général désirer plus de concision dans ses descriptions, les observations d'anatomie pathologique qu'il v a entremélées, font quelquefois oublier l'aridité de l'étude des détails multipliés de notre organisation; mais quelquefois aussi elles sont trop longues et étrangères à l'objet spécial du livre ; il eut peut-être du aussi abréger dayantage ses discussions sur certaines opérations. Néanmoins, on peut dire que l'auteur a su remplit le but qu'il s'était proposé, et nque ne doutans pas que son ourrage ue soit également recherché des éléves qui ont besoin d'un guide str, et des chirurgiens qui y trouverout des considérations intéressantes et importantes sous le rapport des résultats pratiques qu'elles présentent.

Formulaire pour la préparation et l'emploi de plusieurs nouveaux médicamens; par F. MAGREDIE. Cinquième édition. — Septembre 1845.

Nous ne croyons pas qu'il faille chercher dans les progrès continuels de la chimie médicale et pharmacologique, la cause des éditions réitérées du formulairelde M. Magendie, lesquelles ont paru pour ainsi dire annuellement depuis sa première publication. Elles ont moins résulté. nous n'en doutons pas, de la nécessité de tenir l'ouvrage au niveau des connaissances acquises , que de l'habitude routinière de formuler ; car il est vrai de dire que malgré les progrès que la médecine a faits de nos jours. il cat encore un bien grand nombre de personnes pour lesquelles la pratique médicale semble consister plutôt dans la prescription de longues formnles , que dans une thérapeutique raisonnée et basée sur les principes d'une saine physiologie. Cependant, nous ne voulons pas conclure de ces reflexions que le formulaire de M Magendie soit rédigé d'après un aveugle empyrisme; nous pensons au contraire, que la méthode qu'il a suivie dans l'exposition de chacun des médicamens dont il fait mention . devrait être la seule qu'on suivit en étudiant leurs propriétés spéciales, et leur mode d'action sur l'économie. Ce formulaire est d'ailleurs trop généralement connu pour qu'il soit nécessaire d'en ranneler, ici le plan et les distributions : mais nous ferons remarquer que malgré les additions assez nombreuses que l'Auteur à faites à cette nouvelle édition, elle présente néanmoins des omissions que nous croyons devoir signaler ici ; il n'v est nas fait mention du cyanure de mercure, du chlorure de sodium dont on a fait un usage avantageux, extérieurement et intérieurement dans différentes circonstances : M. Magendie passe également sous silence les nouvelles recherches de MM. Orfila et Bally sur la narcotine, et celles du premier de ces médecins sur la morphine. Nous ferons observer aussujet des sels de morphine, que celui que M. Robinet avait désigné sous le nom de codeate, et dont il est question dans ce formulaire, n'est qu'un hydrochlorate ainsi que M. Robiquet vient de le démontrer; il n'ent pas été non plus sans intérêt, de rapprocher de l'huile de croton tiglium, celle du pignon d'Inde, dont les propriétés sont les mêmes, d'après les expériences de MM. Pelletier et Caventou et les observations de MM. Kapeler et Récamicr ; enfin , eût-il été hors de propos d'indiquer aussi le mode de préparation nécessaire à l'administration de racine de grenadier et son action contre le ténia?

Dissertation sur les affections locales des nerfs; par P. J. Descor; travail fuit sous la direction de M. Becland. Un volume in-8.º Paris, 1825.

L'ouvrage que nous annonçons iei , et qui fut l'objet de la dissertation inaugurale de M. le docteur Descot, renferme un grand nombre de faits importans, et les résultats intéressans des expériences de Béclard sur les altérations locales des nerís. Jusqu'à présent cette partie de la patho-logie du système nerveux n'avait point été présentée dans un cadre complet, et l'on ne possédait que des observations éparses dans les différens recueils scientifiques. On doit donc savoir gré à M. Descot de la réim-pression d'un travail, où l'on trouve tout à la fois les opinions d'un ob-servatour aussi exact que l'était Béclard, et les faits qu'il avait recueillis lui-même sur un point de la science qui n'avait encore été que peu étudié. Cette publication doit d'autant plus intéresser aujourd'hui, que quoique l'attention soit plus specialement fixée sur les alterations du système nerveux', cependant on ne s'était occupé particulièrement que de celles de ses parties centrales. Nous n'indiquerous pas içi chacun des sujets que renferme cet ouvrage, nous nous bornerons seulement à dire que toutes les altérations des nerfs y sont décrites avec une précision remarquable , ainsi que les faits pratiques et les détails d'anatomie pathologique qui s'y rattachent. Aussi pensons nous qu'il devient indispensable à tons ceux qui veulent avoir des notions positives sur la pathologie du système nerveux.

Iconologie de l'organe de l'ouie; par S. T. Schmering; traibuit du latin par le docteur Rivallie. Broch, in-8,° avec un allas in-4,° Chez Grécot, libraire.

Parmi les travaux anatomiques de Sœmmering, celui qui a pour objet l'organe auditif, est sans contredit l'un des plus importans; aussi le docteur Rivallic vient-il de rendre un véritable service à la science, en mettant à la portée de tous les lecteurs un ouvrage que sa rarcte et son prix dlevé empechaient de pouvoir consulter avec facilité. La lithographie a reproduit avec une netteté et une précision remarquables, les parties les plus déliées de l'oreille interne ; et que la gravure seule sem-blait pouvoir rendre convenablement. Ces planches d'une exécution parfaite, sont accompagnées d'une brochure qui contient leur explication, et dans laquelle M. le docteur Rivallie annonce, que cette publication peut être considérce ; en quelque sorte, comme l'introduction à un traité de la surdité qu'il se propose de publier incessamment. Tout en se bor-uant à une simple traduction , M. Rivallié aurait du parler des conduits recemment découverts par Jacobson , et s'il n'avait pas connaissance des recherches de cet anatomiste, il cut au moins du s'assurer des noms de coux que Sommeting à cités et ne pas dire Folius, Schellhomer, Mcekelli, Monrol, Comparette, Wildeberge, etc., pour Folli, Schelammer, Meckel, Monro, Comparetti, Wildberg, etc. — Mais ces dautes de litterature médicale n'ôtent rêm à l'exactitude et à la perfection des detalls anatomiques représentés dans les dix-sept planches qui composent cet ouvrage, qui doit être recherché de tons les médecins jaloux de posseder des connaissances précises sur les détails des parties les plus complexes de notre organisation.

Arch génér Cahier de Novembre .



A Canal ouvert parses deux extrémites, paraissant être la continuation ou plutot une béfurcation de la trompe droite

# MÉMOIRES

ET

## OBSERVATIONS.

**ресемвие** 1825.

Observation extraite d'un rapport fait à M. le Procureur du Rois, le 8 mai 1823, par M. Alpin. Devende ; agrégé à la Faculté de Médecine, sur un empoisonnement par le sublimé corrosif.

L'HISTOIRE de l'empoisonnement par le sublimé corrosif est presqu'aussi complète que possible. Les travaux de MM. Orfila, Brodie, Smith, Lavort, Campdell, et d'autres médecins, ont jeté le plus grand jour sur l'action que le deuto-chlorure de mercure exerce sur l'économie animale, les lésions qu'il produit, et les movens d'arrêter ses ravages. D'une autre part, il est peu de praticiens qui n'aient en occasion d'observer des cas d'empoisonnement de ce genre, Eh bien! le croirait-on, les fastes de l'art possèdent à peine quelques faits exacts où se trouvent retracés chez l'homme les symptômes auxquels il donne lieu, et la rapidité avec laquelle il conduit les malades au tombeau. Les savans praticiens que nous venons de citer, ont surtout appuyé les connaissances qu'ils nous ont fournies, sur des expériences faites chez les animaux. C'est principalement par des essais de ce 9.

genre que M. Orfila est parvenu à découvrir le contrepoison de cette substance délétère : en un moi, il restait encore à démontrer aux praticiens qui nient la possibilité que des phénomènes chimiques puissent s'opérer dans l'estomac de l'homme vivant comme dans un vase inerte, il restait, dis-je, à leur démontrer, par des faits observé chez l'homme, que l'affinité chimique est une force indépendante de l'influence vitale, et c'est ce que prouve, d'une manière rigoureuse, l'observation suivante:

Nous fûmes appelé le vendredi 6 mai 1825, à onze heures du soir, par M. M ....., taillandier, pour donner nos soins à sa femme qui venait d'être affectée tout-àcoup d'une maladie aiguë. Nous la trouvâmes dans l'état suivant : elle était étendue dans son lit : les membres abandonnés à eux-mêmes ; la peau froide , couverte de sueur : la face pâle . décolorée : les veux ternes , abattus . exprimant la souffrance et l'horreur de la position où se trouve une personne qui sent qu'elle n'existe plus que pour mourir. Les lèvres et la langue étaient blanchâtres, contractées; la soif vive ; la déglutition tellement difficile et douloureuse, que les moindres gorgées de liquide par l'irritation qu'elles déterminaient, domnaient lieu à des contractions spasmodiques de l'œsophage et de l'estomac, suivies de vomissemens de matières blanchâtres; muqueuses, filantes, et de matière bilieuse verte lorsque les efforts de vomissement étaient prolongés. La pression du cou était suivie de douleur : une sensation de chaleur et de cuisson existait dans tout le traiet de l'osophage; la peau de l'abdomen était froide dans tous ses points ; la région épigastrique seule dénotait de la douleur à la moindre pression. Des évacuations alvines avaient eu lieu, et des envies d'aller à la selle se répétaient fréquemment; elles étaient tellement pressantes, que la malade demandait avec precipitation qu'on la fit descen dre de son lit, et à l'aide de soutiens s'assevait sur le vase

de nuit. (Elle a conservé le même courage jusqu'à sa mort.) Des épreintes et un sentiment de cuisson très-fort accompagnaient les déjections. La malade accusait une chaleur des plus vives dans l'estomac, ainsi que des douleurs insupportables. Les battemens du cœur étaient profonds, lents; le pouls petit, filiforme, à peine sensible : la respiration s'exécutait d'une manière très-lente.

Sur le plancher de la chambre et le long du lit de la malade, étaient des matières muqueuses très-blanches qui paraissaient provenir de vomissemens rétiérés; dans d'autres points du plancher, existaient des matières analognes, mais plus blanches et plus grumeleuses; leur aspect était tel, que l'on pouvait y soupçonner la présence du lait. Sons une table et dans un coin de la chambre on voyait un endroit humide parsemé d'une poussière blanche, qui n'avait pas été dissoute dans le liquide au milieu duquel elle était répandue. On nous dit que cette substance était le reste du poison que la malade avait avalé. Nous avons recueilli chacune de ces matières à l'aide de linges très-propres.

Différens vases se trouvaient sur une table; les mis contenaient du lait; les autres un liquide analogue à de l'eau, quant à la saveur et à l'aspect.

Nous interrogeâmes M. M...... sur ce qui s'était passé avant notre arrivée, et nous apprimes que depuis la perte d'un béritage sur lequel elle comptait, sa femme était restée triste; que, d'un autre côté, étant affectée d'une amaurose complète de l'eeil droit (amaurose dont nous avions constaté l'existence plusieurs mois aupara-vant), et voyant que la vue de l'œil gauche diminuait sensiblement, elle avait manifesté à plusieurs réprises on dégoût pour la vie, ce qui avait engagé son mari à garder constamment sur lui la clef d'une armoire où if déposait son argent, et où étaient renférmés trois paquets de sublimé corrosif de trois gros et demi châcun.

Nous avions en effet donné nos soins à M. M...... pendant les mois d'octobre, novembre, décembre 1824, et janvier 1825, pour des pustules syphilitiques existant à toute la surface du cuir chevelu, des membres, et particulièrement aux avant-bras et aux jambes ; pustules qui avaient résisté à plusieurs traitemens intérieurs administrés par des médecins habitués à traiter de semblables affections. Nous avions jugé convenable de les traiter à l'aide de bains d'eau simple tenant en dissolution du sublimé corrosif, et la dose en avait été portée jusqu'à une once par bain. Trois derniers bains n'avaient pas été pris par le malade dont la guérison était opérée : seulement il avait entamé une dose de sublimé pour faire cesser quelques éruptions partielles de petits boutous ; le reste paraissait avoir été pris par la femme M......, et la dose, d'après les renseignemens donnés, pouvait être évaluée à trois gros.

M. M..... ajouta que trois semaines auparavant, à la suite de sollicitations et d'instances, il lui avait abandonné la clef d'une armoire ou étaient renfermés les paquets de sublimé, clef qu'il gardait avec soin, et que le vendredi 6 mai 1825, à six heures du soir, étant à travailler avec ses ouvriers, il avait entendu beaucoup de bruit dans la chambre où était sa femme, ce qui l'avait engagé à y monter : qu'il l'avait trouvée dans un état de désordre extrême, vomissant à chaque instant, exprimant des souffrances très-vives , allant fréquemment à la selle , et qu'alors prévoyant qu'elle s'était empoisonnée avec l'un des paquets de sublimé, il en avait acquis la certitude en vérifiant le nombre qui lui en restait. Qu'il avait envoyé chercher immédiatement du lait, que la malade s'était d'abord refusée à prendre, mais qu'il l'y avait forcée. Il évaluait la quantité de ce liquide ingéré dans l'estomac, à une demi-pinte.

Nous interrogeames la malade sur ce qu'elle avait pris:

ces sortes de questions la mirent dans une agitation extrême, et sur la prière que lui faisait son mari de dire si cétait lui qui lui avait donné le sublimé, elle répondit très-distinctement non. Nous lui demandâmes dans quel véhicule elle l'avait avalé. Dans de l'eau, nous dit-elle. Questionnée sur le vase qui avait servi à contenir la subtance vénéneuse, elle désigna une tasse rouge parmi plusieurs que nous lui montrâmes. Cette tasse nous a paru très-propre. Ayant frotté sa cavité avec le doigt, nous n'avons constaté aucune espèce de saveur. La paroleélait alors assez libre-pour que la malade pât nous rendre compte de tont ce qu'elle brorouvait.

Nous nous empressames de lui faire prendre de l'eau albumineuse; nous lui fimes appliquer 30 sangsues à l'épigastre et 20 au 201, un cataplasme sur l'abdomen; et nous la quittâmes à minuit et demi environ. (Les vomissemens avaient été trop considérables pour que nous jugeassious nécessaire de lui administrer un émétique.).

A huit heures du matin, nous vînmes la revoir; son état était à-peu-près le même. Le pouls s'étant un peu développé, nous réliérâmes les applications de sangsues, et nous y joignimes de l'eau de graine de lin édulcorée, ainsi qu'un quart de lavement dans lequel nous fimes entrer douze goultes de laudanum. La malade nous parla plus facilement qu'à notre première visite, et nous désigna les points du corps eù elle souffrait le plus. (L'épigastre et tout le trajet de l'ossophage.)

A midi et demi nous la trouvâmes dans un état d'abattement plus grand : elle put cependant encore nous dire que la moitié inférieure de son corps était morte; qu'elle, ne sentait plus ses jambes ni ses cuisses, et que malgré qu'on la pinçat, elle n'en avait aucune conscience. Nous, apprimes qu'avant notre arrivée, elle avait eu une sueur, froide dans laquelle on avait cru qu'elle allait expirers. Le même traitement fut contiuné. A cin pleures elle. avait cessé de vivre. La personne qui lui administrait des soins, nous a assuré qu'elle avait conservé sa connaissance jusqu'au dernier moment, et qu'elle avait succombé dans le cours d'une syncope.

Le dimanche 8 mai, à neuf heures du matin, étant accompagné de M. Marye, docteur en chirurgie, nous nous rendimes à la Morgue, où le cadavre de la femme M...... avait été transporté. Nous procédâmes à l'examen et à l'ouverture du corps, en présence du commissaire de police. Voici quels en furent les résultats:

Cadavre très-gras, très-fort; roideur cadavérique trèsprononcée; chaleur éteinte à l'extérieur; membres supérieurs dans la demi-flexion; membres inférieurs dans l'extension.

Aucune trace d'ecchymose à la peau, ni dans le tissu cellulaire, ni dans les muscles, ce dont nous nous sommes assurés par des incisions multipliées.

Examen de la litt.— Cuir chevelu non ecchymosé: le cramen escé, sa voûte détachée, les vaisseaux de la duremère nous ont paru légèrement injectés. L'arachnoïde était infiltrée de sérosité blanchâtre, et les vaisseaux un peu plus gorgés de sang à la surface de l'hémisphère gauche qu'à celle de l'hémisphère droit. Audessus des circonvolutions antérieures du lobe droit du cerveau, et à la surface de l'arachnoïde qui les tapisse, existait un petit corps blanchâtre ayant environ cinq lignes de longueur sur une ligne et demis de la regeur. Il se réduisait en parcelles grenues, à la manière des concrétions.

La substance cérébrale était généralement ferme, celle du lobe doube ganche beaucoup plus injectée que celle du lobe droit; les ventricules latéraux contenaient deux cuillerées environ de sérosité rosée; la substance du cervelet était injectée, le lobe gauche plus que le lobe droit; les ners optiques présentaient tous deux le même volume, malgré l'amaurose de l'esil droit; l'extrémité supérieure de

la moelle offrait une consistance très-grande. Après l'ablation du cervean nous trouvâmes dans les fosses occipitales inférieures 4 on 5 cuillerées environ de sérosité anguinolente dont une partie sortait du canal rachidien.

Les lèvres étaient décolorées; la langue enfoncée dans la bouche, ramassée sur elle-même, offrant à sa base une fonle de papilles développées de telle manière que leur largeur égalait celle d'un pois. On voyait à leur centre l'orifice de leur canal excréteur marqué par un point noir.

Il n'existait aucune trace d'ecchymose dans les muscles du con. La luette, plus volumineuse que de coutume, présentait en arrière nne teinte violacée, les piliers postérieurs du voile du palais ainsi que la portion de membrane minqueuse appliquée sur les vertêbres participaient de cette coulenr; la portion de l'œsophage qui occupe la région du col était blanche et sans altération sensible,

L'épiglotte offrait à son centre et en arrière, sous la forme d'une plaque ronde, un réseau vasculaire d'une couleur noire que l'on est pu prendre pour une escarre. Les ligamens arythéno-épiglottiques étaient dans le même état; une teinte légèrement violette se faisait remarquer dans toute l'étendue du laryns; à partir de cet organe un réseau vasculaire se dessinait dans la trachée artère; aux bronches il devenait plus prononcé, et plus on se rapprochait de leurs éxtrémités, plus les traces d'inflammation paraïssaient évidentes.

Quant aux poumons, ils étaient mous, crépitans; leur tissu, rouge et injecté principalement en arrière, surnageait quand on le plongeait dans l'eau. Dans la cavité de chaque plèvre existaient 4 onces environ desérosité congeâtre; ces sacs membraneux nous ont paru sains,

Une quantité considérable de graisse tapissait en avant le péricarde ; le cœur était accru en volume ; ses cavités droites gorgées de sang noir, ses cavités gauches vides; l'épaisseur de ses parois proportionnée à la dilatation de ses cavités; sa surface interne ne présentait aucune trace de rougeur. Les gros vaisseaux n'offraient rien de remarquable. Quant aux parois de la poitrine il n'y existait aucune ecchemose.

Examen de l'abdomen. - Sa surface antérieure était narsemée d'une foule d'ecchymoses arrondies, bordées d'une auréole jaune et offrant à leur centre des petites plaies triangulaires, traces évidentes des sangsues appliquées pendant la vie. Les muscles ne présentaient rien de remarquable. La paroi antérieure de l'abdomen étant détachée, on voyait les intestins distendus par des gaz, recouverts par le grand épiploon parfaitement sain, enfoncé sous les côtes; l'estomac, peu volumineux, offrait une surface extérieure violette et tachetée de points d'un rouge brunâtre disséminés principalement le long de ses deux courbures et donnant à cet organe l'aspect d'un granit rouge à fond violet. Des ecchymoses nombreuses se remarquaient tout le long de l'insertion des épiploons gastro-hépatique et gastro-colique; la aussi on observait une teinte noirâtre très-prononcée. Une surface de l'étendue d'un pouce carré seulement paraissait saine : elle avoisinait le pylore antérieurement. L'intestin grèle et le gros intestin n'étaient que légèrement injectés, en sorte qu'il résultait de ces deux aspects si opposés un contraste extraordinaire.

Des doubles ligatures farent appliquées aux orifices cardiaque, pylorique et à l'extrémité inférieure du rectum L'estomac et les intestins furent enlevés de l'abdomen et placés isolément dans des bocaux, sons le secau du scellé.

Ayant procédé le lendemain à l'examen de l'intérieur de ces organes nous avons pu observer que la membrane muqueuse de l'estomac était dans doute son étendue d'un rouge-brique; ses replis, de couleur noire, s'étendant de l'orifice cardiaque à l'ouverture pylorique, se distinguaient à peine du reste de la surface de cette membrane, tant les traces générales de l'inflammation étaient profondes. La portion de la membrane muqueuse qui tapisse les courbures de l'estomac, était érodée, rugueuse; tous ses vaisseaux fortement injectés ne formaient qu'un lassis poirâtre.

La membrane interne du duodénum était légèrement injectée et tapissée d'une bile où dominait la résine verte. Quant à celle des autres intestins, elle n'était que légèrement rosée.

La vésicule biliaire très-volumineuse était remplie de bile verte épaisse, au milieu de laquelle se trouvaient plusieurs calculs de la grosseur d'un pois. Le foie, de volume ordinaire, décoloré, avait l'aspect et la consistance du foie gras. La rate était assez volumineuse; les reins dans l'état naturel.

La cavité du bassin contenait 8 onces environ de sérosité sanguinolente. La portion du péritoine qui est en contact avec l'ovaire droit, présentait une plaque de sang coagulé, de la largeur d'une pièce de deux francs, qui paraissait provenir de la rupture de vaisseaux appartenant au tissu même de l'ovaire. L'utérus offrait un léger accroissement en volume. Son orifice était oblitéré par un mucus épais, blanchâtre, entièrement albumineux, répandant une odeur de lochies très-manifeste et tout-àfait analogue à la substance qui ferme la cavité de l'utérus dans les premiers temps de la grossesse. Dans l'intérieur de cet organe se trouvait un tissu formé par des filamens rougeâtres très-peu consistans et au centre duquel on voyait un point blanchâtre de quelques lignes de diamêtre, mais où nous n'avons pus découvrir de traces d'embryon. Ge tissu avait beaucoup d'analogie avec des rudimens de placenta, et nous fûmes d'autant plus portés à le regarder comme tel, que les règles avaient été supprimées à leur dernière époque.

Nous procédâmes avec M. Barruel à l'analyse chimique des substances vomies et de celles contenues dans le tube digestif.

Les deux paquets de sublimé que M. M.... avait conservés pesaient chacun trois gros et demi, et ne contenaient que cette substance pure.

Le linge qui avait servi à ramasser la substance blanche que l'on regardait comme le reste du poison avalé, fut traité par l'eau. La dissolution filtrée offrait tous les caractères du deuto-chlorure de mercure.

Deux autres linges qui avaient été employés à recueillir les matières vomies, soumis à l'action de l'eau bouillante, ne nous fournirent pas la moindre trace de sublimé corrosif, ils contenaient au contraire beaucoup de calomélas.

Il nous fut impossible de constater l'existence du deuto-chlourue de mercure dans les liquides contenus dans le tube digestif. Mais ayant apperçu entre les replis de l'estomac une foule de petits grains blanchâtres, nous les avons traités par l'eau, et le liquide n'a fourni aucun précipité par les réactifs; c'est alors que nous les avons pris et frottés sur une lame de cuivre parfaitement décapée et humectée avec un peu d'acide hydrochlorique; il s'est immédiatement formé une couche de mercure métallique.

Cette observation, curieuse sous beaucoup de rapports, nous fournit donc la preuve évidente que le lait et l'eau albumineuse décomposent immédiatement le sublimé corrosif, puisqu'il a été impossible de retrouver même des atômes de cette substance dans les matières vomies peu de temps après l'ingestion du lait dans l'estomac, et confirme entièrement les expériences faites à ce sujet par M. le professeur Orfila. Une seule objection peut être faite à cette conclusion: malgré l'emploi d'une pinte de lait, la malade a succombé dans un espace de temps trèscourt.

Mais cette objection, spécieuse en apparence, est complètement détruite par les trois circonstances suivantes.

1.º Il s'est écoulé un très-long espace de temps entre le moment où le poison a été ingéré dans l'estomac et celui où la malade a pu prendre du lait.

2.º La dose de poison était énorme, puisqu'elle peut, sans aucune exagération, être portée à trois gros.

3.º An moment où le lait a été pris, déja le pharynx, 7 cosophage et l'estomac avaient été sous l'influence du sublimé. Ce dernier organe était contracté, plissé sur luiméme, et les replis de la tunique muqueuse contenaient une certaine quanitié de la substance véneneuse, puisque, même après la mort, on en a retrouvé quelques portions transformées, il est vrai, en calomélas, mais autant sous l'influence du fluide secrété par la membrane muqueuse elle même, que par l'action du lait et de l'albumine.

Les traces d'inflammation trouvées dans toute l'étendue de la membrane interne de la trachée artère et des bronches portent en outre à penser que le sublimé corrosif agit aussi sur les poumons, quoique les expériences faites sur les animaux n'aient donné aucun indice de cette influence.

Mémoire sur la sciatique, ou névralgie fémoro-poplitée; lu à l'Académie royale de Médecine, section de Chirurgie, par J. H. Révelllé-Parise, membre-adjoint.

Une vérité aussi affligeante que démontrée en pathologie, c'est que plus nos moyens paraissent multipliés pour attaquer et détruire une maladie, et moins le succès répond à notre attente. Ensorte qu'on peut dire, que l'impuissance de l'art est précisément en raison directe des ressources qu'il sémble présenter. Parmi une foule d'exemples que l'on pourrait citer, nous ne choisirons que la névralgie vulgairement connue sous le nom de scéatique. Si l'on compulse les auteurs qui ont écrit à ce sujet, on est frappé de l'étomante variété de remèdes employés et vantés pour la guérison de cette opiniâtre affection. On en ferait une pharmacopée entière.

Dans ces derniers temps, on a eu recours à une substance employée depuis long-temps en Angleterre : on a administré à l'intérieur l'huile essentielle de térébenthine unie au miel ou à un sirop quelconque. Comme il arrive toujours, ce médicament fut à peine essayé, que l'enthousiasme exagéra ses avantages, on ne vit plus que des observations de sciatiques guéries, et guéries tutà, citò et jucunde. Carune agréable chaleur se répand, dit on, aussitôt dans le nerf, signe et présage certains d'une guérison prochaine. Mais bientôt l'expérience dissipa le prestige. On ne tarda pas à s'apercevoir que l'huile essentielle de térébenthine ne guérissait radicalement cette névralgie que bien rarement; qu'il n'y avait le plus souvent qu'une légère amélioration, et qu'enfin, introduite dans l'appareil digestif de certains individus délicats et irritables, il se manifestait des coliques, de la diarrhée, des phlyctènes buccales et labiales, le priapisme, l'ivresse, et même de violens accès de fièvre, phénomènes favorables, si l'on veut, à un système trop exclusif, mais qui n'en est pas moins exact, et qu'il faut énoncer, car la véritable orthodoxie médicale consiste dans le bon et le vrai de quelque part qu'ils viennent.

Toujours infidèle et souvent dangereux, le médicament dont il s'agit ne doit donc inspirer que très-peu de conlânce. De deux choses l'une, ou on l'emploie à des doses légères, et alors on n'obtient aucun résultat, ou on l'emploie à des doses élevées et dans ce cas, il est difficile do talculer les accidens qui peuvent survenir. En augmentant graduellement les doses, on n'est pas même sur d'atteindre le but, car l'irritation gastro-intestinale se manileste quelquefois subttement. Nous pourrions invoquer ici en preuve de mos assertions, le témoignage de praticiens distingués, si nous ne craignions de donner trop d'étendue à ces réflexions.

Frappé des inconvéniens dont je viens de parler, j'ai recherché les moyens capables d'obtenir, pour la guérison de la sciatique, des succès plus rédes et plus constans. Après un grand nombre d'essais, je me suis assuré, que la méthode qui offre le plus de chances de guérison, est encore celle de Cotugno (Domenici Cotunii de ischiade nervosté, commentarius, Viennæ, 1770) tont en rejettant la théorie que ce médecin propose. On sait que cette méthode consiste à appliquer des irritans, comme des vésicatoires, des moxas, ou le fer rouge; dans les endroits où le nerf seiatique est le plus facilement sommis à leur action; comme à la parier supérieure et externe de la jambe, à la malléole externe, et au coude-pied.

L'observation a prouvé en outre que le vésicatoire immédiatement appliqué au jarret, ainsi que Barthes le conseille, était moins efficace que dans l'erdroit indiqué avec beaucoup de précision par Cotugno. Sie ut medium remplastri totum fibulos caput occuparet, susque deque superesset, sed maxime deorsim. Hine vero et illine extrema longitudinis emplastri, alterum ad popitiem assenderet, alterum descenderet ad tibiam (op. citi cap. 519 p. 105). L'Une précatution important et ici, est d'entretenir un'ocer-

Une precaution importante e.q. est d'entretent un certain temps la suppuration du vésicatoire et du moxai Les vésicatoires volans, quoique multipliés, nem ont pasparu avoir des effets aussi avantageux, qu'en opérant sur le même point de révulsion.

Il est en outre, un phénomène particulièrement remarquable dans cette espèce de névralgie, c'est la constipa-

tion; ce phénomène, qui n'avait point échappé aux anciens, ces fidèles observateurs de la nature, est tellement important à considérer, que je ne pense pas qu'on puisse jamais guérir une sciatique soit aiguë, soit chronique, sans rétablir et surtout sans maintenir la liberté du ventre, précepte qu'il est souvent plus aisé de donner que d'exécuter, quoique rien ne soit plus aisé en apparence.

La liberté des déjections alvines est une condition si nécessaire au traitement méthodique de la névralgie fémoro-poplitée, qu'elle suffit quelquefois pour en obtenir la guérison. Nous connaissons un individu qui, atteint depuis neuf mois de sciatique, et sur lequel on avait épuisé presque tous les remèdes employés contre cette maladie, fut guéri par le fameux remède de Leroi; qu'on juge si ce miracle fut exalté par les ignares pracones du charlatanisme. Un épicier opérait à Paris, il y a quelques années, des cures qu'on disait merveilleuses, au moyen d'une poudre dissoute dans une certaine quantité de liquide et administrée en lavement : on y courait en foule, je me suis assuré que ce remède n'était que du muriate de soude mêlé d'un peu de jalap. Un membre de la Chambre des députés fut délivré l'année dernière, par ce moyen, d'une névralgie fémoro-poplitée antérieure. Quoi qu'il en soit les laxatifs et les purgatifs ne peuvent être considérés que comme auxiliaires; employés seuls, ils échouent le olus souvent.

. Lorsque, par un traitement persévérant et bien comhiné, on est parvenu à guérir une sciatique opiniâtre, le praticien doit porter ensuite toute son attention sur. le membre qui en a été le siège. S'il est faible, amaigri; tendant à l'atrophie, eugourdi; il faut se hâter de lui rendre toute son énergie et sa force première, car l'expérience aprouvé que dans ce cas les récidives sont fréqueptes et la guérison presque impossible. Chaleur et mouvement sont les deux moyens qui paraissent avoir dans ce cas le plus d'efficacité; des frictions sèches, non pas avec une brosse douce, mais bien avec une des plus rudes, sont ici très-avantageuses. Nous recommandons particulièrement encore le bain de sable chaud, dans lequel on laisse plongé plus ou moins long-temps le membre appauvri. Il est vraiment étonnant, pour le dire en passant, que parmi les nombreux établissemens de bains de la capitale, ceux de sable chaud soient tout à fait négligés. Les anciens en faisaient un grand usage, spécialement dans la maladie objet de ces remarques. On sait que l'empereur Auguste l'employa avec succès dans une affection de ce genre. Sed remedio arenarum atque arundinum confirmabatur. Telles sont les expressions de Suétone (vita Casar. Aug. n.º LXXX). Quel que soit le remède dont se servit Antonius Musia. toujours est-il que le bain de sable en faisait partie.

Je passe maintenant à quelques observations; elles ont été extraites d'un assez grand nombre : encore n'en ex-

poserai-je que la substance et le précis.

L's Obs. — M. D..., âgé de 52 ans, commis dans une administration, fut attaqué sans cause bien connue, à la fin de 1823, d'une sciatique des plus vives du côté drôit. Les douleurs étaient intolérables; elles avaient lifeit par élancemens, par les fulgura doloris; comme dit si bien Gotugno; des sangsues appliquées le long du trajet du neff, des émolliéns, le repos, ainenèrent quéquie son-lagement. M. D... se coyalt guéri, mais chaque fois qu'il voulait marcher, les élancemens se reproduisaient avec une telle violence qu'il ne pouvait s'appliyer su'i le côté malade, et selon son expression, il trathait son membre; plutôt que de s'en servir. On tenta une foule de remêdés, tous furent sans succès, ou du moins n'en eurent que de peu de durée.

H y avait trois mois que le malade était dans cet état l'orsque je le vis. Voulant apprécier d'une manière positive l'éfficacité de l'huile essentielle de térébenthine, je fis suspendre tout autre médicament et je l'administrai à la dose, d'un gros par jour, puig graduellement jusqué à trois gros dans un excipient convenable. Dès le quatrième jour le malade éprouva un mieux très-sensible, qui se soutint pendant quelque temps; M. D... voulut en profiter pour aller, à son bureau, mais quoique bien couvert et marchant avec précaution, les douleurs reparurent avec. une nouvelle intensité. Envain chercha-t-on à les calmer au moyen de nouvelles doses de térébenthine; les effets ne répondirent nullement à notre attente, bientôth même la chaleur et la sécheresse de la gorge, la gastralgie, des coliques très-vives, nous forcèrent den discontinuer. Pusage,

C'est alors que j'eus recours à la méthode de Cotugno. J'appliquai donc mi large emplâtre vésicatoire à la partie externe et inférieure du genou, sur, la tête même du péroné, Ce, ne fut qu'au huitième jour que le malade éprouva un soulagement marqué: au vingtième; it était entièrement guéri, et, depuis cette époque, la maladie n'a point reparu. On, eut, soin d'entretenir, la liberté du ventre, soit par des lavemens, soit par l'emploi réiteré de l'huile de riciu. Els synthymboni la gallo seu amétoni.

"H. Obs. — M.; B... âgée, de 29 ans, d'un tempérament tellement nerveux et irritable que la cause la plus lègère produisait des attaques de nerís ou de profiquis émotions, éprouva, sur la fin de l'hiver de 1824, de violentes donleurs dans tous les membres, ce qui augmenta la susceptibilit morbide dont elle était affectée. Tout-à coup ces, dou-leurs disparurent et se concentrèrent sur le nerf sciatique. Elles furent si vives dans le commencement, et les intaruccischiatique jusqu'au pied, que la malade n'osait faire le moindre mouvement: des ongles de fer, disait-elle, semblaient, la déchirer. Les émolliens, les adoucissans, les

narcoliques furent employés sous toutes les formes et avec une rare persévérance, mais inutilement. Un large emplâtre de poix de Bourgogne mis au pli de la fesse procura d'abord quelque soulagement, soulagement qui ne dura que peu de temps. Quelques vésicatoires volans appliqués sur la partie externe de la cuisse ne produsisirent même aucun avantage. Un médecin ayant proposé l'emploi d'un looch térébenthiné, la malade y consentit, mais les premières cuillerées ayant été rejetées par l'estomac, il fallut y renoncer.

Au bout de cinq mois de souffrances, ayant été consulté, je proposaj l'application d'un vésicatoire arrosé de laudanum sur la tête du peroné, vésicatoire qu'on entretiendrait au moyen de la pommade au garou. Ce moyen ayant été précédemment employé sans succès, ma proposition fut rejettée : on la traita même de barbare. Cependant la maladie continuant avec la même violence, M.º B., se résigna, et le vésicatoire fut appliqué. Dès le sixième jour. les picotemens incommodes disparurent, la douleur diminua progressivement, enfin la malade put faire quelques pas dans sa chambre. Toutefois la névralgie n'étant pas encore complètement guérie au vingt-unième jour, M.º B., crut hâter sa guérison en provoquent la suppuration du vésicatoire par l'usage d'une pommade trèsactive. Mais son espoir fut complètement décu, car les douleurs reparurent aussitôt avec une extrême violence. Appelé sur-le-champ, j'en reconnus la cause, elles se calmèrent au moyen d'un cataplasme émollient fortement arrose de laudanum, appliqué sur le vésicatoire irrité. Ce dernier fut continué quelque temps avec modération, et M. B., se rétablit complètement en quinze jours , à dater de l'accident dont nous venons de parler.

III. Obs. — M. L... agé de 57 ans, d'un tempérament sanguin et robuste, s'étant assis sur un banc de pierre très-froid au mois d'avril 1825, fut atteint d'une sciatique

très-vive. Quat orze jours d'un repos absolu et dans la position horizontale, des laxatifs répétés, huit ventouses scarifiées qui saignèrent abondamment, et placées sur la cuisse, le long du trajet du nerf sciatique, dissipèrent les accidens. Le malade reprit ses occupations habituelles. Trois mois après, M. L... s'étant fatigué par une longue course, voulut prendre un bain de rivière, mais dès le lendemain les douleurs reparurent avec une intensité toute nouvelle. Le malade eut recours aux movens précédemment employés, mais cette fois, ils furent sans succès. L'huile essentielle de térébenthine, administrée jusqu'à la dose de trois et quatre gros par jour, malgré des coliques et une chaleur vive à l'épigastre, produisit de l'amélioration, mais qui ne fut pas durable. Chaque fois que le malade voulait faire une course un peu longue, les douleurs revenaient avec force; enfin j'obtins la guérison par l'application d'un vésicatoire à l'endroit désigné par Cotugno, et qu'on ent soin d'entretenir modérément pendant trente-deux jours.

IV. Obs. — Sonts, gendarme d'élite, âgé de 34 ans, d'un tempérament sain et vigoureux, était sujet, presque tous les ans, à des douleurs de sciatique du côté droit, pour lesquelles il subit avec succès divers traitemens. Atteint de nouveau par cette affection sur la fin de 1824, il eut reçours aux moyens qui l'avaient déja guéri, mais ils furent sans utilité. Je lui proposai l'huile essentielle de térébenthine, ce qu'il accepta avec empressement. Les premières doses amenèrent, dès le second jour, une diminution notable des douleurs. Rappellées aussitôt par les mouvemens de progression, on augmenta la dose du médicament, mais divers accidens ayant eu lieu, on se vit forcé d'en suspendre l'usage.

Sur ces entrefaites, le malade partit pour Saint-Cloud où l'appellait son tour de service. Il y résida environ quatre mois, et là étant livré à lui-même, il essaya une

multitude de remèdes d'une activité plus ou moins grande. Eutre autres choses, il se fit frotter le membre malade avec une brosse des plus rudes et des plus âpres, de manière à enlever l'épiderme en différens endroits. Il prit jusqu'à deux gros de jalap à la fois pour opérer de violentes purgations, qui eurent lieu en effet, mais sans obtenir le moindre amendement. M'ayant entendu dire que j'avais vu en Espagne, en 1812, un soldat se guérir de la sciatique au moven d'une traînée de poudre à canon placée sur le trajet du nerf sciatique et à laquelle on mit le feu, Sontz eut recours à ce mode de cautérisation, mais l'effet ne répondit point à son attente. Enfin il eut le storque courage de se faire fustiger, toute l'extrémité inférieure malade et jusqu'à cinq reprises différente, avec une poignée d'orties. L'urtication, comme on sait, a été recommandée dans ce cas, par plusieurs médecins anciens et modernes; mais ici, quoique le membre fût couvert de pustules et les douleurs très-cuisantes, le malade n'en éprouva ancun soulagement. Je ne rapporte ces circonstances que pour prouver, d'une part. l'inutilité d'une foule de moyens proposés pour la guérison de cette affection; et de l'autre jusqu'où peut aller la ferme volonté de guérir.

A son retour à Paris, je trouvai le malade très-souffrant. Obligé de se courber en marchant, il ne faisait mouvoir la cuisse qu'au prix des plus vives douleurs.

Voulant m'assurer quelle serait l'efficacité du vésicatoire dans une affection aussi opiniâtre, je fis suspendre toute espèce de médicament et après quelques jours de repos, j'appliquai à l'endroit désigné un large vésicatoire dont on entretint la suppuration avec ménagement. Au neuvième jour, il y eut un mieux très-sensible qui continna les jours suivans. Gependant, comme les choese ne marchaient pas assez vite au gré du malade, il crut hâter sa guérison en excitant le vésicatoire. Il employa donc à mon insu une pommade épispastique très-active. Mais, comme dans l'observation précédente, dès le soir même de vives douleurs se firent sentir; elles se calmèrent par le repos, des laxatifs et surtout par l'emploi des cataplasmes opiacés sur la partie ulcérée. Enfin la guérison fut complète le vingt-cinquième jour. Toute-fois le malade garda encore quelque temps son vésicatoire qu'il ne ferma même que graduellement.

La cuisse et la jambe étaient amaigries et d'une faiblesse telle que le malade boitait en marchant. Cette claurdication disparut aussitôt que par des frictions séches, des onctions avec le baume opodeldoch, et l'usage des bains de sable chaud, l'extrémité eut repris son volume et sa force première.

De ces observations et des réflexions qui les précédent, nous pensons être en droit de tirer les corollaires suivans :

1.º Que la méthode de Cotugno peut comparativement être jugée la plus efficace pour la guérison de la névralgie fémoro-poplitée, surtout quand l'affection est chronique.

2.º Qu'il convient d'entretenir plus ou moins longtemps la suppuration des vésicatoires ou des moxas.

3. Que cependant on doit éviter avec soin toute application irritante sur les exutoires et ulcères artificiels ouverts dans les endroits désignés par Cotugno.

4.º Que la liberté du ventre est une condition importante pour la guérison de la névralgie dont il s'agit.

5.º Qu'il faut se hâter de fortifier le membre malade par tous les moyens les plus convenables, si l'on veut éviter des récidives aussi l'réquentes que dangereuses, et même la désorganisation du nerf. Rapport médico-légal sur l'examen du cadavre d'un enfant nouveau-né, que l'on présumait avoir été victime de violences exercées sur lui; par MM. G. ARCHAMBAULT et CAULAY, docteurs-médecins à Saumur.

Nous soussignés, etc. etc., nous sommes transportés le jeudi i3 octobre 1825, à 11 heures du matin, à l'hospice de la Providence, pour visiter le corps d'un enfant nouveau né qui avait été trouvé le matin exposé mort à la porte de cette maison.

Le cadavre qui nous a été présenté par l'une des religieuses, était enveloppé d'une grosse toile grise, la tête était couverte d'un petit bonnet; ces objets ayant été enlevés, nous avons procédé à son examen.

Hablitude extérieure. — Le corps de l'enfant, qui est du sexe féminin, est parfaitement conformé; sa longueur est de 17 à 18 pouces, son poids de sept livres et demie; il existe des cheveux sur la tête; les ongles bien formés recouvrent l'extrémit des doigts; le cordon ombilical, long d'un pied, avait son insertion à-peu-près à la partie moyenne du corps; il était flasque, et avait été coupé et non lié.

Le crâne est déformé; les os qui le composent paraissent disjoints, et le cerveau semble former eutre eux une poche volumineuse, molle et mobile; il existe une contusion avec ecchymose aux régions frontale et occipitale; en incisant le cuir chévelu sur ces parties, on trouve du sang extravasé dans le tissu cellulaire sous-cutant. Les yeux sont ouverts, ils présentent une rougeur remarquable; les lèvres sont d'un brun noirâtre; la vulve est d'un rouge vif. La peau est d'un rouge cerise sur toute sa surface; l'Épiderme est enlevé dans plusieurs parties; telles que la tête, la face, la poitrine et les membres; en général, il se détaché avec la plus grande facilité, et laisse à nu le derme d'un rouge très-vif. On observe sur le ventre et les membres, mais surtout aux jambes, plusieurs cloches ou phlyctènes remplies d'une sérosité rous-satre qui s'écoule quand on les perce: Elles ressemblent très-bien à celles que produit une brilure au premier degré.

Les membres examinés avec soin n'ont offert ni fractures, ni luxations; ils sont très-flexibles et mous comme tout le corps, mais ils sont frais comme lui et ne présentent aucune putréfaction. Après cet examen extérieur, l'ouverture du cadavre a donné lieu aux observations suivantes.

Crdne. — Les os du crâne ne présentent pas de fractures, mais le frontal, les pariétaux et l'occipital offrent un écartement très-grand entre leurs sutures; leurs liaisons membraneuses sont très-relachées et en partie déchirées; ces os sont affaissés sur eux-mêmes, ce qui cause la déformation dont nous avons parlé plus haut. Le cerveau est dans un état de colliquation et comme en bouillie rouzeátre, il sort à travers l'écartement des os.

Thorax.—Il n'existe pas d'épanchement dans la poitrine : les poumons sont peu développés, ils sont appliqués sur les côtes des vertèbres dorsales, et ne couvrent qu'en partie le péricarde; ils sont noirâtres, nullement crépitans, leur tissu est mou, et pour la consistance, il présente la plus grande analogie avec le foie. Après les avoir détachés avec précaution, nous les avons mis d'abord tout entiers dans un vase contenant plusieurs pintes d'eau, ils sont tombés au fond très-promptement; coupés par petits morceaux, ils es sont également précipités. Le cœur était dans l'état naturel, seulement plus mou; l'ouverture inter-auriculaire ou trou de Botal, et le canal artériel étaient perméables.

Abdomen. - Il n'existe pas d'épanchement : les organes

de cette cavité n'offrent rien de remarquable, ils sont bien conformés; le foie, la rate et les reins paraissent comme le cœur, un peu mous; le canal veineux était perméable.

Nous pouvons conclure de ce qui précéde ; 1.º que l'enfant qui fait le sujet de ce rapport est né à terme : 2,º qu'il était viable; 3.º quant à la question de savoir si l'enfant a respiré ou en d'autres termes, s'il est né vivant, elle paraît d'abord très-difficile à résoudre ; car la rougeur vive et générale de la peau, celles des ouvertures naturelles. la présence de plusieurs phlyctènes, pouvaient faire croire d'abord d'une manière positive à l'existence préalable d'une inflammation produite par le contact d'un liquide bouillant sur la surface du corps ; et comme l'inflammation ne peut exister sans qu'il v ait vie, en admettant celte brûlure on était conduit à penser que l'enfant avait vécu, et par suite qu'il avait été victime de violences exercées sur lui : l'état particulier de la tête pouvait venir encore appuyer un peu cette idée. Mais en étudiant cette question avec toute l'attention qu'elle mérite, plusieurs considérations viennent atténuer et même infirmer cette opinion. D'abord l'état du crâne et du cerveau ent été sans doute suffisant pour faire cesser la vie presque instantanément si l'enfant eût existé au moment de la naissance, et alors nous n'aurions plus d'inflammation ultérieure pour l'attester : si l'on considère ensuite qu'un fœtus qui meurt au milieu des eaux de l'amnios et qui v reste plusieurs jours, peut présenter à-peu-près les divers états de la peau et du crâne que nous avons observés, (comme le pensent MM. Chaussier et Orfila qui ont fait des recherches spéciales sur ce sujet); si, enfin, nous joignons à ces considérations les signes tirés de l'état des poumons et du cœur, qui indiquent qu'il n'y a pas eu de respiration, l'état de mollesse des chairs et des organes intérieurs, nous viendrons à conclure qu'il est bien plus vraisemblable que l'enfant dont nous avons examiné le cadavre n'a point vécu, mais qu'il est mort dans le sein de sa mère plusieurs jours avant l'accouchement, et que son séjour dans les eaux de l'amnios suffit ponr expliquer les altérations particulières que le cadavre nous a offertes.

Comme on ne peut trop appeller l'attention des médecins sur les faits qui se rattachent à l'infanticide, et qui peuvent contribuer à éclairer quelques-uns des points, souvent obscurs, de cette question médico-légale, nous avons pensé qu'il serait utile de faire connaître le rapport qu'on vient de lire. On voit ici les conséquences qu'on avait déduites de l'aspect que présentait le cadavre de cet enfant; déja il existait des soupçons de mort violente, et cependant les phénomènes qui avaient donné lieu à cette opinion prouvaient, au contraire, le plus évidemment, que le fœtus était mort dans l'utérus long-temps avant son expulsion, L'expérience a démontré, en effet, que lorsque le produit de la conception cesse de vivre au milieu des eaux de l'amnios, à une époque avancée de la grossesse, et qu'il y séjourne plusieurs jours ou quelques semaines, le cadavre est peu consistant, flasque : l'épiderme est blanc, plus ou moins épaissi, s'enlève par le plus léger contact : la peau est d'un rouge cerise, ou brunâtre, dans toute son étendue, ou dans quelques points seulement: les os crâniens sont disjoints, mobiles, le cerveau dans un état de colliquation, etc. (Orfila).

Or, tous ces caractères se sont présentés ici, et l'existence de cette sérosité roussitre qui soulevait l'épiderme dans quelques points, n'annonçait rien autre chose sinon que cette décomposition n'était pas très-récente. Le seul signe qui pouyait faire supposer que l'enfant éfait sorti vivant de l'utérus, était cette ecchymose des régions frontale et occipitale; mais s'il est vrai que c e phénomène s'observe assez ordinaitement quand le fetus a cu vie au moment de la naissance, il est également vrai qu'on a vu des fœtus morts dans l'utérus, qui offraient à leur sortie une sembiable ecchymose (Orfila). Cette circonstance seule ne pouvait donc pas infirmer la conclusion déduite de l'ensemble des autres altérations que présentait le cadavre. et dont la valeur a d'ailleurs été très-bien appréciée par MM. les rapporteurs. Ce genre d'altération, qui n'est point la putréfaction qu'éprouve le corps animal exposé à l'air, caractérise un mode particulier de décomposition, qui dispose d'ailleurs les matières animales à se putréfier ensuite plus rapidement quand elles sont en contact avec l'air libre. Quant aux conclusions de ce rapport, des renseignemens ultérieurs nous ont appris qu'elles avaient été parfaitement justes, car on a recueilli des preuves qui démontraient que l'enfant était né mort avec toutes les altérations qui ont été décrites. C. P. OLLIVIER.

Histoire d'un cas d'hémiopie, suivie de quelques réflexions; par Ch. Pravaz, D. M. P.

Le Numéro de juin des Archives générales de Médecine renferme une suite de considérations sur quelques anomalies de la vision, qui paraissaient in expliquées jusqu'ici. Le docteur Wollaston en renouvelant, dans les Transactions philosophiques pour 1824, l'hypothèse de la semi-décussation des nerfs optiques, présentée, il y a un siècle, par Vater, nous avait suggéré la pensée que la même disposition anatomique pourrait servir à l'interprétation de plusieurs phénomènes dont la raison suffisante n'avait pas encore été donnée. Il a été démonté, en effet, que la supposition d'un entrecroisement partiel satisfaisait à toutes les circonstances des diverses aberrations du sens de la vue, telles que l'hémiopie, la diplopie avec toutes de la vue, telles que l'hémiopie, la diplopie avec toutes

486 немлорие.

ses variétés et le strabisme. Nous avons discuté incidemment la grande question du changement de foyer dans Pappareil optique, lorsqu'il s'adapte la vision des objets situés à des distances variables. Nos raisonnemens ont été accueillis par des physiologistes du plus grand mérite, mais comme les conclusions qui en dérivent sont rejette d'une manière absolue daus un traité élémentaire dont la seconde édition vient de paraître, il ne sera pas hors de propos de les appuyer d'un nouveau fait.

Suivant M. Magendie, les faits sont la science; nous ne partageons pas entièrement son opinion; la science est surtout dans la manière de les observer, de les coordonner et dans la rigueur des inductions que l'on en tire. Quelle que soit la contiance de la moderne école dephysiologie dans les résultats sanglans de ses expériences sur les animaux, nous pensons que la pathologie nous fournit des lumières beaucoup plus certaines; la nature procède autrement que nous lorsqu'elle veut mettre en évidence la structure intime des organes, et nos moyens grossiers d'expérimentation n'ont rien de comparable à ceux qu'elle embloie.

L'observation a démontré que l'atrophie de l'un des yeux ou la paralysie de l'une des rétines coïncidait presque indifféremment avec l'altération du nerf optique de l'un ou de l'autre côté au-delà de la selle turcique; nous avons dit que cette circonstance singulière ne pouvait s'expliquer sans admettre l'entrecroisement partiel des nerfs optiques; car, si la décausation était complète, l'affection se propagerait constamment du côté opposé à l'œil malade. La paralysie simultanée des segmens correspondans des deux rétines dont Vater et M. Wollaston ont cité des exemples, vient l'appui de cette opinion à laquelle le cas suivant, extrait d'un journal étranger, donne une nouvelle force (n).

<sup>(1)</sup> Medical and Physical Journal of London; january, 1825.

MM. B... âgée de 65 ans, avait éprouvé le q décembre 1816, une légère attaque d'hémiplégie à gauche. Elle recouvra dans la suite en grande partie l'usage de ses membres, mais elle demeura affectée jusqu'à sa mort en 1821, d'une hémiopie dont voici les principales circonstances. Lorsqu'elle regardait un objet quelconque, elle ne pouvait en apercevoir distinctement que la moitié droite: l'autre partie demeurait pour elle dans une obscurité presque complète. Ce phénomène avait lieu, soit qu'elle fit usage des deux veux ou du droit seulement; mais lorsqu'elle regardait avec l'œil gauche seul, l'obscurité était beaucoup plus grande. Lorsqu'elle fut assez rétablie pour sortir du lit, on reconnut qu'en faisant mouvoir vers sa droite un objet dont elle n'apercevait d'abord que la moitié, lorsqu'il lui était présenté directement, elle pouvait alors le voir en entier : au contraire si on le portait vers sa gauche, les yeux restant dirigés en avant, elle ne pouvait en apercevoir aucune partie.

L'auteur de cette observation, en adoptant l'hypothèse de l'entrecroisement partiel pour en donner l'interprétation, suppose que la partie droite de chaque rétine était paralysée; mais il est évidemment dans l'erreur sur le côté affecté, puisqu'il à fait remarquer que la partie obscure de chaque objet était constamment à gauche. Le système que nous avons présenté sur la composition des nerfs ontiques satisfait complètement à toutes les circonstances de ce cas; en effet, nous avons supposé que chacun d'eux se forme de trois faisceaux dont un seul prend naissance dans l'hémisphère même où il se trouve à son épanouissement dans la rétine, les deux autres venant de l'hémisphère opposé; et les phénomènes morbides sont en relation avec cette hypothèse. L'épanchement était à droite. puisqu'il y avait hémiplégie à gauche; les deux filets qui viennent des tubercules quadrijumeaux et du corpus géniculatum externum dans l'hémisphère droit, et qui passent

488 неміоріе.

dans l'orbite gauche pour se distribuer à la partie gauche de la rétine; étaient comprimés ainsi que le filet nerveux qui naît du tubercule cendré à droite, et se distribue à la partie gauche de la rétine droite, Que devait-il résulter de cette compression des deux filets qui donnent la sensibilité au plus grands esgement de la rétine gauche, sinon une plus grande obscurité du même côté? La rétine droite n'était paralysée que dans la partie qui reçoit l'influence du filet merveux qui naît à droite du tubercule cendré : aussi la vision de ce côté était-elle d'autant plus distincte que l'objet était porté plus à droite.

Aux inductions que fournit l'observation pathologique.

qu'oppose M. Magendie? Une expérience et un raisonnement fort étranges. Il a séparé en deux parties égales l'entrecroisement des nerfs optiques sur la ligne médiane. et l'animal a perdu immédiatement la vue, donc la décussation n'est point partielle, mais complète. Certes, ce n'est pas en raisonnant de la sorte que l'ingénieux physiologiste donnera à la science qu'il cultive d'ailleurs avec tant de distinction , la rigueur et l'exactitude des sciences physiques qu'il semble nous promettre. L'anatomiste le moins exercé pourra lui répondre que des communications vasculaires existent indubitablement entre les deux nerfs optiques à leur conjonction, et qu'il n'a pu les détruire sans anéantir l'exercice de leurs fonctions. Un simple choc exercé sur le globe oculaire suffit pour suspendre la vision, produire des éblouissemens et la sensation de mille étincelles lumineuses, et il faudra croire qu'un instrument tranchant peut être porté dans l'intérieur du crâne, séparer violémment la substance des perfs sans qu'il en résulte un tel trouble des sensations qu'elles ne présentent plus rien de constant et de certain à l'observateur. Une femme avait eu la partie supérieure du crâne enlevée par un instrument tranchant; le fragment osseux en forme de calotte sphérique lui servait à demander l'aumône. Lorsqu'on pressait sur la dure-mère mise à découvert, il lui semblait voir, disait-elle. dans son langage populaire, mille chandelles à la fois. Est-il donc étonnant que les chiens ou les lapins que M. Magendie a soumis à ses expériences, cessent de voir au moment où il sépare les hémisphères cérebraux pour opérer la section des neris optiques à leur conjonction. Beaucoun de physiologistes d'un esprit sévère ont re-

marqué combien doivent être suspectes les inductions tirées des phénomènes observés sur des animaux dont les organes sont interrogés au milieu des angoisses de la douleur. C'est cependant sur de pareils fondemens que l'on a voulu élever une nouvelle théorie des sensations. Peu s'en est fallu que la prétention de changer la face de la science n'ait fait déposséder les nerfs optiques et olfactifs de leurs fonctions pour en revêtir le nerf de la cinquième paire. On se borne aujourd'hui à soutenir que ce dernier a seulement une influence très-grande sur l'action des nerfs des sens : c'est réduire beaucoup la hardiesse des premières propositions , que de descendre à cette conclusion presque triviale. Personne n'a jamais douté que pour des organes aussi délicats que les appareils de la vue et de l'odorat. l'intégrité de toutes leurs parties ne fût une condition essentielle du maintien de leurs fonctions. M. Magendie prétend que cette influence d'un nerf sur l'action d'autres nerfs , est neuve dans la science ; en lisant l'histoire de l'Académie des Sciences (année 1727). il verrait que Petit avait déja remarqué qu'en coupant sur des chiens le nerf intercostal à la hauteur des troisième ou quatrième vertèbres cervicales, les yeux devenaient ternes, s'atrophiaient, jetaient de la chassie ou des larmes, que la cornée s'applatissait, et qu'une vive inflammation s'emparait de la conjonctive, etc. Si M. Magendie a observé des phénomènes semblables en coupant le nerf de la cinquième paire, qui a des connexions avec le nerf in-

tercostal, ce n'est presque qu'une vérification de faits déja connus, et on ne peut dire qu'il ait imprimé sous ce rapport une grande impulsion à la science. Il en est de même d'autres prétendues découvertes qu'il ne s'attribuerait point (car nous sommes loin d'accuser sa bonne foi) avec plus d'érudition. Ainsi Chirac et Duverney avaient cru démontrer avant lui que le vomissement n'est jamais dû à l'action de l'estomac, mais à celle du diaphragme et des muscles abdominaux, proposition contestée par Litre, comme elle l'est de nos jours. Avant M. Magendie, M. Charles Bell avait appris aux physiologistes que les racines antérieures et postérieures des nerfs spinaux doivent être distinguées sous le rapport de leurs fonctions. Mais notre but n'étant point d'exercer ici une justice distributive, qui se fait d'ailleurs très-bien dans les journaux étrangers, nous arrivons à une seconde proposition des élémens de physiologie où, malgré le ton dogmatique qui est dans les habitudes de l'auteur, nous verrons qu'il n'a pas raisonné avec plus de force.

M. Magendie, dans son exposition du mécanisme de la vision, rejette sans hésiter, comme démentie par l'expérience, l'hypothèse d'un changement de fover dans le plobe oculaire, suivant la variation de distance de l'objet éclairé, hypothèse qui a été admise par la plupart des physiciens et des physiologistes. Il ne dit point de quelle manière l'expérience a parlé, mais il s'en rapporte aux calculs d'un astronome russe, M. Simonoff, qui a prétendu prouver que ce changement était superflu pour expliquer la vision distincte à différentes distances. Nous ne doutons point que M. Simonoff ne soit un habile géomètre, mais il n'est probablement ni anatomiste, ni physiolooiste : il se fût épargné la peine d'élever sur des données essentiellement inexactes de pénibles calculs, dont le résultat est renversé par le plus simple raisonnement. Les courbures des diverses surfaces réfringentes de l'œil ne sont point déterminées et ne peuvent l'être, parce que tout change après la mort dans la conformation du globe oculaire, soit parce que les muscles ne le compriment plus, soit parce que les membranes n'ont plus la même tension, à cause de l'évaporation des liquides qu'elles renfermaient. La puissance réfractive des milieux que traverse la lumière n'est pas connue davantage, comme nous l'avons déja dit : or quel problème d'optique est-il possible de résoudre sans ces données? De Lahire avait aussi essayé de demontrer que la variation du foyer oculaire n'était pas indispensable à la netteté de la vision, mais du moins ses conclusions ne se fondaient point sur des calculs insignifians, elles n'ont pas été admises par les savans qui se sont occupés depuis lui de la même question; Home. Ramsden, Olbers, Young, dont l'autorité peut être onposée à celle de M. Simonoff, ont regardé comme incontestable une modification quelconque dans l'appareil de la vision : nous avons fait voir que s'ils n'avaient pu parvenir à préciser sa nature, c'est qu'ils avaient considéré comme simple un phénomène complexe. Si l'œil était constitué de manière à percevoir avec la même netteté et sans aucun changement préalable, les objets situés à des distances variables, pourquoi ne le pourrait-il instantanément? Or les expériences de Poterfield, répétées par le savant Young à l'aide de l'optomètre, démontrent qu'il faut un temps appréciable pour faire coıncider à différentes distances les deux images du fil adapté à l'instrument. Nous avons indiqué un autre moyen plus simple de mettre en évidence le changement de foyer. Il consiste à regarder à la fois avec une lentille et à l'œil nu un corps métallique brillant tel qu'une aiguille ou une épingle. On apercoit deux images de ce corps plus ou moins séparées, et qui s'éloignent parallèlement à mesure que l'expérience se prolonge. Une autre preuve de la nécessité d'une modification dans l'appareil optique pour s'adapter à l'éloignement des objets, est l'artifice qu'emploient plusieurs myopes afin de distinguer plus nettement les corps placés à une distance un peu considérable : ils appliquent deux doigts aux angles interne et externe de l'œil, fournissent ainsi un appui au muscle orbiculaire des paupières qui, se contractant fortement, comprime le globe oculaire et rend moins convexes les surfaces réfringentes. Dans l'exercice ordinaire de la vision, les muscles droits et obliques dont l'antagonisme a été admis par Morgagni et Vinslow ont pour effet, comme nous l'avons démontré, d'allonger le diamètre antéro-postérieur de l'œil, et de disposer cet organe à la perception distincte des objets très-voisins, Ainsi , malgré l'autorité de M. Magendie, appuyée de celle de M. Simonoff auguel nous avons opposé un autre astronome non moins célèbre, le savant Olbers de Brême, nous persistons à croire que l'admirable instrument de la vision doit se modifier et se modifie en effet, d'une manière très-simple, suivant l'éloignement des corps éclairés qu'il doit percevoir.

200

Considérations sur quelques altérations de couleur de la substance corticale du cerveau, suivies d'observations d'encéphalite; par M. BILLARD, interne des hópitaux de Paris.

Si les médecins qui nous ont précédés ont souvent considéré comme essentielles des maladies dont l'encéphale était le siège, c'est que, peu habitués aux recherches d'anatomie pathologique, ils méconnaissaient de véritables altérations de la substance cérébrale, et considéraient comme sain un organe qui ne l'était pas réellement. Malgré l'attention scrupuleuse avec Jaquelle se font aujourd'hui les ouvertures de cadavres, nous nous trouvous souvent embarrassés pour constater les altérations de certains organes, dont les aspects trop variables rendent difficile et quelquefois même impossible l'examen comparatif de leur état sain et de leur état morbide. Les altérations de l'encéphale, surtout, sont souvent méconnucs ou contestées : il est donc de l'intérêt de la science de recueillir et de publier tous les faits propres à dissiper l'obscurité dont se trouvent fréquemment enveloppées les maladies de l'organe de l'intelligence; je ne doute pas que cette utilité ne soit sentie par tous les médecins jaloux de remplacer par des idées positives les opinions hypothétiques du système de l'essentialité.

Tous les organes du corps humain sont susceptibles d'énrouver des altérations de couleur et des altérations de texture. Ces dernières, plus propres à frapper lessens. sont faciles à reconnaître et à décrire, et l'on ne discute ordinairement que sur la nature de la cause qui les a produites. Quant aux altérations de eouleur, elles échappent souvent à l'attention du médecin qui confond par fois celles qui résultent d'une eause passagère et accidentelle ; avec celles qui sont dues à un état pathologique permanent.

Les altérations du cerveau doivent être étudiées sous ce double point de vue : déjà les différentes colorations que présente la pulpe cérébrale aux environs des lésions de tissu, ont été observées et signalées dans les ouvrages de MM. Lallemand, Rostan et de beaucoup d'autres auteurs à qui la science est redevable de belles recherches sur les maladies du système nerveux; mais on ne s'est point encore occupé de l'étude spéciale des altérations de couleur de la substance du cerveau, altérations qui ne se bornant point à la lésion locale qu'elles accompagnent, s'étendent sur la surface entière de l'organe, et pénètrent l'épaisseur de son tissu. Cependant il me semble intéressant de rechercher à quelles causes accidentelles ou permanentes il est raisonnable d'attribuer ces colorations, et quelles 33 "

conséquences on peut rigoureusement tirer de leur examen. Je me propose de publier ici quelques faits propres à éclairer ce point d'anatomie pathologique. C'est de la substance corticale seulement que je veux m'occuper d'abord. Cette substance, éminemment vasculaire, est susceptible d'offrir de nombreuses variétés d'aspect, ainsi que toutes les parties du corps où prédomine le système capillaire, et dont les altérations sont aujourd'hui assez bien connues. Pour apprécier ces modifications de la couleur de la substance grise, il faut bien connaître son aspect dans l'état sain ; nous pourrons difficilement trouver des mots capables d'en donner une idée exacte, et l'expérience plutôt que les descriptions fournira cette notion; cependant nous pouvons dire que la substance corticale de l'encéphale est naturellement d'un gris de plomb (1) auquel se mêle une nuance légèrement violacée; et que lorsqu'on y pratique une section verticale, on observe deux couches entrevues par Vicq-d'Azyr, et notées depuis avec soin par MM. Esquirol et Foville, à la Salpétrière : l'une profonde, un peu plus foncée en couleur, et se trouvant séparée par une ligne peu tranchée, mais perceptible à l'œil nu; l'autre qui est superficielle, et dont la section simule à son bord une sorte de transparence cornée (2). M. Rolando a également fait remarquer l'existence de deux couches dans la substance grise du cervelet (3). Que la substance grise soit glanduleuse, ainsi que le pensait Malpighi, qu'elle soit fibreuse ou globuleuse, suivant l'opinion de beaucoup d'autres anatomistes, toujours est-il qu'il y pénètre beaucoup plus de sang que dans la substance blanche. Or, ce sang peut

<sup>(1)</sup> Beglard, Anatomie generale.

<sup>(2)</sup> Vicq-d'Azyrn'a point décrit d'une manière spéciale ces deux couches ; il les a seulement indiquées en passant dans quelques-unes de ses planches.

<sup>(3)</sup> Osservazioni sul cerveletto Mem. della Acad, delle Scienze di Torino 1823.

se trouver en plus ou en moins dans la substance dont il s'agit; delà, deux premières causes de variétés d'aspect : en effet, si l'on dépose dans l'eau ou l'alcohol, une tranche de cerveau, on trouve que la substance corticale est décolorée au bout de quelques jours. Cette décoloration provient de l'absence du sang, dont le liquide se trouve à son tour légèrement teint. Ce que l'on produit artificiellement de la sorte, s'observe par fois sur le cadavre : i'ai vu la substance corticale décolorée, et quelquéfois même tellement blanche et pâle, que la surface du cerveau avait quelque ressemblance avec de la cire modelée; ie n'ai point assez bien observé l'état de l'intelligence et la nature des symptômes que le malade avait offerts pendant la vie pour pouvoir faire ici quelques rapprochemens entre les symptômes et l'état pathologique de l'organe : peut-être que des observations ultérieures m'aideront à éclaireir ce point important; je me bornerai donc à signaler ici cette décoloration de la substance grise comme une de ses virriétés d'aspect. Je pense qu'on pe doit pas rigouréusement considérer cet aspect comme un résultat de l'inflammation; il n'y a point ici congestion de liquides autour d'un 

Mais d'un autre côté le saug peut affluce en grande absendance vers le cerveau; mille causes-pendant la vie provoquent des congestions cérébrales passagères ou permanentes, et dans ce cas la substance grise qué son ivoisnage avec les membranes où se trouve gétendue la trama celtideuse qui fournit des vaisseaux à l'encéphale, es que sa toure propre rendent plus perméable, autsang: La sibistance grise offiria bientôt, une coloration rose a roûge rourviglacée, ainsi que cela s'observe dans tous les bissusparaction més de conduits, vasculaires, multiplés. Mais cheroloration rouge considérée isolément, et abstraction, faite des circonstances cadavériques qui l'accompageent, ne peut être un signe certain de l'inflammation; sinis 'que

je l'ai démontré ailleurs (1). Il faudra donc noter avec soin l'état du système veineux et artériel de la tête et du cou . et tenir compte de la plénitude ou de la vacuité du cœur, de son état sain ou de son état pathologique, afin de s'assurer si cette coloration rouge résulte d'une concentration active du saug dans la substance grise, ou bien d'un obstacle au retour du sang veineux vers le cœur et les noumons. L'ensemble de l'appareil circulatoire et l'état général du cadavre doivent toujours être interrogés. même lorsqu'il s'agit de la moindre altération de couleur. afin de dissiper tous les doutes qui viennent obscurcir à chaque instant l'étude de l'anatomie pathologique. Ainsi donc, la coloration rose et rouge de la substance corticale du cerveau peut provenir de deux causes, ou bien c'est une trace d'inflammation, ou bien c'est le résultat d'une congestion mécanique des membranes et de la substance du cerveau. Cette altération de couleur de la substance corticale a souvent été signalée par les pathologistes: ils l'ont rencontrée dans les cas d'apoplexie . d'encéphalite aigue, et chez les sujets épileptiques morts pendant un accès. J'ai fait dernièrement à la Salpêtrière avec MM. Cazauviell et Bouchet, internes de cet hospice. l'autopsie cadavérique d'une femme de 47 ans. morte pendant un accès d'épilepsie; le cuir chevelu et la face interne de la dure mère étaient injectés, les carotides et la veine jugulaire contenaient peu de sang : à la base du crané, la substance corticale, dont la coupe laissait distinctement apercevoir les deux lames dont j'ai parlé, était rose dans toute son étendue; à la face supérieure, les méninges étaient très-injectées, épaisses, et s'enlevaient facilement; la substance corticale offrait une teinte rosée très-manisfeste, surlout aux lobes anté-

<sup>(1)</sup> Do la Mondrane muqueluse gastro intestinale dans l'état sain et

rieurs; cependant cette coloration était beaucoup moins intense qu'à la base. La pulpe cérébrale avait une consistance assez ferme, la substance blanche était pointillée, les corps striés étaient rosés jusqu'à leur centre ; même aspect de la substance grise du cervelet : la substance blanche de cet organe, ainsi que la protubérance cérébrale, était fort injectée. La coloration rose de la substance corticale était sans doute ici le résultat d'une concentration active du sang vers l'encéphale, déterminée par l'excitation subite dont cet organe était devenu le siège. Si la malade ent survécu, ce liquide aurait sans doute repris son cours dans ses couloirs naturels, et une prompte résolution aurait succédé à cette irritation passagère, mais en supposant que cette résolution ne se fût pas opérée et que le sang fût resté en contact avec le tissu cérébral, qu'il eût été maintenu dans la texture de cet organe, par la stimulation permanente qui l'avait d'abord attiré, quels phénomènes en seraient-il résultés? Invoquons ici le secours de l'analogie, ressource si utile et si féconde en découvertes dans les sciences naturelles, et voyons ce qui se passe en pareil cas dans les autres tissus de l'économie,

Lorsque l'inflammation vient à rougir une membrane muqueuse, cette coloration dure tant que le stimulus inflammatoire reste peu énergique; mais s'il augmente et persiste, s'il passe rapidement de sa période aigué au type chronique, on voit succéder à la coloration rouge, un aspect violacé, gris, ardoisé ou même noirâtre, suivant l'intensité des causes inflammatoires et suivant aussi certaines circonstances que nous ne pouvous apprécier, et qui tiennent soit à la disposition particulière du sang à changer de couleur, soit à l'action inexplicable du tissu enflammé sur ce fluide. Quoi qu'il en soit de la cause qui préside à cette transformation d'aspect, l'expérience nous a habitués à la considèrer comme un résultat de l'inflammation, et nous sommes convenus maintenant de regarder

comme une trace de phlegmasie chronique la coloration brune ou ardoisée des membranes muqueuses. Appliquons la connaissance de ce fait important à l'étude des altérations de couleur de la substance corticale du cerveau, et voyons si elles nous offriront quelque chose d'analogue à ce que nous venons de dire. Il est d'abord naturel de supposer que si le sang continue d'être concentré dans le tissu cérébral, il n'y restera pas long-temps sans altérer la couleur de ce tissu. De rouge qu'elle était d'abord, la substance corticale pourra devenir brune ou ardoisée comme les membranes muqueuses enflammées, c'est du moins ce que nous pouvons présumer. Jusqu'ici ce n'est encore qu'un simple raisonnement, qu'une pure conjecture que nous faisons, mais nous allons maintenant démontrer par des observations la justesse de cette conséquence pressentie par analogie, et établir d'une manière évidente un fait important d'anatomie pathologique.

I. Observation. - Anne Beaufreton, lingère, agée de 21 ans, tempérament lymphatique peu prononcé, blonde, d'une belle taille et d'une stature bien développée, offrait toute la fraîcheur de son âge, quoiqu'elle fût habituellement tourmentée par des douleurs de tête qui s'étendaient au front, à la région temporale, et se propageaient jusqu'à l'intérieur des oreilles. Ces douleurs étaient augmentées par la chaleur des fers à repasser. Elle s'apercevait en outre que sa vue s'affaiblissait de plus en plus, bien que le globe de l'œil ne présentat pas la moindre altération. Elle se vit donc obligée de quitter son état; e prit plusieurs tisannes dont elle n'a pas su le nom, appliqua des vésicatoires derrière les oreilles et à la nuque, et se livra au repos. Fatiguée par des douleurs continuelles, par l'inefficacité de ses remèdes et tourmentée par la crainte de perdre totalement la vue, qui s'affaiblissait de plus emplus quoique ses yeux restassent fort beaux; elle se rendit à l'hôpital d'Angers, dans le mois de mai 1822. On lui appliqua un séton à la nuque, elle fit usage de collyres excitans recommandés dans le but de combattre la faiblesse de la vue , mais ces moyens furent inutiles. La pupille était toujours très-dilatée, peu mobile ; l'œil saillant roulait rapidement dans l'orbite, et la malade éprouvait de temps à autre une céphalalgie si violente qu'elle était obligée de s'appuyer la tête sur une chaise ou sur une table qu'elle saisissait fortement jusqu'à ce que la violence de la douleur fût passée. Au milieu de ses grandes douleurs, elle ne perdait jamais connaissance, mais elle ne voyait plus, n'entendait rien et n'éprouvait d'autre sensation que celle de sa douleur. Cet état persista longtemps sans amélioration : la malade s'occupait avec assez de zèle à différens travaux de la maison qui ne nécessitaient pas l'exercice forcé de la vision. Cependant on s'apercevait que l'ouïe devenait très-paresseuse, que la vue s'affaiblissait toujours, que la malade devenait plus lente. maigrissait et que son intelligence devenait de plus en plus obtuse. On substitua au séton un vésicatoire au bras: on fit plusieurs saignées, aux époques des règles surtout, car depuis quelques mois elles étaient peu abondantes et fort irrégulières. Aucune amélioration ne survint. Cette malade quitta les salles pour occuper dans la maison un poste peu fatiguant, je la perdis de vue pendant quelque temps: elle n'avait pas, durant son absence, éprouvé de mieux sensible. Le 18 octobre de la même année, cédant enfin à la violence de son mal, dont la marche allait toujours croissant, elle fut contrainte de rentrer dans les salles, et elle offrit alors les symptômes les plus alarmans. La surdité est très-prononcée. l'amaurose est presque complète, la sensibilité est fort obscure, la fièvre, qui dans tout le cours de sa maladie s'était à peine développée. s'allume alors avec assez d'intensité; mais le pouls, quoique fréquent, est petit et serré. Il n'y a pas de transpiration cutanée, nuls vomissemens, évacuations alvines ordinaires: du reste taciturnité opiniâtre, coma profond, mouvemens libres des membres, nulles convulsions. Vésicatoires à la nuque et aux cuisses, boissons délayantes. Les jours suivans il ne se passe rien de remarquable, on observe cependant que la fièvre offre chaque matin une rémission sensible, qu'elle reparaît le soir avec intensité. qu'alors la face est plus rouge et que la malade dans ce moment laisse échapper ces mots à voix faible : holà la tête! quelle douleur! le plus souvent elle est couchée sur le dos, ses yeux sont toujours ouverts sans fixer aucun obiet. Elle porte les mains et les jambes dans différens sens; quand on la met sur son séant, elle y reste sans chercher à prendre aucune position, sans vouloir répondre aux questions qu'on lui adresse et sans paraître entendre ni voir ce qui l'entoure. Elle n'accuse pas la douleur de ses vésicatoires et se montre à peu près insensible au pincement de la peau dans différentes régions. Le traitement est peu actif; on ne prescrit que des remèdes insignifians dans l'incertitude où l'on est sur la nature réelle et le diagnostic de la maladie. Cet état dura sans nulle modification en bien ou en mal, jusqu'au 26 du même mois où la malade expira sans convulsions.

la maiaue expira sans convuisione.

Autopsic cadavérique, 24 heures après la mort. — Etat extérieur : demi-marasme, tégumens exsangues, peu de roideur cadavérique. La face semble conserver encore l'expression de la douleur. Téte: les vaisseaux de la piemère étaient gorgés de sang. Cette membrane une fois enlevée, la substance corticale offirit un aspect tout particulier; elle n'avait point sa couleur grise ordinaire, mais elle était d'un gris-ardoisé très-prononcé, auquel se mélait une nuance d'un bleu-verdâtre. Sa consistance était ferme, des gouttlelettes sanguines ne tardaient pas à s'écouler des surfaces incisées. Cette substance semblait avoir son épais-seur ordinaire; elle offrait, dans tous les points du cerveau où élle se trouve, la même allération de couleur.

Quant à la substance blanche, elle était sablée de points rouges, dans l'intervalle desquels elle conservait l'aspect qui lui est propre. Les ventricules renfermaient très-peu de sérosité, il ne s'en était pas écoulé lors de l'extraction du cerveau; aucune partie de l'encéphale n'offrit d'altération de tissu; les nerfs optiques, les couches du même nom, ainsi que les nerfs acoustiques, n'offraient pas de désorganisation. Le cœur était exsangue, les poumons sains, les organes de l'abdomen dans une intégrité parfaite.

Cette observation me paraît intéressante sous le rapport de la lésion de l'encéphale et des symptômes qui l'ont accompagnée. La substance corticale a été dans cette circonstance le siége principal de la maladie. Plus vasculaire que la blanche, elle a dû être, en quelque sorte, plus impressionnable au stimulus inflammatoire; elle a dû recevoir plus promptement une modification dans son aspcct. On devait être en outre d'autant plus porté à considérer cet aspect inaccoutumé comme un indice d'inflammation, ou, si l'on veut, comme le résultat d'une cause pathologique quelconque, qu'il s'éloignait davantage de l'aspect ordinaire de la substance dont il s'agit ou de celui qu'elle présente quand le sang s'y accumule passagèrement. Nous ne pouvons suivre, il est vrai, les nuances par lesquelles cette coloration a passé pour arriver à cet aspect ardoisé; mais l'analogie invoquée précédemment ne nous porte-t-elle pas à croire que cette couleur de la substance corticale a succédé à une coloration rouge ou violacée, déterminée d'abord par l'inflammation, entretenue et prolongée par elle au point de produire enfin l'altération de couleur dont nous parlons. Quant aux symptômes, ils sont remarquables sous le rapport de l'anéantissement des facultés morales et de la sensibilité, phénomène qui vient ici plaider en faveur de l'opinion de MM. Foville et Delaye, sur la fonction particulière qu'ils ont répartie à la substance grise du cerveau : l'amaurose et la surdité ne sont pas moins dignes de remarque. Je pense que l'une et l'autre étaient le résultat de l'encéphalite chronique, que leur cause provenait de l'altération du centre nerveux, puisque les nerfs destinés à la vision et à l'audition ne semblaient pas être altérés. n Pour que l'autopsie ett été complète, j'aurais di faire un examen attentif de l'oreille moyenne et interne, mais cela ne me vint pas alors à l'idée. Continuons d'exposer des faits analogues à celui-ci.

II.me Obs. - Marie Seigneur, âgée de 15 ans, bergère, d'une taille moyenne, d'une assez forte constitution et d'un tempérament sanguin, entra le 6 août 1823, à l'hôpital d'Angers, et présenta l'état suivant : coma profond, sensibilité obtuse, coucher en supination, face pâle et grippée, immobilité du tronc, mais mouvemens fréquens et sans but des jambes et des bras; son pouls est petit et très-fréquent, sa respiration est courte et stertoreuse, tout le corps est couvert de sueur. La malade, toujours taciturne, refuse de répondre aux questions qu'on lui adresse; cependant, à force de la presser et de l'interroger sur le siège de son mal, elle dit brusquement : à la tête, puis elle se tait et refuse d'en dire davantage. Les personnes qui l'ont conduite à l'hônital ont dit à la sœur que depuis un mois elle était triste, que depuis huit jours elle était tombée dans cet état; que jamais elle n'a eu de convulsions, qu'elle n'est pas épileptique et que sa maladie est survenue sans cause appréciable. On lui avait administré chez elle. la veille, deux grains d'émétique. On lui appliqua des sinapismes aux pieds et un vésicatoire à la nuque; on lui prescrivit des boissons adoucissantes. Le 7, nul changement dans les symptômes, évacuations alvines peu fréquentes, toujours taciturnité et coma profond. Même traitement.

Le 8 et le 9, progrès de la prostration, sensibilité de plus en plus émoussée; cependant la malade porte souvent la main à la nuque irritée par le vésicatoire. Les voisines de son lit rapportent qu'elle a parlé seule et d'une manière confuse, pendant cinq minutes dans la journée, puis elle est retombée dans son assoupissement. Elle se borne à dire que c'est à la tête qu'elle souffre : elle a vomi à plusieurs reprises des matières liquides. blanches et de consistance muqueuse. Sa pupille est extrêmement contractée, son faciès n'exprime point la douleur, il est seulement triste et abattu. On applique des vésicatoires aux jambes, et l'on se borne toujours aux boissons délavantes, point de répercussifs sur la tête. Du q au 11, prostration de plus en plus marquée, la respiration est plus difficile et plus courte, les membres moins mobiles, le pouls toujours très-petit et cependant fréquent. Nul changement dans le traitement, mort dans la nuit du 11 au 12. Pendant les cinq jours que la malade passa à l'hôpital, elle n'offrit aucun symptôme du côté de la poitrine ni du bas-ventre, et il n'y eut pas de convulsions. On fit le lendemain l'ouverture du cadavre. État extérieur ; embonpoint médiocre , pâleur générale. Tête ; les tégumens ne sont pas injectés; les vaisseaux des méninges sont injectés ; la pie-mère est infiltrée de sérosité ; les circonvolutions cérébrales sont déprimées et pressées les unes contre les autres. La substance corticale offrait, dans toute son étendne, un aspect gris ardoisé très-prononcé, qui avait une certaine ressemblance avec la couleur du bronze, sans cependant en offrir parfaitement la teinte verdâtre. Cette substance était ferme, elle se coupait par tranches nettes, qui laissaient suinter des gouttelettes sanguines abondantes, d'un rouge très-foncé ; la substance blanche n'était pas, comme la grise, altérée dans sa couleur, mais elle était fortement injectée. Les ventricules du cerveau étaient remplis d'une grande quantité de sérosité ; leurs parois n'offraient rien de remarquable : la substance grise du cervelet était également ardoisée, et la substance cérébrale en général était beaucoup plus ferme que dans l'état ordinaire. Les organes de la cavité pectorale étaient sains, les cavités droites du œur et la veine cave contenaient peu de sang, l'abdomen n'offrait rien de remarquable.

Chez le sujet de cette seconde observation l'encéphalite a parcouru plus rapidement ses périodes : cependant il paraît que depuis long-temps la jeune malade se plaignait de la tête, puisque les paysans qui l'ont conduite à l'hôpital s'étaient aperçu, malgré le peu d'attention qu'ils apportent ordinairement aux douleurs légères qu'ils éprouvent, que cette jeune fille souffrait depuis un mois. Quoi qu'il en soit de la durée de cette maladie, toujours est-il que la lésion de l'encéphale, que l'altération de couleur de la substance corticale était ici la même que chez la malade de l'observation précedente ; elle paraissait être évidemment le résultat de l'inflammation, car l'hydrocéphale, la dureté du cerveau, la présence du sang dans le tissu de cet organe, enfin les symptômes plaident fortement en faveur de cette opinion. A quelle autre cause d'ailleurs pourrait-on attribuer cette altération de couleur?

Nous avons encore remarqué chez cette malade un companyorond, une taciturnité opiniâtre, un état moral peu exalté, mais une sensibilité moins obtuse; ces phénomènes sont importans et la constance avec laquelle ils se manifestent peut servir à éclairer le diagnostic de l'encéphalite, et nous aider à distinguer ses variétés.

Obs. III. "— Nous allons voir chez le sujet de cette observation la mort survenir rapidement, et malgré cela une altération de couleur de la substance geise du cerveau tout-à-fait analogue à celle que nous venons de décrire. Un enfant âgé de 22 mois, doné d'une forte constitution, offrant toutes les apparences d'une brillante santé, remarquable par le développement et la vivacité de son in-

telligence, fut renversé par une voiture dont la roue lui passa sur la jambe. Il n'y eut qu'une simple contusion à la jambe, la tête avait porté violemment contre le sol. Cependant une fièvre violente se déclara , l'enfant éprouva d'abord une grande agitation, à laquelle ne tarda pas à succéder un coma profond dont rien ne put tirer le malade. Malgré les moyens curatifs les plus antiphlogistiques et les mieux raisonnés, la mort survint le troisième jour après le début des symptômes de l'encéphalite (le 18 octobre 1823). Je ne puis donner ici l'exposé précis de ces symptômes, que je n'ai pas recueillis moi-même et qui m'ont été communiqués verbalement par mon ami le docteur Bigot, d'Angers, médecin du malade. Le lendemain, nous fîmes, MM. Bigot, Ollivier d'Angers et moi, l'autopsie cadavérique, qui nous offrit le plus grand intérêt. Extérieur. Embonpoint général très marqué, tête volumineuse, le front était surtout fort développé. Tête. Les tégumens étaient peu injectés. Le cerveau était remarquable par une augmentation de volume, par une sorte de turgescence qui était si prononcée, qu'en incisant la dure-mère l'encéphale fit aussitôt saillie par les incisions comme pour s'échapper de son enveloppe; toutes les circonvolutions cérébrales étaient comprimées et aplaties. Toute la masse encéphalique, ainsi distendue, vacillait en différens sens comme une vessie pleine de liquide, de telle sorte que nous crumes d'abord à l'existence d'une hydrocéphale. L'arachnoïde n'offrait nulle part d'exsudations pseudo - membraneuses, la pie - mère était assez injectée, la dure-mère présentait, sur les parties latérales du sinus longitudinal supérieur, deux ecchymoses peu étendues. La substance corticale avait une couleur ardoisée très-remarquable et tout-à-fait différente de la couleur grise qui lui est naturelle. M. Ollivier, qui avait assisté l'année précédente à l'autopsie du cadavre de la première observation, me rappela aussitôt l'analogie d'aspect que ces deux cerveaux présentaient, elle était en effet digne de remarque. On incisa le cerveau en place : la masse des hémisphères, coupée en tranches, laissa suinter un grand nombre de gouttelettes sanguines : la substance grise était très-ferme, mais la substance médullaire paraissait être plus molle que dans l'état ordinaire. Nous ne trouvâmes pas, dans les ventricules, la moindre goutte de sérosité; leurs parois étaient contigues, les corps striés et les couches optiques n'offraient rien de particulier. La substance grise du cervelet avait le même aspect que celle deshémisphères cérébraux : on ne trouva rien de remarquable au mésocéphale. Le rachis ouvert dans toute son étendue, on trouva une injection des veines rachidiennes, et une consistance un peu molle de la substance médullaire. - Les organes de la poitrine et du bas-ventre étaient dans un état d'intégrité parfaite.

Malgré la rapidité avec laquelle l'inflammation a parcouru ses périodes, nous trouvons ici une altération de couleur semblable à celle qui résultait de la phlesmasie chronique qui fait le sujet de la première observation. Cette circonstance n'a rien d'étonnant ni d'inexplicable. car l'on sait que la longue durée et la lenteur des progrès de l'inflammation n'est pas tonjours la condition nécessaire pour qu'une altération très - marquée se développe dans le tissu de nos organes. Rien n'est moins constant que la coïncidence uni semblerait devoir toujours exister entre la durée de la cause inflammatoire, et la nature de ses résultats. C'est dans l'intensité du travail inflammatoire que nous devons rechercher l'explication des diverses lésions qu'il détermine. Or, ici l'encéphalite a dù laisser des traces d'autant plus profondes de ses ravages, qu'elle s'est manifestée chez un enfant dont l'organe de l'intelligence était doué naturellement d'une grande activité vitale, ainsi que le démontrait le développement précoce de ses facultés morales. La turgescence si remarquable de la substance cérébrale, la fermeté de la substance corticale, les symptòmes enfin concourent à démontrer que l'altération de couleur dont il s'agit était le résultat de l'inflammation, dont la cause très-probable a été la percussion violente de la tête contre le sol, percussion à laquelle peuvent se rapporter encore les deux échymoses observées à la dure mère.

La coloration ardoisée de la substance corticale ne règne pas toujours d'une manière uniforme et générale comme dans les trois cas dont il vient d'être question. On la trouve partiellement autour d'un foyer récent ou ancien d'inflammation, dans le voisinage d'un ramollissement, non loin d'une cicatrice, etc. En faisant l'ouverture d'une vieille femme qui avait eu plusieurs attaques d'apoplexie, je trouvai dernièrement à la Salpétrière avec mon ami M. Bérard jeunc, interne de cet hospice, une cicatrice à la partic antérieure et externe du corps strié de l'hémisphère gauche du cerveau. A quelques lignes audevant de ce kyste se trouvait une tache ardoisée qui . commençant à la partic autérieure du centre ovale de Vieussens, se rendait à la superficie du lobe antérieur en devenant de plus en plus foncée ; de sorte qu'elle ressemblait d'abord à une couche d'encre de Chine étendue sur la substance blanche, et finissait en gagnant la substance corticale par acquérir une coloration d'un gris ardoisé très-fonce. La substance corticale était dans le point correspondant comme rongéd et déprimée dans une étendue d'un demi poucc à peu près. M. Bouillaud rapporte. dans son excellent Traité de l'encephalite, l'observation d'une jeune fille qui succomba à une méningite et encéphalite chronique, et sur laquelle on tronva la substance cérébrale ramollie, d'ane consistance pulpeuse, d'un gris rougcâtre exactement semblable au tissu encéphaloïde ramolli et combiné avec une certaine quantité de sange Trois endroits principaux, dit M. Bouillaud, étaient pour ainsi dire les foyers de la phlegmasie. La substance grise qui entourait ces foyers offrait une teinte cendrée trèsprononcée.

M. Bouillaud rapporte un cas d'encéphalite, suite de fracture des os du crâne où Saucerotte trouvà la superficie de l'hémisphère droit engorgée et noirâtre; la substance du cerveau sous la fracture était contuse et livide, jusqu'à la voûte du grand ventricule qui était rempli de sang (page 12; obs. 3.<sup>m</sup>.).

Je pourrais pent-être, en compulsant les ouvrages qui traitent des maladies de l'encéphale, et en cherchant à commenter le sens des expressions dont les auteurs se sont servis pour dépeindre certains aspects du cerveau, rencontere des altérations de couleur de la substance corticale analogues à celle que j'ai décrite, mais je sais qu'on a droit de se mélier quelquefois des interprétations des commentateurs; je me bornerai donc au récit des faits qu'me sont propres, ne voulant pas faire ici l'histoire complète des altérations de couleur du cerveau.

Il résulte des considérations et des observations qui font le sujet de ce Mémoire, que le cerveau, comme tous les organes du corps humain, peut présenter des altérations de texture et de couleur ; que la substance corticale, plus vasculeuse que la substance blanche, doit être principalement le siège de ces altérations, lesquelles se rapportent à deux principales, la coloration rouge et la coloration ardoisée. Cette coloration ardoisée est incontestablement due à un état pathologique; elle s'éloigne trop de la couleur naturelle de la pulpe cérébrale ou de celle du sang qui pourrait passagèrement l'injecter, pour ne pas être considérée comme le résultat d'un travail morbide quelconque, et tout nous porte à la considérer comme une trace d'inflammation. Il est sans doute d'autres nuances intermédiaires difficiles à saisir et que peut-être nous parviendrons à reconnaître par la suite, à force de soins et

de recherches et, par exemple, la coloration jaune se présente quelquefois autour d'un épanchement on d'un ramollissement; cette couleur est due, suivant M. Lallemand, à du ous infiltré dans la substance cérébrale. Il est possible qu'elle soit due également à d'autres causes. Enfin d'autres altérations moins sensibles et moins tranchées nous échappent souvent, soit que nous n'y apportions qu'une attention superficielle, soit que nous manquions d'expressions pour les caractériser. Ces colorations sont importantes à connaître, et il est fort utile de chercher à en apprécier la nature et la cause; car une altération de couleur peut indiquer qu'il s'est passé dans le tissu de l'organe un changement morbide canable d'avoir troublé l'exercice de ses fonctions; c'est ainsi que nous avons vu un ensemble de symptômes fort remarquable co-exister avec l'état pathologique de l'encéphale dans les observations que nous avons rapportées. Ainsi donc nous ne pourrions rigoureusement regarder comme essentielle une maladie après laquelle s'offrirait à l'antopsie cadavérique une simple altération de couleur de la substance corticale du cerveau telle que nous en avons cité des exemples. A mesure qu'on avancera dans l'étude des lésions de nos organes on verra se dévoiler peu à peu les causes encore cachées de quelques affections du système nerveux. Suivons donc avec ardeur la carrière dans laquelle nous ne faisons qu'entrer; ne nous lassons pas de diriger nos efforts vers la recherche du siège et des causes des maladies; le temps et l'expérience multiplieront les faits et justifieront les conséquences qu'on en pourra tirer. Rappelons nous à cet égard cette maxime de l'élégant et judicieux Baglivi : medicina non ingenii humani partus est, sed temporis filia. the street in the second section of the

or the contraction of the

De l'épilepsie considérée dans ses rapports avec l'aliénation mentale. Recherches sur la nature et le siège de ces deux maladies; Mémoire qui a remporté le prix au concours établi par M. Esquinoi. (2 septembre 1825), par MM. BOUGHET et CAZAUTIETH, internes des hópilaux et hospices civils de Paris.

L'épilepsie et l'aliénation mentale ont long-temps été l'écueil de la médecine spéculative et thérapentique. L'observation des symptômes isolés de ces deux maladies était tout ce qu'on avait de positif sur ces deux sujets. Aussi, leur classification qui ne pouvait se baser que sur des symptômes, a été constamment isolée dans un cadre nosologique, ou bien placée parmi les maladies de uature inconnue : assemblage tout-à-fait hétérogène. Dans ces derniers temps; dans quelques mémoires adressés au concours fondé par M. Esquirol, on a cherché à éclairer ces deux maladies en en faisant un rapprochement, mais ces rapprochemens ont été basés principalement sur l'épilepsie considérée comme cause d'aliénation mentale; ces travaux n'ont point eu de publicité. Aujourd'hui nous voulons essayer ici d'établir ces rapports dans toutes les circonstances de ces deux maladies, et en tirer quelques inductions nouvelles, contens de prouver au moins que nous avons profité des lecons de M. Esquirol.

Lorsqu'après avoir suivi les autres hôpitaux de Paris, on entre à la Salpétrière, et qu'on jette ses regards sur la nombrense classe des aliénées et des épileptiques, on est frappé de voir une aussi grande différence dans les symptômes des maladies qui sont sous les yeux, et ceux des maladies qu'on vient de quitter. On est tenté de se demander si ces maladies n'influencent pas l'économie

sous des lois différentes ; parcourez les dortoirs des aliénées, vous v verrez d'un côté l'agitation, la fureur, les menaces; de l'autre, des chants, des cris, des danses. partout délire général, impossibilité de fixer l'attention (manie); plus loin, interrogez d'une manière générale des femmes qui portent l'empreinte de la santé la plus brillante et de la tranquillité d'ame la plus parfaite, elles vous paraîtront sous tous les rapports présenter les conditions de la santé générale ; mais reportez leurs idées vers un objet particulier, les grandeurs, les dignités, le physique. vous ne pourrez plus suivre la série de leurs pensées qui roulent sur les choses les plus contradictoires, yous ne les comprendrez plus (monomanie). Plus loin vous vovez des femmes maigres, hâlées, portant l'empreinte de la tristesse la plus profonde ; quelques-unes gardent le silence le plus obstiné ; d'autres ne rêvent que supplices, injures, empoisonnemens, elles voyent des personnes ennemies, entendent des voix armées du reproche ou de la menace, et leurs idées ne sortent pas de ce cercle. Les raisonnemens les plus forts ne peuvent les distraire de ces fâcheuses préventions (lypémanie). Enfin, la dernière classe qui s'offre à vos yeux, et qui n'est le plus souvent que la terminaison des deux précédentes, est celle des démences : c'est l'homme intellectuel dégradé et réduit à la condition la plus basse : diminution des sensations, plus d'idées, plus de pensées, quelquefois plus de mouvemens, plus de voix actes de la vie de nutrition sans conscience, et dans tous les cas absence de mouvement fébrile (folie).

Si après avoir considéré cet aperçu, vous prenez quelques renseignemens, vous apprendrez qu'un grand nombre de malades sont dans un état d'aliénation depuis nombre d'années, que quelques-unes sont à leur quatrième, cinquième entrée, avec des mois, des années d'intervalle, que presque toutes digèrent bien leurs alimens qu'elles prennent en abondancé; et sont très-régu542 ÉPILEFSIE.

lièrement menstruées; on vous dira aussi que la plupart, dans certains temps et sous certaines influences qu'on ne peut préciser d'une manière bien positive, présentent des accès ou des exaltations de leur état d'aliénation. Vous observeres encore un grand nombre de particularités, mais toutes dérivent plus ou moins des points principaux que nous venons de tracer.

Si delà vous passez dans un dortoir d'épilentiques, un

nouveau tableau non moins frappant que le précédent, étonnera votre vue. Jusques-là vous avez vu des lésions de l'intelligence sous plusieurs aspects ; ici c'est une altération spéciale des mouvemens que vous allez voir affecter toutes sortes de formes. Une femme parlait, tout-à-coup elle pousse un cri, tombe, la fondre n'éclate pas plus promptement; les membres se roidissent, les mâchoires entrent en convulsions, le cou se gonfle, la face se tuméfie, la bouche se dévie, une écume abondante en sort : insensible, elle ne voit, n'entend, ne sent aucune excitation extérieure; les secousses générales, les convulsions, les tremblemens se succèdent rapidement; au bout de trois ou quatre minutes ils cessent, la malade fait une longue inspiration : l'accès est terminé (épilepsie), heureuse si la maladie ne produit qu'un accès ; le plus souvent plusieurs se succèdent promptement et quelquefois en si grand nombre, que les malades succombent subitement; mais l'accès n'est pas toujours aussi violent et aussi général, quelquesois il n'affecte que la moitié du corps, d'autres fois que le membre supérieur et la face : souvent au-lieu de convulsions vous n'avez que de simples étour dissemens, ou de simples vertiges comme on les a nommés. - Ils consistent dans une perte de connaissance plus ou moins complète, subite, le plus souvent avec convulsions des muscles de la face, d'un doiet, d'un membre. Il est quelques malades en petit nombre, dont les attaques s'annoncent par des prodrômes; une douleur

dans un membre, des crampes, des hallucinations, des douleurs de tête les constituent ordinairement; la douleur qui part du membre semble monter au cerveau, c'est l'aura-epileptica.

Dans quelques cas, après ces derniers accès vous verrez la maladie tout à fait terminée, et les malades reprendre leur état habituel; mais cela n'existe pas le plus souvent; le plus grand nombre conserve un air de stupéfaction. d'hébétude, quelquefois c'est une véritable démence; d'autres fois la fureur les agite, les propos les plusincohérens sont proférés par elles (manie); dans quelques cas plus rares, elles tombent dans un chagrin profond, plusieurs même attentent à leur vie (monomanie). Si vous examinez ensuite ces malades dans l'intervalle de leurs attaques vous verrez le plus grand nombre conserver à peu près une tenue ordinaire, mais cependant vous pourrez remarquer chez elles une nuance particulière dans le facies et dans le caractère ; elles sont très-susceptibles , s'irritent facilement, sont sujettes àperdre la mémoire. Si ce caractère se prononce davantage, elles s'acheminent rapidement vers la démence ; quelques-unes présenteront habituellement de l'incohérence dans leurs propos, avec agitation par accès (manie); d'autres rouleront leurs pensées dans un cercle d'idées, dont le principe sera faux, sans en sortir jamais (monomanie). Si maintenant vous faites la comparaison de ces divers états avec les alienées, vous y retrouverez une ressemblance frappante. et des-lors vous appercevrez les rapports qui lient necessaircment l'alienation mentale et l'épilepsie, et qui vous feront della présumer une ressemblance dans la nature, et au moins une proximité dans le siège de ces deux maladies. Elles n'en resteront pas moins long-temps pour vous une espèce de problème, et vous les verrez long-temps isolées des maladies que vous connaissez déjà ; mais lorsque vous aurez fait un grand nombre d'autopsies de l'une et de l'autre, .

514 ÉPILEPSIE

que vous aurez réfléchi sur la différence de structure de l'organe affecté avec les autres organes de l'économie, et partant sur les différences des fonctions, que vous aurez apprécié les résultats des expériences faites sur le cerveau des animaux, comparées à celles faites sur les autres organes, que vous aurez rapproché quelques faits de votre expérience dans les autres maladies, relativement au délire et aux convulsions de certaines affections cérébrales. et qu'enfin vous aurez appliqué tontes ces données les unes aux autres, vous parviendrez à vous former une idée plus précise de ces deux maladies; votre esprit sera rassuré sur les principes de médecine qu'il avait puisés dans l'étude des autres affections, et vous serez convaincus qu'une seule et même loi régit les maladies de l'économie, et que, quoique différentes dans leurs symptômes, leur nature se rapproche singulièrement.

C'est en suivant une pareille méthode que nous sommes parvenus à asseoir les opinions que nous allons émettre, et c'est en traçant une marche semblable que nous allons essayer d'entourer ces opinions de tout ce qui peut les fortifier et leur faire acquérir un certain degré de vérité.

Le but de ce mémoire est l'épilepsie considérée dans tous ses rapports avec l'aliénation mentale et les conséquences qu'on peut tirer de ce rapprochement. Pour pouvoir bien mettre au jour tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant sur cette matière, nous voulons présenter, 1.º un tableau d'autopsies d'épileptiques, d'épileptiques aliénées, d'aliénées, et enfin de maladies cérébrales qui se rapprochent de ces deux maladies, en tirer des conclusions; 2.º un tableau d'observations d'épileptiques aliénées, rangées dans un ordre méthodique, propres à offirir les grandes différences des observations, en tirer des conclusions; 3.º un tableau des causes relatives à l'hérédité, à l'âge, à toute espèce de causes occasionnelles, en tirer des conclusions; 5.º quelques considérations générales sur le traitement des deux maladies.

§ 1.er Autopsie. - 1.º Epileptiques .- Obs. I." - Jouard .. âgée de 30 ans ; épilepsie à 5 ans , causée par la vue d'une exécution ; menstruation régulière à 17 ans ; attaques et vertiges rares sans prodrômes, non suivis d'aliénation mentale: J., s'exprimait assez facilement; elle disait avoir été hystérique jusqu'à l'âge de 21 ans ; depuis long-temps affectée de phthisie pulmonaire et degastro-entérite chronique, elle est morte le 7 février 1825; elle a éprouvé plusieurs vertiges, sans attaque, quelques jours avant. Autopsie. Amaigrissement considérable, Tête, Front étroit. parois du crâne mince ; consistance bien prononcée de tout le cerveau; substance grise, divisée en deux parties égales par une bandelette légèrement rosée; substance blanche injectée; son aspect ressemble à celui de la pâte (aspect mat.); substance grise du cervelet un peu injectée: consistance de la blanche; arachnoïde d'un gris ardoisé. à la partie supérieure de la moëlle; celle ci ne présente rien de remarquable, Thorax; adhérences très-fortes deplèvres pulmonaires et costales; poumons remplis de tubercules petits et nombreux : muqueuse des bronches très-rouge. Abdomen. Muqueuse de l'estomac présentant des plaques rouges dans son grand cul-de-sac; petit culde-sac pointillé de rouge : intestins grêles très-rétrécis présentant aussi plusieurs points enflammés et des taches brunatres. Le gros intestin offre un grand nombre d'ulcérations augmentant vers la partie inférieure ; autres organes sains.

Obs. II.—Simon, âgée de 27 ans, née d'un père aliéné; devenue épileptique pendant le traitement de la gale dont elle fut affecté à l'âge de 22 ans. Attaques rarês; conceidant avec la menstruation; constituant des états de mal de 8, 10 jours; vertiges peu fréquens avec symptômes précurseurs, réponses justes; son intelligence n'a pas été esniblement altérée; péritonite chronique, ascite, vomissemens, diarrhée quelques jours avant la mort. Etour-

dissemens devenus plus fréquens; suppression des règles depuis long-temps; légères convulsions de la jambe et surtout du bras droit peu d'instans avant la mort, qui a eu lieu le 11 avril 1825.

Autopsie. Tête. Crâne épais ; côté frontal gauche saillant ; méninge non adhérente. Substance grise du cerveau pâle à l'extérieur, molle et injectée dans sa couche profonde, divisée par une ligne blanchâtre; substance blanche non iniectée .molle, résistant très-peu à la traction; corps calleux très-mon. Couche blanche des couches optiques trèsmolle, la grise assez ferme. Corne d'Ammon très-molle : substance grise du cervelet très-molle ; substance blanche assez ferme. Méninge recouvrant le bulbe rachidien d'un gris jaunâtre; l'autre partie de la méninge de la moelle est injectée. Moelle présentant vis-à-vis la quatrième ou cinquième vertèbre cervicale, et vis-à-vis la neuvième dorsale, deux ramollissemens composés de substance blanchâtre, crêmeuse, d'une mollesse extrême. Thorax, tubercules très-petits au sommet des deux poumons. Abdomen : péritoine rouge dans presque toute son étendue, présentant une foule de petits grains miliaires. Glandes lymphatiques très-développées entre les deux lames du mésentère, estomac offrant plusieurs points phlogosés; intestins sains, excepté la fin du colon qui est rétrécie et dont la muqueuse est pointillée de rouge.

Obs. III. — Tissie, âgée de 26 ans; menstruation régulière à 13 ans; épilepsie survenue à la suite d'une frayeur à l'âge de 16 ans. Attaques fréquentes, principalement à l'époque menstruelle, vertiges rares; affectée d'une gastroentérite chronique et de pneumonie chronique; elle a en une atlaque d'épilepsie la veille de sa mort, arrivée le 22 janvier. 1825.

Autopsie. L'éte: Méninges médiocrement injectées; substance grise injectée principalement à la partie supérieure duceryeau; substance blanche généralement dure, consis-

tante, résistant à la traction; moelle ferme et consistante ? excepté vis-à-vis la deuxième vertèbre dorsale et la dérnière, où l'on remarque deux points ramollis avec altération de la substance grise. Vers la partie supérieure et moyenne de la grande faux, entre l'arachnoïde et la duremère, deux plaques osseuses de la largeur d'une pièce de 20 sous. A la surface antérieure de la moelle, la méninge en présentait plusieurs beaucoup moins étendues-Thorax; poumons contenant beaucoup de tubercules : principalement dans les lobes supérieurs. Cœur, hypertrophie du ventricule gauche. Abdomen; estomac présentant de légères plaques rouges à son grand cul-de-sac ; muqueuse ramollie; intestin grêles offrant un grand nombre de points enflammés, et les gros intestins beaucoup d'ulcérations comprenant la membrane muqueuse et la musculeuse.

Obs. IV. - B ... , âgée de 30 ans ; menstruation régulière, début et causes de l'épilepsie inconnus; attaques fréquentes dans le principe, n'en a pas eu depuis deux ans; première gastrite dans l'hiver, deuxième au commencement du printemps avec fortes douleurs à l'épigastre . vomissemens d'une matière sanguinolente, morte dans de violentes convulsions épileptiques. Autopsie. -Tête. Méninges injectées, s'enlevant facilement, teinte rosée légère de la substance grise; substance blanche un peu injectée, consistance dans l'état normal, tout le cerveau généralement injecté. Thorax, splénisation du poumon gauche. Plaques osseuses à la valvule mitrale. Abdomen. Estomac présentant dans son grand cul-de-sac une teinte rougeatre, commencement de ramollissement pulpeux, amincissement de la muqueuse. Dans les autres parties, plaques rouges et amineissement de la muqueuse ; intestins grêles enflammés dans plusieurs points.

2.º Epileptiques aliénées. Obs. V. - Adam, âgée de 40 ans, menstruation régulière, épilepsie à 17 ans, sans

cause connue; dans le principe, attaques seulement tous les mois à l'époque menstruelle. Devenue plus fréquentes depuis loug-temps, précédées de vertiges. Avant le grand mal, facultés intellectuelles assez développées; depuis qu'il est devenu très-fréquent, marche rapide vers la démence continue. Gastro-entérite développée le 20 juin 1825; mortsans convulsions le 30 du même mois . Autopsie. Tête, Méninges injectées, non adhérentes, substance grise injectée. Substance blanche généralement injectée, d'uue consistance ferme résistant à la traction. Légères adhérences des cornes d'afinmon avec la paroi supérieure des ventricules; plaques cartilagineuses, présentant quelques points osseux developpés dans le tissu de la dure-mère vis-à-vis la septième vertébre cervicale. Consistance prononcée de la moelle dans toute son étendue. Thorax. -Poumons sains; muqueuse bronchique rouge, légère hypertrophie du ventricule gauche, Abdomen, Mugueuse de l'etomac, d'une couleur d'ardoise dans toute son étendue, pointillée de rouge dans quelques points, traces rosées éparses dans les intestins, surtout les grêles, les autres organes sains.

Obs. VI. — Allain, âgée de 33 ans, d'une constitution lymphatique, ignorant la cause et l'époque du début de l'épilepsie; attaques très-fréquentes sans prodromes, accompagnées d'évacuations involontaires, démence continue. Affectée depuis, long-temps d'une bronchite; l'inflammation s'est communiquée au poumon. L'état des facultés intellectuelles ne permettait pàs de constater la sensibilité du ventre. La digestion a été bonne jusqu'aux derniers jours où le dévoiement est survenu. Morte le 25 février 1823, elle n'avait pas eu d'attaques in de vertiges ordinairement très-fréquens, depuis une quinzaine de jours. — Autopsie. Tête. Grâne injecté, front rétréci, sinus de la dure-mère gorgés de sang, méninges injectées, épaissies, non adhérentes; cerveau peu volumineux ; hémisphère droit plus développé que le gauche dans toute son étendue, et principalement à la région pariétale. Circonvolutions du même hémisphère plus étendues que celles du gauche, qui sont très-petites ; consistance très marquée de la substance grise, et surtout de la blanche : ventricule droit rétréci , présentant un peu de sérosité, présentant postérieurement une adhérence membraneuse ; corne d'Ammon légèrement rosée, consistante: cloison transparente épaissie, résistante : protubérance annulaire , moins dense que le reste du cerveau : cervelet très-mou ; lobe gauche un peu plus petit que le droit ; substance grise molle , la blanche est d'un gris violacée, molle, très-petite. Ramollissement visà-vis la quatrième vertèbre dorsale, dans l'étendue de deux travers de doigt. Thorax .- Cœur très-volumineux. Inflammation du lobe inférieur du poumon gauche, Abdomen. - Muqueuse de l'estomac dans la moitié supérieure, décolorée, d'un blanc argentin, Ramollissement commencant dans la moitié inférieure ; plaques phlogosées, rongeâtres, quelques-unes brunâtres. Intestins grêles sains ; gros intestins présentant quelques points phlogosés.

épaissies à la voûte, circonvolutions petites; substance grise très-injectée, rosée, vineuse, formant une couche peu épaisse. Substance blanche, dense, résistante, à vaisseaux très-dilatés; ventricules d'une capacité trèspetite ; voûte à trois piliers très résistante ; corps striés légérement injectés et plus mous que le reste de la substance cérébrale : couches optiques légèrement rosées, d'une grande densité; vaisseaux très-dilatés; protubérance cérébrale molle; substance grise du cervelet injectée : moelle très-dense et résistante à sa partie supérieure; sérosité abondante dans l'arachnoïde spinale; injection de la dure-mère rachidienne ; substance grise de la moëlle très-injectée, surtout vis-à-vis la deuxième vertebre dorsale et au tiers inférieur de la moelle. Thorax: poumon droit refoulé, très-petit, adhérent aux côtes, contenant des tubercules très petits. Abdomen; estomac présentant dans son grand cul-de-sac une plaque inflammatoire de la largeur d'une pièce de deux sols. Intestins sains ; ovaire gauche du volume d'une grosse pomme, contenant une grande quantité de cheveux, les uns libres, les autres adhérens, avant 5 à 6 pouces de longueur, collés ensemble par une matière semblable à du miel.

Öbr. VIII.s — D..... ágée de 21 ans, épileptique à 3 ans, bien réglée à 14 ans. Attaques sans prodrômes, très-fréquentes, presque tous les jours. Vertiges plus fréquens encore; état de démence ou d'imbécillité, manque de renseignemens à cet égard, ess réponses sont très difficiles et souvent inintelligibles; attaques suivies de la paralysie du côté gauche; elles sont devenues très-fréquentes cimq à six jours avant la mort, arrivée lorsqu'elle était exposée à de violentes convulsions épileptiques. Autopsi le 5 février 1825. Embonpoint ordinaire. Tête; front inclihé en arrière; étroit; crâne très-petit, épais, injecté; méningés injectées très-rouges à "aface externe des lobes aitérileuis; principlatement du drôte; bandelette blanchâtre

divisant la substance grise injectée; substance blanche injectée, d'une consistance ordinaire.

Obs. IX. - L ..... agée de 25 ans, réglée à 15 ans. épileptique dès l'enfance ; attaques très-fréquentes , précédées, accompagnées ou suivies de vertiges, sans prodrômes : elle est arrivée à la Salpétrière dans un état de démence : elle paraît avoir recu de l'éducation , elle sait encore lire; paralysie incomplète du côté droit; mort dans un long accès d'épilepsie ; elle a été trouvée couchée sur la face. Autopsie. Tête; front plat et étroit; quelques circonvolutions des lobes antérieurs paraissent atrophiées ; substance grise très-injectée , violacée , divisée dans plusieurs endroits par une bandelette blanchâtre : substance blanché injectée, peu consistante : vaisseaux des membranes tapissant les ventricules peu engorgés : méninges grisâtres à la naissance de la moelle : substance grise de celle - ci injectée. La moelle en masse a paru plus volumineuse et peut-être plus dense que dans l'état normal. Thorax : cœur vide de sang ; poumons gorgés de sang bleuâtre, le gauche contient des tubercules à son sommet. Abdomen : estomac offrant des rides àl'intérieur. très-saillantes, très-rouges, mucus abondant, intestin grêle présente des points phlogosés; il contient une matière blanchâtre de la consistance de la bouillie. La malade avait mangé peu de temps avant sa mort.

Obs. X. — Siméon, âgee de 31 ans, épileptique de naissance; sa mère, disait-elle, avait eu de violens ichagrins pendant sa grossesse; menstruation régulière, attaques presque tous les jours, surtout à l'époque des règles; étourdissemens fréquens. La malade devient méchante avant les accès, qui sont suivis de vomissemens bilieux; elle ne sait pas s'habiller, est très-malpropre, très-irascible, entre en fureur si on l'excite. Passée à l'infirmerie le 10 juin 1845 pour une irritation gastrique, les, deny jours précédens attaques très-fréquentes; saienée du bras-

sangsues aux apophyses mastoïdes, boissons délayantes;

Autopsie. Crâne très-épais, pesant, injecté, point éburné; arachnoïde un peu injectée, s'enlevant facilement; masse générale du cerveau très-considérable; circonvolutions très-larges, surtout les antérieures et supérienres; elles ont 6, 8 lignes et plus de largeur; substance grise injectée, présentant une épaisseur considérable; substance blanche très - visqueuse, injectée et cédant beaucoup à la traction sans se rompre; netite masse de matières grisâtres dures et résistantes contenues dans la corne d'Ammon du côté gauche; protubérance cérébrale plus molle que dans l'état normal : substance grise du cervelet un peu injectée ; moelle très-grosse dans toute son étendue et assez consistante ; excepté vis-à-vis la seconde vertèbre dorsale où elle est ramollie. La couleur de la substance ramollie semble différer de celle du reste de la moelle : beauconp de sérosité dans les membranes rachidiennes; qui paraissent saines, Thorax, Poumons et cœur sains. Abdomen. Estomac présentant dans son grand cul-de-sac un ramollissement étendu comme la naume de la main. Les parois vont en s'amincissant de la circonférence vers le centre. Au centre il ne paraît plus vavoir de péritoine : arborisation veineuse dans toute l'étendue du ramollissement. Les autres parties de l'estomac sont pointillées de rouge, intestin grêle très-rétréci vers le cœcum, présentant de légères plaques rouges.

Obs.: XI. — Lefort, âgée de 52 ans, réglée à 14 ans, épilepsie à 47 ans, causée par le chagrin d'avoir perdu son mari; les attaques se renouvellent à peu près toutes les trois semaines; le plus souvent c'est un état de mal avec convulsions seulement du côté gauche du corps. Résolution complète de ce côté après les attaques; durant 2 ou 3 jours, elle pleure sans motif. Les facultés intellectuelles sont très-faibles; le jugement et la mémoire sont abolis. Le 6 mai 1825, à 2 heures de l'après midi, elle a été prise de convulsions qui ont duré jusqu'à 4 heures du matin : les attaques se pressaient tellement qu'il n'y avait presque pas d'intervalle entre elles : sangsues aux tempes , sinapismes aux extrémités inférieures ; un peu d'amélioration , puis grand escarrhe au sacrum; morte le 17 avec de légères convulsions dans le côté gauche. Autonsie. Tête. Crâne mince, injecté, front applati, fuyant; méninges injectées, épaissies, non adhérentes; circonvolutions très-petites. même relativement à la masse du cerveau qui est également très-petite. Substance grise injectée, rosée; principalement à l'extrémité du lobe droit occipital. A l'extrémité antérieure du lobe gauche frontal, un kyste de la forme et du volume d'une amande, contenant un peu de sérosité : la substance blanche qui l'entoure est fibreuse et d'un blanc grisâtre ; à la partie antérieure du lobe droit . un kyste semblable au précédent. Substance blanche du cerveau molle. Couches optiques rosées: corps striés plus injectés que les couches optiques. Méninge du cervelet adhérente à la substance grise qui est peu consistante. Moelle enlevée difficilement, ne présentant rien de remarquable. Thorax. Légères adhérences entre les plèvres pulmonaires et costales. Ventricule gauche du cœur hypertrophie à tel point que la cavité est presque effacée. Abdomen. Estomac peu dilaté : mugueuse rosée : offrant des plaques rougeâtres et de l'épaississement; intestins grêles sains, gros intestin enflammé dans plusieurs points. Deux tumeurs fibreuses dans le corps de la matrice.

Obs. XII. — Proily, âgée de 37 ans, réglée à 14 ans, épilepsie à 13 ans, à tlatques très-fréquentes sans symptomes précurseurs. Vertiges fréquent, démence, impossibilité de savoir l'état antérieur de ses façultés intelléctuelles. Le 4 juin 1825, a eu une attaque très-violenté, peu de temps après son repas de midi; morte dans l'accès. Autopsie, embonpoint très-considérable. Tête. Cuir che-

velu très-injecté : le crâne aussi. Méninges injectées . friables, difficiles à enlever, non adhérentes à la substance grise. Une circonvolution de l'hémisphère droit atrophiée. Substance grise légèrement rosée, plus injectée néanmoins et plus molle sur les parties latérales du même hémisphère: même état de l'hémisphère gauche. Substance blanche à vaisseaux dilatés, d'une consistance moins ferme que dans l'état naturel ; un peu de sérosité dans les ventricules : vaisseaux veineux des corps striés très-dilatés. Substance grise des corps striés légèrement rosée, d'une faible consistance : protubérance cérébrale molle. Thorax: poumons violacés, bleuâtres, d'ailteurs crépitans. Abdomen. Estomae contenant des alimens à demi digérés, muqueuse généralement très-rouge , pointillée dans quelques endroits : muqueuse des intestins blanchâtre ; moelle généralement peu consistante. Membrane rachidienne un pen rouge.

Obs. XIII. - N ... . agée de 25 ans , parent épileptique. Menstruation abondante et régulière à 12 ans. Epilepsie à la même époque causée par la frayeur. Attaques trèsfréquentes; état de mal composé de 30 à 40 attaques. Celles-ci sont suivies d'alienation mentale, véritable manie caractérisée par le délire, l'emportement, les menaces, etc. Dans les intervalles les facultés sont toujours très-médiocres; morte immédiatement après une attaque le premier mars 1825, Autopsie. Tête; méninge épaissie et ronge principalement à la partie supérieure du cerveau. Quelques circonvolutions atrophiées à la partie supérieures des lobes frontanx, près de la grande fente; substance grise très-injectée; substance blanche très-dure; très-résistante, criant sous le tranchant du scalpel, injectée : un peu de sérosité dans les ventricules latéraux. Substance grise des corps striés et des couches optiques très-injectée. Substance blanche des cornes d'Ammon trèsrésistante, et la grise très-injectée. Consistance molle du cervelet, estomac très-dilaté. Plaques disséminées, légèrement rouges; moelle d'un petit volume, d'une consistance très-marquée.

Obs. XIV. - Saillant, âgée de 27 ans : menstruation et épilepsie à 12 ans, cette dernière attribuée à l'usage du camphre employé pour maladie accidentelle. Vertiges et attaques très-fréquens. État de mal : cette malade avait recu beaucoup d'éducation avant d'être épileptique, connaissait la peinture, la musique, etc. Toules ses facultés ont disparu à mesure que l'épilepsie a fait des progrès. Autrefois très-douce, aujourd'hui méchante, emportée, susceptible de fureur ; cet état a nécessité son admission aux petites loges. Le 8 juin 1825, état de mal qui a duré jusqu'au 15; le troisième jour, elle a eu 90 attaques dans l'espace de quelques heures. Légères convulsions la veille de sa mort. Dans cet intervalle, irritation gastrique toujours croissante; saignée générale, sangsues à la tête, à l'épigastre, émolliens, etc. Mort le 16, Autonsie, Crâne. petit, mince, front fayant. Méninge non-adhérente, substance grise injectée. Substance blanche des cornes d'Ammon , dure , consistante , se séparant facilement de la grise. Moelle généralement consistante. Thorax. Poumons engoués, crépitans. Hypertrophie du ventricule gauche: Abdomen. - Estomac rouge dans son grand cul-de-sac, diverses rides bleuâtres dans le petit cul-de-sac. Intestins grêles rouges dans différentes parties de leur étendue. Obs. XV. - Laleu, âgée de 28 ans. Épilepsie congéniale;

menstruation régulière; attaques presque tous les jours et souvent plusieurs le même jour. Point de prodrômes, évatations involontaires. Imhécilité ou démencé: après les attaques elle est méchante; irritation gastrique: attaques devenues très-fréquentes. Mort le 3 juillet 1825. Autopsié. Crâne. Adhérences des méninges à la partie supérieure du cerveau, sur les bords des hémisphères et à la partie inférieure des deux lobes antérieurs. Substance grise de la base, dure et très injectée, surtout la plus interne; elle

est rosée et piquetée dans toute l'étendue de cette surface inférieure; à la partie supérieure des lobes antérieurs, deux dépressions correspondant à deux protubérances du crâne: celle du cô é gauche est plus prononcée. Méninges épaissies, résistantes, fortement injectées; la première conche de la substance grise s'enlève et se sépare ficilement de l'autre : elle est peu injectée à l'inverse de la denxième couche. Cette substance grise est moins épaisse à la partie postérieure du cerveau qu'à la partie antérieure. Substance blanche injectée, pointillée, visqueuse, d'une consistance ordinaire. L'injection est inégale dans les diverses couches du cerveau; corps calleux très-consistant. Capacité médiocre des ventricules; corps striés et couches optiques un peu moins injectés que la substance blanche déjà examinée. Substance blanche des cornes d'Ammon, dure, s'enlevant par lambeaux : corne gauche plus développée que la droite. Injection de la protubérance cérébrale. Substance grise du cervelet injectée. Moelle assez dense généralement; le crâne est d'une épaisseur et pesanteur très-remarquables. Il présente, à la surface interne, des saillies et des anfractuosités trèsprononcées, surtout à la partie antérieure où l'on en remarque deux principales. Thorax .- Poumon légèrement engoué. Abdomen .- Muqueuse de l'estomac, rouge, ruagueuse, boursouffée, principalement dans le grand culde-sac. Intestins grêles légèrement rouges dans quelques points.

Obs. XVI.\*—Leleu, âgée de 74 ans, menstruation de 21 à 48 ans; à 67 ans, frayeur, épilepsie. Attaques trèsfréquentes dans le principe, puis environ tous les mois; point de prodrômes. Perte complète de la mémoire et du jugement, affection du cœur; gastro-entérite chronique: refus de médicamens, abus de régime. Quelques jours avant sa mort, attaques tous les jours, accompaguées de vertiges. Autopsie le 20 mai 1825. — Crâne minee,

injecté, front fuyant en arrière, très-étroit, méninges injectées, circonvolutions cérébrales profondes. Substance corticale d'un gris rosé, divisée par une troisième substance blanche. La couche profonde de la substance grise est plus profonde que l'autre. Substance blanche d'un blanc sale, injectée. Un peu de sérosité dans les ventricules. Légères adhérences du corps strié avec la surface interne et postérieure du ventricule ; couches optiques, consistantes et légèrement rosées; substance corticale du cervelet, molle, substance blanche injectée. Moelle présentant au tiers supérieur une couleur rosée : consistance générale. Thorax. - Poumons engoués à leur partie postérieure; muqueuse des bronches très-rouge, épaissie. Cœur rempli de sang. Dilatation de l'oreillette droite. Abdomen. - Amincissement et ramollissement trèsconsidérables du grand cul-de sac de l'estomac. Veines très-dilatées, formant des arborisations. Intestins grêles présentant des points ardoisés. Les gros intestins offrent de nombreuses ulcérations : pâleur remarquable de la munueuse.

Obs. XVII.º— Liebod, âgée de 77 ans, dit avoir été affectée, à 73 ans, du ver solitaire, dont elle a rendir quelques fragmens; à cette époque, attaques d'épilepsie sans autre cause connue; avec prodromes. Les accès d'épilepsie ont lieu plusieurs fois dans le mois, accompagnés de vertiges. Facultés intellectuelles abolies. Eamalade croit toujours avoir le ver solitaire, refuse lies soins qu'on veut lui donner pour une affection du cœuri, causant l'asthme, une douleur à l'épigastre et un fort dévoiement qu'elle a depuis très long temps. Morte sans convulsions, le 24 juillet 1825. Autopsie.— Crâne Éconlement de la sérosité à l'incision de la dure-mère. Médniges infiltrées d'une grande quantité de sérosité, circonvolutions nombreuses et petites aux lobes antérieurs. À l'extrémité des lobes temporaux, méninges non-infiltrées

528 ÉPILEPSIE

entraînant avec elles la première couche de la substance grise. Dans ce point cette substance est três-molle et rosée: ces deux lobes antérieurs sont légèrement injectés : généralement la substance grise présente une teinte foncée en couleur sans être précisément rosée. Substance blanche un peu injectée; sérosité limpide dans les deux ventricules ; teinte foncée, légèrement lie de vin dans les deux couches optiques à-peu-près au même degré. Cornes d'Ammon d'une consistance remarquable, la substance blanche ne se sépare pas de la grise. Artère vertébrale gauche très-dilatée, formant une noche avant sa jonction avec la droite. Thorax .- Anciennes adhérences des plèvres costales avec les plèvres pulmonaires : ventricule droit du cœnr très dilaté. Abdomen. - Estomac volumineux; amincissement extrême des parois dans le grand cul-de-sac. Absence de la muqueuse et dans quelques points de la musculeuse à la grande courbure : ramollissement considérable à l'entour : du côté de la petite courbure et du pylore, ramollissement pulpeux et spongieux; intestins grêles pointillés dans plusieurs endroits. Gros intestin offrant des plaques rouges. Adhérences anciennes et fortes entr'elles et à la paroi antérieure de l'abdomen. Tumeur fibreuse dans la matrice. Point de ver solitaire.

XVIII.\* Obs.— M.\*\*\*, âgée de 22 ans, a eus des parens très-proches hystériques ou aliénés. Début du premier accès en essayant de supprimer ses règles par les pédilivres froids à l'âge de 15 ou 16 ans; attaques rares dant les premiers temps, devenant très-fréquentes, ainsi que les vertiges. Bientôt signe de démence; elle ne connait plus ses parens, n'a aucun soin de propreté et perd la mémoire. Avant l'épilepsie, ses facultés intellectuelles étaienttrès-développées. Morte dans la nuit, immédiatement après deux attaques. Autopsie. Crâne. Adhérences des méninges à la substance grise, à la partie supérieure du

cerveau, sur le lobe postérieur et le cervelet; ramollissement de la substance grise qui y correspond, partagée en général en deux couches, par une ligne blanche, la couche interne est rosée; couches optiques injectées; substance grise de la corne d'Ammon un peu ramollie; trois ramollissemens à la moelle épinière, à la distance dedeux travers de doigts chacun, avec légère altération dans la couleur. Thorax. Muqueus des bronches fortement injectée de sang; poumons gorgés de sang écumeux; lobe inférieur du poumon droit se déchirant facilement, alhérent à la plèvre; ventricule très-ample, à parois peu épaisses; estomac présentant quelques plaques rougeâtres. \$II. d'limés—Ohé XIV. D. à séed de Soans; sétom

epaisses; estomac presentant queiques piaques rougeatres. § II. Altientes.—Obs. XIX.\*—D., âgée de 5o ans; séjour de deux mois, manie, diminution marquée de la sensibilité dans les derniers temps de la vie; absence de délire 
plusieurs jours avant la mort; symptômes d'un cancer à 
l'estomac. Autopsie. Crâne. Substance grise superficielle 
très-peu injectée, membrane adhérente à la substance grise 
du cervelet; ramollissement et teinte rosée de cette substance. La densité des autres parties du cerveau et du 
cervelet contrastait avec cette altération. Abdômen. Cancer 
de l'estomac ulcéré, occupant les environs du pylore.

Obs. XX.\*— B..., âgée de 64 ans; séjour de deux mois; ancienne manie; démence; paralysie générale; signes de gastro-entérite aiguë. Autopsie. Crâne. Surface de la substance grise, chagrinée, inégale, presque comme une peau de chamois; forte injection avec teinte rosée de cette substance au -dessus d'une couche blanche qui tranche avec l'injection. Injection lègère et augmentation de la densité de la substance blanche; injection liede-vin des corps striés et des couches optiques; rouge-violacé de la substance grise de la corne d'Ammon; corne d'Ammon gauche beaucoup plus volumineuse, pâle, offrant une substance d'enveloppe d'une ligne d'épaisseur-et d'une consistance presque lardacée. Légère augmenta-

o53o ÉPILEPSIE

-tion dans la consistance de la substance blanche du cerrwelet. *Abdomen*. Injection et rougeur générale de la -muqueuse de l'estomac.

Obs. XXI.—B..., âgée de 50 ans; séjour d'un an et cinq jours; démence avec accès d'agitation; non-para-bysée. Sensibilité naturelle; agitation dans les derniers jours, Autopsie.— Crâne. Aspect général de la substance grise, pragueux, chagriné, le sommet des circonvolutions et des enfoncemens. Consistance un peu plus forte, teinte plus prononcée qu'à l'ordinaire; la première couche enlevée, la substance est rosée dans toute l'élendne du cerveau; elle paraît assez résistante. La substance blanche, d'une consistance assez forte, est un peu nijectée, ainsi que les ecorps striés, les couches optiques et les cornes d'Ammoniale cervelet et la protubérance annulaire sont injectés auméme degré.

Obs. XXII. - B..., âgée de 40 ans; séjour de quatre-mois et-demi; manie, agitation fréquente. Audopsée.—
Grane. Fissu cellulaire sous-arachnoïdien infiltré d'une sérosité arès: abondante; substance corticale un peu moins dense que dans l'état normal, et d'une couleur sose-violacée. Les Jobes temporaux, paraissent plus résistans au scalpel que dans l'état naturel. Substance du cervelet généralement injectée. Thorax. Injection du larynx et des bronches; engouement des poumons. Abdomen. Forte injection de l'estomac et des intestins.

Obs. XXIII.s—G..., agée de 40 am, séjour de 21 jours, manie aiguë; ne répondant à aucune question; dans les demiers temps, tous les symptômes d'une gastro-entérite aiguë avec vomissemens abondans d'une matière jaundre rédutopsie.—Grâne. Membranes in jectées, substance grisses superficiellenon altérée dans sa consistance, mais fortement injectée, jet d'une teinte qu'on peut companer presque au rouge de lettuile. Vaisseaux de la aubstance blanche

gorgés de sang; corps striés, couches optiques présentant quelques plaques rougeâtres: cervelet généralement injecté. Abdomen. Muqueuse de l'estomac très-épaisse, ridée, parsenée de plaques d'un rouge cerise; quelques anses intestinales relevées sur elles-mêmes et fortement injectées à l'intérieur.

Obs. XXIV. — D., âgée de 50 ans; séjour de neuf jours. Ancienne manie. démence avec paralysie générale pen marquée. Autopsie. — Crâne. Épaisseur et injection prononcée des membranes du cervean; adhérences avec la substance grise aux parties supérieure et moyenne du cerveau; circonvolutions aplaties dans les autres points, et présentant des mgosités et des inégalités. Aspect général de la substance grise, d'un rose-violacé très marqué; la conche. la plus superficielle étant enlevée, on peut comparer la teinte, au rouge-brique; substance blanche très-injectée, mais sur un fonds d'un blanc mat; corps striés et couches optiques injectés par plaques. Cervelet injecté; injection des bronches, des poumons et des intestins.

Obs. XXV. — L..., âgée de 43 ans; séjour de quatre jours; arrivée avec une démence et une paralysie générale, répondait peu aux questions; accusait de la douleur à l'estomac. Autopsie. — Crâne. Méninges un peu épaissies, adhérentes dans quelques points de la région supérieure du cerveau; à la région inférieure, fausse membrane peu étendue entre les James de l'arachoroïde; substance blanche consistante et d'un blanc mat; ancien kyste-entouré de substance blanche, endurcie dans le lobe droit pôs-térieur. Abdomen. Muqueuse de l'estomac, rouge, gon-flée; imqueuse intestinale rosée.

Obs. XXVI.º— L...., âgée de 40 ans; séjour de plus d'un an, ancienne manie; paralysie générale; démence, Autopsie.— Crdne. Beaucoup de sérosité citrine entre les lames de l'arachnoïde et dans les ventricules; fausses

532 ÉPILEBSIE

membranes non-adhérentes dans la région supérieure; membranes épaissies, adhérentes, entraînant avecelles une substance grise, ramollie et fortement injectée dans tous les points du cerveau. face supérieure, face inférieure; consistance de la substance blanche non augmentée; cervelet très-injecté. Teinte plombée de la substance blanche qui paraît un peu plus consistante que dans l'état naturel. Membranes adhérentes, mais seulement à la face inférieure du lobe droit et encore dans une étendue assez circonscrite. Thoras. Engorgement du poumon droit à sa partie supérieure. Abdomen. Légère teinte rosée de la muqueuse de l'estomac.

Obs. XXVII. - M., âgée de 33 ans; séjour de 6 mois; a eu la syphilis plusieurs fois. Traitée par le mercure; est entrée déjà affaiblie dans son intelligence : la démence a augmenté peu à peu. Paralysie générale peu marquée; intervalles d'agitation extrême; tous les signes d'une pneumonie intense. Autopsie. Crâne. Injection des vaisseaux de la pie-mère ; infiltration de sérosité dans le tissu cellulaire sous-arachnoïdien : méninges s'enlevant facilement, mais entraînant avec elles une certaine portion de substance grise dans une grande étendue du cerveau. surtout aux parties supérieures, antérieures et latérales; teinte rosée de la substance grise, ramollissement de cette substance, surtout de ses parties latérale et moyenne, substance blanche nullement injectée, d'un blanc éclatant, corps striés et couches optiques un peu injectés; corne d'Ammon droite rosée : la gauche, pâle, ramollie. Thorax. Hépatisation des deux poumons.

Obs. XXVIII. — G., âgée de 67 ans; séjour de douze ans; ancienne démence, augmentation depuis trois mois, avec un affaiblissement général des mouvemens, mais plus marqué du côté gauche que du côté droit; douleurs sincipilales. La paralysie du côté gauche va en augmentant relativement au côté droit. Conservation de la sensibilité; constipation opiniâtre; tout-à-coup, paralysie complète du côté gauche; assoupissement, coma; toux, affection catarrhale; anévrysme du cœur; affaiblissement de la sensibilité; abattement général; convulsions légères du côté non paralysé : mort. Autopsie. Crâne. Adhérences de la méninge avec la partie supérieure du cerveau dans l'étendue d'un pouce, dans deux endroits séparés et dans toute l'étendue du lobe sphéno temporal : la substance cérébrale correspondant à ces adrences est molle, diffluente, d'un jaune-verdâtre; ce mode d'altération s'étend dans tout le lobe temporal en envahissant un peu d'avant en arrière dans le lobe frontal et dans le lobe occipital, et profondément sous la corne d'Ammon, dans le centre de la couche optique et dans la partie postérieure du corps strié. Les parties en vironnantes sont d'un rouge bien marqué; hémisphère gauche trèsinjecté, consistance ferme. Thorax. Dilatation du ventricule droit du cœur : hypertrophie du ventricule gauche. Abdomen. Estomac d'un rouge foncé; rouge-brun de la muqueuse de l'intestin grêle ; gros intestin rosé.

§ III. Maladies cérébrales extraites de divers auteurs.—
Obs. XXIX. — Jacoba, âgée de 5g ans, paralysée du côté
droit, avec fièvre, membre de ce côté contracté par.convulsion; les deux paupières de l'œil droit rapprochées
convulsivement; face rouge, déglutition des liquides facile; mort. Autopsie. Crâne. Beaucoup de sérosité dans les
ventricules, vaisseaux de l'arachnoïde injectés de sang noir
et peu fluide. Ramollissement de la couche optique gauche.
Substance pourrie et d'une mollesse diffliente (Morgagoli).
Obs. XXX. — Une femme de 26 ans érrouva pendant

Obs. XXX.—Une femme de 26 ans éprouva pendant 18 mois des douleurs de tête avec convulsions légères, puis céphalalgie intense avec fièvre et impossibilité de supporter la lumière. Convulsions fortes, revenant à plusieurs reprises, puis état comateux, mort 8 jours après l'appartition des premiers symptômes. Autopsie. Crdne. Injection de la substance corticale à la partie antérieure et supérieure des deux hémisphères et postérieure ganche, avec ramollissement. (Abercrombie).

Obs. XXXI. — Un homme d'une petite stature, était sujet à des accès d'épilepsie dont un le fit périr en peu de jours. Autopsie. Grâne. Ramollissement des deux couches optiques; coloration brunâtre avec mollesse. (Morgagni).

Obs. XXXII. — Un homme de 36 ans fat porté à l'Hôtel-Dieu', ayant les membres supérieurs et inférieurs des deux côtés du corps fortement lléchis et agités de violens mouvemens convulsifs. Disparition des mouvemens convulsifs, sonbresauts dans les tendons. Disparition des symptômes nerveux le quatrième jour; iclère le cinquième; escarche gangréneuse au cocçyx, septième jour, membres du côté gauche, comme paralysés, dans un état de roi-deur permanente; tête inclinée sur l'épaule gauche, face un peustournée à droite; mortsubite le g. Autopsie. Crâne. Râmollissement avec suppuration du lobe moyen droit et du corps strié, (Lallemand).

Obs. XXXIII. — Marchetti, âgé de 81 ans, ayant une grande difficulté d'uriner, devint mélancolique, cut un accès d'épilepsie quine dura qu'un quart d'heure. Quelques instans après nouvel accès, saignée; cinq jours après, violente attaque d'apoplexie avec écume à la bouche; pèrte des facultés intellectuelles, mort, au hout de 30 abeunes, 6 jours après le premier accès. Autopsie. Crâne. Vaisseaux de l'inférieur et de l'extérieur du crâne gogés de sang. Substance corticale très-molle, ramollissement de cette substance ales deux côtés. Abetes dans le ventrizente gauche; calcul dans la vessie. (Valisniéri).

Obs. XXXIV. — Lucas, âgé de 30 ans, fit une chute zin 1814 sur la têx, asignée réitérée plusieurs fois; aussitibl. la plaie guérie, accès d'éplepsie, provenant de la moin dre contrairété. En 1815, affaiblissement de son intelligence, absences fréquentes; quelque temps après convulsions de la face, des yeurs et du bras d'oti; a ugmentant par la pression de la région épigastrique. Constriction des mâchoires; le deuxième et le troisième jour même état de supueur; continuation des mouvemens convulsifs du bras droit, devenus ensuite plus fréquens et plus forts. Engourdissement, commencement de paralysie du membre. Mort. — Autopsie. Crâne. Au niveau du lobe antérieur gauche du cerveau, dure-mère épaissie, adhérente avec l'arachnoïde et la substance grise, molle, pulpeuse en cet endroit, et d'une couleur jaunâtre; même altération à la plus grande partie du lobe antérieur. (Lallemand).

Obs. XXXV. B., agée de 23 ans. Accouchement. Quelque temps après, frisson suivi de chaleur; pouls habituellement petit et fréquent ; langue pâteuse ; administration de l'émétique. Demi-heure après , perte de connaissance, du mouvement et du sentiment du côté droit du corps-Bouche tirée à gauche. Bientôt mouvemens convulsifs de tout le corps avec secousses brusques, extension et flexion alternatives des membres. Contractions irrégulières des muscles du côté droit de la face ; œil droit dirigé en haut et en dehors : paralysie : retour des accès à des intervalles de 2 ou 3 heures. Mort deux jours après la cessation des convulsions. - Autopsie. Crane. Sérosité assez abondante entre les méninges et le cerveau; arachnoïde épaissie, blanchâtre, en général facile à enlever, adhérente vers le côté externe et supérieur du lobe moven gauche dans l'étendue d'une noisette. Ramollissement de la substance corticale dans cet endroit. Thorax. Pleurésie chronique. Abdomen. Péritonite chronique. ( Lallemand ).

Obs. XXXVI.—A., âgée de 60 ans. Crâne enfoncé à la région frontale gauche par une pierre lancée avec violence. Perte de beaucoup de sang; le lendemain éphalalgie pulsative, altération de la mémoire; réponses justes; parole assez libre, impossibilité de tirer la langue; (\*émétique.) Troisième jour, déglutition difficile, soif, aháleur de la peau. Quatrième jour, assoupisse ment, ré-

536 ÉPILEPSIE

ponses justes. 5.º, 6.º et 7.º jours, symptômes faisant des progrès. 8.º jour, délire, perte de connaissance; mouvemens convulsifs des membres et du tronc, avec distorsion de la bouche et des yeux ; renouvellement des accès tous les quarts d'heure. Dans l'intervalle, respiration difficile, ronflement, œil fixe, bouche béante, Neuvième jour, cessation des convulsions, diminution de l'assoupissement; la connaissance revient; mais altération de la mémoire et du jugement ; léger délire , commencement de paralysie des membres gauches. Le dixième juur, paralysie complète des membres, réponses justes, illusions d'optique ; une secousse convulsive pendant la muit. Le onzième jour , perte de connaissance , aphonie , insensibilité générale : mort. Autopsie. Crâne. Enfoncement de deux lignes de profondeur sur deux pouces de surface à la région frontale. A la partie postérieure inférieure du lobe droit du cerveau, inflammation d'un pouce et demi d'étendue de haut en bas et d'un demi-pouce dans les autres sens. Inflammation de l'arachnoïde des deux côtés du cerveau (Ducrot).

Obs. XXXVII.— Une femme àgée de 40 ans. Chute sur la partie latérale et supérieure gauche du erâne. Perte de connaissance pendant quelques instans, ensuite rien de particulier jusqu'au quatorzième jour. Gangrène de la plaie, fièvre. Le 34° jour, attaque d'apoplexie avec aphonie et perte du mouvement mais non du sentiment dans tout le côté droit; des convulsions comme épileptiques agitaient de temps en temps tout le corps. Mort le quatrième jour. Autopsie. Grâne. Arachnoïdite avec suppuration à gauche, ulcérations brunâtres du cerveau dans le même point. (Morgagni).

Obs. XXXVII. — Un homme âgé de 30 ans reçut un coup d'un instrument contondant sur le côté gauche de la suture lambdoïde; la plaie prend un vilain aspect. Quelquesjours après, altès dans son voisinage. La plaie va bien;

écart de régime, accès de fièvre. Le quatrième jour, violens accès de convulsions épileptiques; aphonie, moumens convulsifs dans le côté gauche du corps; paralysie du côté droit, mort le dix-neuvième jour. Autopsie. Crâne. Epanchement de pus dans plusieurs points même éloignés de la plaie; altération de l'os temporal, couleur cendrée de la dure-mère due au pus épanché entre elle et l'arachnoïde, coloration brunâtre du cerveau dans cette partie (Morgagni).

Obs. XXXIX. - Pirot, âgée de 16 ans; menstruation régulière à 15 ans, chute d'un premier étage sur la tête : douleurs lancinantes dans toute la circonférence du crâne (sangsues, vésicatoires); soulagement, guérison apparente; au bout d'un mois, douleurs très-vives, lancinantes dans les muscles sur lesquels avait été placé le vésicatoire. Convulsions épileptiques commençant par ces muscles. durant environ un quart-d'heure; nouvelle attaque tous les jours, ensuite plusieurs dans le même jour et au bout de 18 jours presque continuellement. Sangsues. saignée du pied, pédiluves; mouvemens convulsifs fréquens, vomissemens spontanés de matières vertes et filantes. Tantôt elle parle et tantôt elle garde un silence obstiné; le lendemain, nouveaux accès avec frissons et refroidissement considérable, mort. Autonsie, Crâne, Lobe moyen de chaque hémisphère plus bombé que de coutume ; circonvolutions aplaties ; arachnoïde du lobe fort injectée; trois cuillerées de sérosité environ dans les ventricules; tente du cervelet adhérente à l'arachnoïde sous-jacente, par une mince exsudation couenneuse; arachnoïde et toute la surface du cervelet rouge du côté gauche : replis transversaux effacés : à quelques lignes de profondeur, abcès enkysté, du volume d'un petit œuf de poule. (Lallemand.)

Obs. XL. — Un militaire, âgé de 26 ans, reçoit un coup de sabre sur la partie postérieure de la tête. Lésion de l'occipital; six mois après, étourdissemens et vertiges,

douleurs de l'œil droit; le vingtième jour, côté droit paralysétout-à-fait, perte de la parole, état carotique, bras droit agité demouvemens convulsifs; mort. — Matopsic. Crâne. Abcès enkysté dans l'hémisphère gauche du cerveau. (Scultet.)

Obs. XLI. — Un gentilhomme était sujet à un mal de dents; évulsion de la dent, douleurs plus fortes. Vives contrariétés; accès d'épilepsie durant près d'une demiheure; retour des convulsions épileptiques; syncopes fréquentes; épuisé de langueur; mort.— A la partie droite supérieure, près du centre du cerveau, abeès de la grosseur d'un œuf de poule, composé d'un pus blanc, fétide; épanchement de sérosité.

Obs. XLII.º—Un homme, âgé de 40 ans : mélancolie, chagrins cuisans, attaques d'epilepsies pendant 4 ans, très-fréquentes, hémicrànie à droite, état soporens; mort. Autopsie. Crâne. Substance cérébrale de l'hémisphère droit, doure, comme squirriheuse, renfermant un abcès de la capacité d'un œnf de poule.

Obs. XLIII. - Benoite, âgée de 54 ans: constitution épileptique; peu réglée; à chaque époque menstruelle vertiges; à 59 ans, congestion cérébrale très-forte, disparition spontanée : éblouissemens devenus plus fréquens : nouvelles congestions encore plus fortes, sangsues à la vulve ; le lendemain état comateux ; l'œil gauche reste fermé, langue embarrassée : engourdissement dans les membres du côté droit; anévrysme du cœur; saignée de la jugulaire; immédiatement après mouvemens convulsifs très-forts dans les membres du côté droit et dans les muscles de la face du côté gauche; yeux renversés et divergens ; le lendemain paralysie complète de l'œil gauche et du bras droit, serrement des mâchoires, accès convulsifs épileptiformes, semblables à ceux manifestés après la saignée, renouvellés plusieurs fois dans la journée; saignée du pied; retour des mêmes phénomènes le soir : le lendemain . abelition complète de l'entendement et du sentiment, respiration précipitée, bouche écumeuse; mort. — At Iopsie. Crâne. A rachnoïde épaisse, rouge, non adhérente, injectée; la portion qui recouvre la dure-mère des fosses occipitales est fortement colorée; sinus de la dure-mère oggés de sang, ramollissement brunâtre de la partie centrale de la couche optique droite dans une étendue d'environ un demi-pouce. A la surface de la même couche, dans le ventrique la latiral droit, espèce de couenne molle, fausse membrane récente de la longueur de 5 à 6 lignes, adhérente à la surface correspondante du septum lucidum. Plusieurs points des corps striés et de la protubérance offraient aussi un ramollisssement (Lallemand).

Obs. XLIV. • — Gontin; épistais; éconlement par les oreilles supprimé par un coup sur la tête; absences fréquentes, quelquefois il devient fou; plus tard hémicrânie. à gauche; la donleur augmente; désordre dans ses idées pendant 5 jours, perte entière de la parole, paralysie de tout le côté droit. Autopsic Crane. Deux onces de sérosité dans les ventricules, abcès enkysté considérable dans le lobe postérieur gauche, ramollissement de la substance cérébrale e ovivonnante (Lallemand).

Obs. XLV.º — Catarrhe pulmonaire ; imbécillité, indifférence pour tout; absences fréquentes avec perte de la mémoire, attaque d'apoplexie avec hémiplégie à gauche, convulsions à droite, remission; nouvelle attaque; mort. — Autopsie, Grâne. Arachnitis chronique, ramollissement de l'hémisphère gauche, épanchement considérable de sérouité d ans le ventricule droit (Lallemand).

Obs. XLVI: — N.. âgée de 59 ans ; anévrysme, hémiplégie à gauche; guérie. Plusieurs années après, céphalalgie, étourdissemens, perte du mouvement du côté gauche (émétique), perte de la parole et des fonctions intellectuelles; rigidité, roideur au bras gauche, roideur des membres droits sans paralysie; mort le cinquième jour. Autopsie. Crâne. Inflammation de l'arachnoïde des deux côtés, deux abcès dans l'hémisphère droit du ceryeau avec ramollissement.

I. TABLEAU. — Altérations cérébrales. — Épileptiques. — Épileptiques aliénées.

Obs. I. re — Induration de la substance encéphalique ; injection de la blanche ; aspect mat.

II. Mollesse de la substance blanche et des corps calleux; mollesse de l'enveloppe blanche de la couche optique qui en est ferme; substance blanche cérébelleuse forme.

III. Induration de la substance blanche, injection de la substance grise.

IV. Injection générale, teinte rosée de la substance grise.

grise.

V. Induration de la substance blanche; injection prononcée de la substance grise.

VI. Induration de la substance blanche; méningo-cérébrite chronique:

VII. Induration de la substance blanche; méningocérébrite.

VIII. Induration de la voûte à trois piliers et de la couche optique; injection générale, infiltration de sang dans le tissu méningien.

IX. Injection générale.

X. Induration de la substance blanche; injection des méninges.

XI. Mollesse de la substance blanche; deux kystes dans les lobes antérieurs; méningo-cérébrite.

XII. Mollesse de la substance blanche; cérébrite; injection et teinte rosée des corps striés et des couches optiques.

XIII. Induration de la substance blanche des cornes d'Ammon, méningite.

XIV. Induration de la substance blanche et des cornes d'Ammon ; injection.

XV. Induration du corps calleux et des cornes d'Ammon; méningo-cérébrite chronique; adhérences:

XVI. Induration des couches optiques rosées, blanc sale de la substance blanche; substance grise rosée.

XVII. Induration des cornes d'Ammon; teinte rouge des couches optiques; méningo-cérébrite; adhérences.

XVIII. Mollesse des cornes d'Ammon : injection générale : méningo-cérébrite : adhérences.

H. TABLEAU. - Alterations cerebrales. - Altenees. -

Obs. XIX. Méningo-cérébellite chronique. Adhérences. XX. Induration de la substance grise, inégalités, teinte rosée.

XXI. Inégalités de la substance grise, teinte rosée, induration de la substance blanche.

XXII. Mollesse générale; injection

XXIII. Teinte rouge de la substance grise.

XXIV. Méningo - cérébrité chronique ; adhérences. Inégalités et teinte rouge de la substance grise.

XXV. Méningo-cérébrité chronique ; adhérences. Induration de la substance blanche.

XXVI. Meningo-cerébrite chronique; adhérences.

XXVIII. Méningo-cérébrite; adhérences. Infiltration purulente du lobe temporal.

III. TABLEAU. Altérations splanchniques. — Epileptiques. — Epileptiques alténées.

II. Tubercules dans les deux poumons, périlonite et gastrique chroniques.

III. Tubercules dans les deux poumons, gastro-entérite chronique.

IV. Splénisation du poumon gauche, ramollissement et amincissement de l'estomac.

V. Hypertrophie du ventricule gauche; gastro-entérite aiguë.

VI. Ramollissement de l'estomac; pneumonie aiguë à

gauche, anévrysme du cœur.

VII. Tubercules dans le poumon droit; gastrite aiguë. VIII. Gastrite légère.

 IX. Tubercules dans le poumon gauche; gastro-entérite aiguë.

X. Bamollissement de l'estomac.

XI. Hypertrophie du ventricule gauche du cœur; gastrite aiguë.

XII. Gastro-entérite aiguë.

XIII. Gastrite aiguë, légère.

XIV. Hypertrophie du ventricule gauche du cœur; gastro-entérite aiguë.

XV. Gastro-entérite aiguë.

XVI. Bronchite chronique; dilatation de l'oreillette droite, ramollissement de l'estomac.

XVII. Dilatation du ventricule droit; ramollissement de l'estomac.

XVIII. Pleuro-pneumonie chronique; anévrysme du

(La suite au prochain Numéro.)

Abcès enkystés du foie, ramollissement inflammatoire du même organe, avec épanchement de sang dans l'estomac et les intestins; observation recueillie par M. J. BOULLAUD, D. M. P.

L'HISTOIRE des maladies du foie est encore bien loin

d'avoir acquis toute l'exactitude et toute la précision que l'on se plait à rencontrer dans quelques autres parties de la pathologie. C'est particulièrement sur les malàdies aiguës de cet important viscère, que la science réclame de nouvelles recherches, c'est-à-dire des observations bien faites. Nous ne possédons qu'un très-petit nombre d'exemples d'inflammations aiguës du foie, et quelques médecins semblent même douter, sinon de l'existence des hépatites de cette espèce, du moins de celles caractérisées par la formation d'une quantité plus ou moins considérable d'un véritable pus, tel quecequi que fournissent les phlegmasies phlegmoneuses. L'observation que je vais rapporter est un exemple d'hépatite avec suppuration phlegmoneuses.

Cogniasse (Jean), âgé de 22 ans, d'une forte constitution, teint et cheveux bruns, sujet à des étourdissemens. fut admis à l'hôpital de la Pitié, pour y être traité d'une sièvre maligne ( ce sont les expressions du malade), Il sortit de cet établissement assez bien guéri. Quelques jours après, il prit un bain froid, à la suite duquel il survint un gonflement énorme du visage. Le malade, étant entré à l'Hôtel-Dieu, fut saigné, purgé plusieurs fois, et prit des bains de pied. Ces movens firent complètement disparaître l'engorgement de la face; mais il v avait de la diarrhée, de la douleur dans l'hypocondre droit, de la fièvre, lorsque le malade, le 30 juillet 1822, sortit de l'Hôtel-Dieu, d'où il se rendit anssitôt après à l'hôpital Cochin, Il offrait alors les symptômes suivans : teinte jaunâtre du visage ; langue rouge sur les bords, chargée au milieu, inappétence, soif ardente, donleur au creux de l'estomac, coliques, selles très - abondantes, liquides comme de l'eau (1); son mat et absence de la respiration

<sup>(1)</sup> D'après les détails de l'autopsie cadavérique, il est probable que les selles contenaient une grande quantité de sang.

544 HÉPATITE.

à la base du côté droit de la poitrine, respiration puérile au sommet, toux, oppression: abattement, malaise général, anxiété; supination: peau chaude, alternatives de frissons et de sueurs, pouls fréquent et assez élevé.

Prescription du 31 juillet: (saignée du bras, gomme édulcorée, trois bouillons).

1. "et2 août; fièvre très-forte, persistance des coliques

et du dévoiement : du reste, même état (trente sangsues à l'épigastre); le 4, le malade dit se trouver mieux. Cependant, dans la matinée, il a éprouvé un frisson d'un quart-d'heure, et l'anxiété ainsi que l'oppression sont toujours très-grandes. Le soir, à six heures, tremblement, décoloration des pommettes, pâleur de la langue et des lèvres, anxiété inexprimable, pouls mince et presque filiforme, accéléré; le malade dit n'éprouver aucune douleur locale. Deux accès semblables se renouvellent, la nuit suivante. Le 5, au matin, envies de tousser et de cracher, que le malade ne peut satisfaire, parce que, dit-il, l'haleine lui manque; douleur à la région diaphragmatique. Le soir, peu de changement ; douleur au creux de l'estomac; crachats gélatiniformes, adhèrens, peu abondans: les facultés intellectuelles sont intactes, malgré les angoisses qui sont toujours extrêmes. Dans la nuit, après s'être levé plusieurs fois pour aller à la selle, le malade éprouve de nouveau un tremblement violent, accompagné de petites quintes de toux continuelles. Le 6, au matin, fièvre très-vive, sueur, assoupissement pendant lequel les paupières laissent apercevoir une portion du globe de l'œil tourné en haut. Le 7, frisson, tremblement, et en même-temps peau brûlante, ventre élevé, dur, (lavement diacode). Le 8, anxiété plus considérable, hoquet (une saignée du bras ; le sang coulant difficilement et sans jet, on n'en tira qu'une palette et demie ). Le soir, à 5 heures, le hoquet est continuel, l'anxiété est si grande que le malade ne sent point son mal, fièvre brûlante, visage animé, langue rouge et sèche, soif insatiable : pouls fréquent, assez développé, mais facile à déprimer. comme rebondissant, peau sèche, léger trouble des facultés intellectuelles, ventre toujours élevé et comme balloné : le malade ne paraît pas souffrir quand on presse cette cavité; la respiration ne s'entend point à la partie inférieure du côté droit du thorax : le visage est rétréci, contracté ( quarante sangsues au côté droit et à la région épigastrique, potion calmante avec quelques gouttes de liqueur d'Hoffmann). A 10 heures du soir, l'anxiété est moindre, le hoquet est très-rare, le pouls n'a rien perdu de son développement. A 11 heures, légère épistaxis, vomissement d'environ un demi-verre de sang liquide, d'un rouge brun, respiration anhéleuse, pâleur du visage, pouls précipité, faible et peu développé, œil languissant, tendance au sommeil, région épigastrique toujours tendue et sonore. Dans le reste de la nuit, du sang s'écoule par la bouche et par le nez. Le q, râle trachéal, visage pâle et décomposé, lèvres décolorées. œil éteint, voix basse, faiblesse extrême, agonie... Le malade meurt, à 2 heures après midi, avant conservé jusqu'au dernier moment l'usage de son intelligence.

Autopsie cadavérique, 24 lieures après la mort.—1.º Habit. extér.—Rigidité cadavérique très-prononcée; cadavre d'un jeune homme vigoureux, bien conformé, muscles rouges, ſermes et bien développés. Un liquide noirâtre abreuve la bouche: on le fait couler en abondance en comprimant le ventre. Celui-ci est dur et tendu; à peine ses parois sontelles incisées que les circonvolutions intestinales s'échappent à travers l'ouverture.—2.º Organes abdominaux. Tout le système gastro-intestinal, mais particulièrement le coccum et l'arc du colon sont énormément distendus par des gaz, de telle sorte que le foie, refoulé jusque vers la troisième côte, a, pour ainsi dire, envahi la place du poumon droit. L'estomac, à gauche, est également repoussé vers la 546 HEPATITE.

poitrine. La cavité abdominale contient environ deux verres d'un liquide presque purement sanguin ; le péritoine est généralement injecté, rouge, sec et comme visqueux. Le foie présente une injection sous-séreuse très-considérable. son tissu est plus dense que dans l'état naturel, grenu : un scalpel , plongé dans sa profondeur, a pénétré dans un foyer rempli de bile pure, jaune, pouvant contenir un œuf ordinaire, et tapissé de toutes parts par une membrane pulpeuse d'une couleur jaune-verdâtre. Autour de ce foyer central, en ont été trouvés cinq autres, à-peu-près de même étendue, plus voisins de la face concave que de la face convexe du foie, mais contenant. au lieu de bile, un véritable pus, légèrement verdâtre, liquide et fétide; tous ces abcès sont enkystés: le kyste est une membrane albumineuse, fragile, qui se détache aisément du tissu du foie. Celui-ci, autour des foyers purulens, est ramolli, d'une couleur lie-de-vin, tranchant avec les couleurs pâle-jamnâtre du reste du foie. Du sang est infiltré dans la substance ramollie, absolument comme cela se remarque dans les ramollissemens du cerveau. L'estomac contient un liquide brun, semblable à une décoction concentrée de café, et qui n'est autre chose que du sang mélé aux boissons que le malade avait prises. La membrane muqueuse gastrique, blanche dans sa portion pylorique, présentant, dans sa portion splénique. deux longues et larges plaques d'un rouge veineux, semblables à des ecchymoses, se déchire en la râclant avec l'ongle. Le duodénum contient de la bile et n'est point injecté; le reste de l'intestin grêle, au contraire, généralement injecté, est rempli de sang caillé, excepté vers la fin de l'iléon ainsi que dans le cœcum où il est liquide et mêlé à une grande quantité d'air : dans toute cette étendue, la membrane muqueuse est rouge comme si elle cut été teinte par ce liquide. L'épanchement sanguin est moindre à mesure que l'on approche du colon gauche; à

partir de ce point on ne trouve que des matières jaugès, liquides, et la muqueuse est d'une pâleur remarquable ; il n'existe ni épaississement, ni ulcération de la membrane muqueuse, dans toute la longueur de l'intestin. - 3.º Organes thoraciques. La plèvre gauche est généralement injectée : sa rougeur est plus prononcée à la base du poumon, qui présente des plaques où cette couleur est si vive qu'on croirait qu'elle dépend d'une infiltration de sang: ses portions pulmonaire, médiastine, costale et diaphragmatique adhèrent entre-elles an moyen d'un tissu cellulaire frais, tendre et bien organisé. Le poumon gauche, crépitant, est gorgé, surtout à son bord postérieur, d'un sang qui s'en écoule en écumant. Dans le côté droit de la poitrine on ne trouve des adhérences qu'au sommet du poumon; cet organe est refoulé vers la cla. vicule par le foie : la plèvre diaphragmatique est trèsronge et admirablement injectée. D'ailleurs le poumon est crépitant comme celui du côté opposé. Les bronches et leurs ramifications sont tapissées d'un mucus sanguinolent : leur membrane muqueuse est d'un rouge foncé. Le tissu cellulaire sous-pleural et sous-péritonéal est rouge et légèrement infiltré de sang. Les gouttières destinées à recevoir le bord postérieur des poumons contiennent une sérosité sanguinolente. Le péricarde renferme une médiocre quantité de sérosité d'un jaune foncés le cœur est volumineux, robuste, bien conformé, mais d'un tissu mou et flasque; il contient des caillots de sang, blanchâtres dans les cavités droites, et noirs dans les gauches. La membrane qui tapisse ces cavités présente, surtout à gauche, une couleur d'un rouge-brun, contrastant avec le rouge-clair de l'aorte pectorale et ventrale. La membrane interne de cette artère, ainsi colorée, est très-facile à détacher. - 4.º Organes encéphaliques. L'arachnoïde et la pie-mère sont généralement injectées ; sérosité rougcâtre à la base du crâne et dans les ventricules : substance cérébrale, d'une bonne consistance, peu injectée.

Réflexions. - S'il est facile d'analyser et d'expliquer les phénomènes d'une maladie peu compliquée, il n'en est nas ainsi de ceux d'une affection aussi compliquée que celle dont nous avons actuellement le tableau sons les veux. Aussi, sans prétendre établir un rapport rigourensement exact, entre les phénomènes que nous avons observés pendant la vie, et les lésions organiques que nous avons rencontrées sur le cadavre , nous nous contenterons des réflexions suivantes. Il nous semble que la teinte jaune de la face, la douleur dans l'hypochondre droit. pouvaient faire, nous ne disons pas reconnaître, mais soupconner l'inflammation du foie. Les selles sanguinolentes, les vomissemens de même nature qui survinrent plus tard, signes évidens d'une hémorrhagie gastro-intestinale, coincidaient avec d'autres phénomènes qui se rattachaient immédiatement à cette hémorrhagie; ces phénomènes étaient des frissons et des tremblemens : la décoloration du visage. l'anxiété : la petitesse du nouls : le hoquet, l'oppression (si toutefois ces deux derniers symptômes ne dépendaient pas de la compression du poumon droit et de la congestion sanguine de la plèvre diaphragmatique et du péritoine,) - Quant au météorisme des intestins et de l'estomac, résultat probable de la décomposition du sang et des autres matières contenues dans ces viscères, c'est une circonstance qui se remarque presque constamment dans les grandes inflammations gastro-intestinales, et qui produit sonvent l'oppression dont se plaignent les malades, en refoulant les organes abdominaux vers le diaphragme, et en comprimant les poumons. Hest important de ne pas négliger cette circonstance. Quand il s'agit de rendre raison de l'oppression que l'on remarque dans les cas que nous examinons : sans cela, on pourrait rapporter l'oppression à une cause qui ne serait rien moins que réelle, à une pleuro-pneumonie, par exemple. On serait d'autant plus tenté de croire à l'existence de cette dernière, que le son est mat à la partie inférieure du côté droit, tandis que la respiration est puérile à la partie supérieure de ce même côté, circonstances qui, comme nous l'avons vu dans l'observation ci-dessus rapportée, dependent quelquefois de ce que le foie, refoulé par les gaz intestinaux, a pour ainsi dire usurpé la place destinée, dans l'état normal, à la portion inférieure du poumon.

Oue si l'on me demande qu'elle a été la cause de l'hépatite et de l'hémorragie gastro-intestinale dont je viens de rapporter l'observation, i'avoue que je n'ai sur cet objet que des données purement conjecturales. Or , répondre à une question par des conjectures, c'est presque ne pas répondre : autant et mieux vaut se taire tout-à-fait.

Nous voici maintenant arrivé à cette partie de l'ouvrage de M. J. Leroy, que nous avons jugé la plus essentielle. Le lecteur sera sans doute bien étonné de voir que des idées qui ont passé pendant quelque temps pour nouvelles dans le monde médical, au point d'attirer sur celui qui les disaient de lui seul, une gloire assez grande, étaient imprimées; que des dessins qui ne laissent nul doute sur les intentions d'un auteur, représentaient des instrumens propres à saisir la pierre dans la vessie, et propres à la briser, hannain si

Haller, dans sa Bibliothèque chirurgicale, dit que Sanctorius donna le dessein d'un cathéter à trois bran-

Exposé des divers procédés employés jusqu'à ce jour pour guérir de la pierre sans avoir recours à l'opération de la taille ; par le docteur Lerox (d'Étiolles) (1), (IL article.)

<sup>(1)</sup> Extrait par le docteur Heurtelour.

ches, dans lequel il introduit une tige terminée en forme de flèche, que l'on fait agir sur les calculs pour les briser; les fragmens sont ensuite saisis entre les mors de la pince et tirés au-dehors. M. Leroy pense que Haller aura été induit en erreur par l'inspection de la planche. Il a cru sans doute que la tige sagittée qu'on y observe devait briser les calculs, tandis qu'elle devait seulement rapprocher ou écarter les branches de la pince.

Quoi qu'il en soit, on sent bien que, pour parvenir à briser la pierre, il ne s'agissait plus que de changer la tige agittée contre une autre tige armée d'une fraise on d'une scie circulaire, et alors on eût été du temps de Sanctorius aussi avancé que nous le sommes maintenant. En regrettant, dans l'intérêt de l'humanité, que cela n'ait pas été fait alors, M. Leroy cite les deux seules tentatives de brisement de la pierre par l'urêtre qui aient été faites, non par des médecins, mais par les malades eux-mêmes.

Le premier exemple est donné par un moine de Citeaux, qui, faisant glissér une tige d'acier droite dans une sondé 'préliminairement introduite dans la vessie, frappait, lorsque l'instrument était en rapportavec le calcul; des petits coups sees et brusques avec un marteau d'acier. De cette manière il remplit, en une année, une boîte des fragmens entraînés par les urines, qu'il montrait volontiers aux curieur.

Le second exemple est fourni par le colonel Martin, au service de la compagnie des Indes. Au lieu d'introduire une tige terminée en biseau, comme le pratiquait le moine de Cîteaux, il se servait d'une petite râpe, et réduist ains son calcul en poudre.

M. Leroy fait connaître le danger de ces procédés, et fait remarquer avec justesse que la main d'un malade, que la douleur force de s'arrêter à propos, peut seule pratiquer ces sortes d'opérations. Toutefois, il rappelle l'exemple fourni par MM. Magendie et Amussat, qui pô réternt des râpes sur un calcul adhérent; mais ce fait prouve plutôt en faveur de l'habileté des opérateurs qu'en celle de la convenance du moyen employé.

M. Gruithuisen, Bavarois, est le premier médecinqui ait publié le modèle d'un appareil pour briser les pierres dans la vessie; et comme les idées imprimées de ce médecin ont une analogie avec les moyens employés par M. le docteur Civiale, mortellement frappante pour les prétentions de ce dernier, nous ne pouvons nous empécher de donner la substance de ce que ce docteur Bavarois écrit dans la Gazette de Saltzbourg, 1813.

L'idée première de Gruithuisen est de détruire la pierre vésicale sans recourir à l'opération de la taille, et pour atteindre ce but il propose différens procédés que je vais indiquer sommairement.

- 1.º Il pense qu'au moyen d'injections, soit d'eau simple à différentes températures, soit d'eau contenant en dissolution des acides ou des alkalis, pouvoir détruire les pierres vésicales, et pour cela il expose en 1813, mais toutefois après Haller, tous les ingénieux procédés conque en 1821, par notre confrère M. le docteur Jules Cloquet, qui, trop connu pour être aussi instruit, qui gnépieux, repousse au moins par son mérite toute idée de plagiat,
- 2.º Il pense encore que la destruction du calcul pent se faire non-seulement au moyen des réactions chimiques, mais encore il suppose, toutefois après quelques résultats obtenus au-dehors de l'organe vésical, que l'eau simple poussée avec force sur le calcul peut le détruire par son choc et sa qualité dissolvante: M. Gruithuisen appelle cette manière d'opérer, destruction du calcul par dississon.
- 3.º Pour opérer cette diffusion, M. Gruithuisen a besoin de pratiquer le cathétérisme avec une sonde droite, et il pratique cette opération non-seulement avec une algalie droite, mais avec une algalie d'un calibre considérable. Cet essai qu'il corrobore d'expériences répétées,

CALCULS.

le mène à la conclusion toute naturelle d'agir sur les calculs par des moyens mécaniques.

Ces moyens, il est vrai, ne sont supposés devoir être employés par lui que dans l'intention d'augmenter la surface du calcul qu'il vent mettre en rapport avec les menstrues dissolvantes : il vent perforer plusieurs fois le corps étranger pour multiplier les points de contact. Cette idée, jointe à celles exprimées par des dessins d'instrumens destinés à-perforer la pierre, a été imprimée en 1813, conçue en 1809, et en 1823, il paraît un livre grossi de matières étrangères au sujet que nous traitons, dans lequel l'auteur s'attribuant l'invention exclusive, et du, procédé et des instrumens, traite de plagiaires ceux qui ont eu des idées analognes. Avouons que si lui-même ne mérite pas ce nom, il doit bien maudire le hasard qui a fait naître une comicilence aussi fâcheure aussi aftenature ne mérite pas ce nom, il doit bien maudire le hasard qui

Gruithuisen, qui voulait, comme je l'ai déja dit, perforer seulement les calculs pour permettre aux menstrues de s'insinuer dans leur intérieur, propose le moyen suivant; j'introduirais, dit-il, nne sonde d'un calibre convenable; dans cette sonde je mettrais une tige armée d'un répan destiné à d'viser la pierre; à l'autire extrémité cette tige, entourée d'une poulie, sera mise en rotation par un archet; à l'extrémité de la sonde et latéralement seront pratiqués deux trous laissant passer des fils métalliques, qui, allant former une anse à l'extrémité du tube d'argent, me servira à saisir le calcul, qui sera de cette manière pérforé.

M. Leroy trouve avec raison que ce brise-pierre est trop dangereux pour qu'il puisse être mis en usage. Il trouve l'anse métallique insuffisante pour assujettir la pierre, et que, conséquemment la vessie court risque d'être perforée.

En 1819, M. Eldgerton imagina, pour briser les pierres dans la vessie, un instrument courbe, qui, développé, CALCULS. 553

présente quatre pièces articulées, forcées de s'écarter en espèce de losange par l'effet d'un ressort convenablement disposé. La pierre, saisie par les côtés, de ce losange, qui se rapprochent en tirant la canule interne qui supporte les branches dans celle qui est exterire, est soumise à l'action d'une lime supportée par une tige élastique, de manière que cette lime se rapproche du calcul à mesure qu'elle l'use. Cette lame est introduite par la canule interne.

M. Leroy trouve l'instrument de M. Eldgerton habilement conçu, mais il dit avec raison qu'un forceps à deux branches seulement ne peut maintenir suffisamment le calcul, qui doit être immanquablement chassé d'entre les branches par l'action latérale de la lime; êt parce que la vessie n'est point garantie contre le jeu de la râpe que rien ne borne ni ne dirige.

M. Amussat, en retrouvant la sonde droite presqu'oubliée, vit un'il pouvait appliquer cette connaissance au brisement des pierres. Il fit construire un instrument ainsi concu : dans un tube d'argent de 3 à 4 lignes de diamètre. d'une certaine épaisseur, il a introduit deux morceaux d'acier, tous deux terminés par les bouts qui doivent correspondre à la vessie par deux mors hérissés d'aspérités. Ces deux mors , lorsqu'on pousse les morceaux d'acier en dehors du tube, s'écartent et peuvent saisir un calcul lorsqu'on les retire en dedans du même tube. C'est à-peu-près le même mécapisme que la pince de Hunter. Mais le calcul saisi, M. Amussat vent le broyer par la seule pression de ces mors. Pour ce faire, il à pratiqué, à l'autre extrémité des morceaux d'aciers qui passent par l'autre bout du tube d'argent, des crans dont les arêtes sont dirigées du côté du mors. Dans ces crans viennent s'engager, les becs de deux cliquets, qui permettent de tenir les morceaux d'acier en dehors du tube, mais qui les empêchent d'y rentrer. Tout-à-fait à l'extrémité des morceaux

554

d'acier, du même côté où se trouvent les crans, sont pratiquées deux mortaises de 4 lignes de long sur 3 lignes de large, dans lesquelles on fait basculer alternativement un levier conformé de manière à jouer avec facilité dans les mortaises. Or, une pierre saisie avec cet instrument, se trouve écrasée au moyen du jeu alternatif des deux branches, qui, à chaque oscillation du lévier prenant un point d'appui sur chacun des deux cliquets, éprouvent un mouvement d'ass'ension alternatif.

M. Leroy fait à cet instrument de M. Amussat le reproche de n'avoir que deux mors, reproche qu'il a déja adressé à celui de M. Eldgerton; quant à nous, nous trouvons cet instrument fort ingénieux, en cela qu'il est simple de construction et qu'il doit avoir une grande puissance; cependant nous doutons qu'il soit d'un usage bien prompt à cause de la facilité qu'a le calcul de s'échapper; et puis il ne peut servir qu'à écraser des calculs de 5 ou 6 lignes de diamètre au plus.

M. Leroy, ignorant qu'on pouvait parvenir dans la vessieavec une algalie droite, avait d'abord fait construire pour briser les pierres, un instrument courbe analogue à celui de M. Eldgerton; à la place de la lime qu'employait ce chirurgien Anglais; il se servait d'un bouton hérissé de pointes, supporté par une tige assez mince et flexible dans le point qui correspondait à la courbure de la sonde; mais lorsque M. Amussat annonça qu'on pouvait pénétrer dans la vessie avec une sonde droite, notre auteur abandonna son instrument courbe auquel il reconnaissait me foule d'inconvéniens, pour en reconstruire un nouveau avec la modification que devait nécessairement lui faire apporter la nouvelle connaissance qu'il venait d'acquérir.

Ge nouvel instrument fut celui qu'il présenta à l'Académie de Chirurgie, au mois de mai 1822, sous le nom de Lithoprione, et qui est ainsi construit. Quatre ressorts de montre, assez forts, sont attachés à l'extrémité d'une espèce de petit dez plein. Chacun de ces ressorts est contenu dans l'intervalle que laissent entre elles deux sondes dont l'une est renfermée dans l'autre. Ces ressorts, tirés par l'extrémité opposée de ces deux sondes, mettent le petit dez en contact avec le bout de ces mêmes sondes auxquels il correspond, de manière à favoriser l'entrée dans le canal de l'urètre. Le tube interne, étant plus long que l'externe, leédpasse, et reçoit à demeure un anneau d'acier muni de quatre vis destinées à maintenir, fixés, à volonté et séparement, les quatre ressorts.

On sait hien qu'en poussant simultanément ces quatre ressorts, le bouton doit s'éloigner du bout de la sonde, et que les ressorts obéissant à leur élasticité propre doivent laisser entre eux un espace ovoidé. Eh bien! c'est dans cet espace que M. Leroy tente d'engager, le calcul qui, étant saisi et les ressorts fixés, le met dans le cas d'être perforé.

Cette perforation s'exécute au moyen d'une tige de fer munie à son extrémité d'un petit trépan du même diamètre que la tige. On introduit cette tige par la canule interne jusque sur la pierre, et, au moyen d'une manivelle que l'on adapte à l'extrémité opposée au trépan, on perfore d'outre en outre le calcul que l'on essaie ensuite de faire basculer avec un crochet pour pouvoir le perforer dans un autre sens. On répète ces perforations jusqu'à ce que le calcul soit réduit en fragmens que l'on soumet à la même térébration et de la même manière.

Sur ce que plusieurs médecius pensaient que l'instrument de M. J. Leroy avait de l'analogie avec le vésical de France et le tire-balle d'Alphonse Ferri, M. Leroy examina ces instrumens d'anciens auteurs et vit qu'il pourrait en tirer un grand parti, puisque pour rendre le tire-balle d'Alphonse Ferri applicable au brisement des 556 CALCULS.

calculs véricaux, il suffisait de leur adapter le perforateur que je viens de définir plus haut. Cette idée fut donc exécutée, et M. Leroy eut un instrument composé d'une canule en acier terminée par trois branches qui s'écartent naturellement en raison de l'élasticité que leur donne une trempe convenable. Cette première pièce se glisse dans une canule en argent qui détermine le rapprochement des trois branches , ou leur permet de s'écarter suivant qu'on les pousse hors de cette canule ou qu'on les fait rentrer dans sa cavité. C'est tout-à-fait le mécanisme de la pince de Hunter, excepté que celle que M. Leroy. a fait disposer pour briser les calculs a trois branches. et que celle de Hunter n'en a que deux. Une échelle graduée, tracée sur la canule interne, indique l'écartement des mors de la pince et le volume de la pierre lorsqu'elle est saisie. Un coulant à charnière, se fermant au moven d'une vis, sert à fixer les deux canules. Une rondelle de cuir empêche que l'urine ne s'échappe par l'intervalle qui peut subsister entre les deux tubes métalliques.

Cette pince, que M. Leroyappelle encore lithoprione, mais dans laquelle il reconnaît encore des défauts, est, suivant-cet auteur ( d'un usage plus sur, d'une application plus fréquente que la pince à ressorts de montre.

"Cependant", quelle que soit la supériorité, malgre les défauts, de la pince imitée d'Alphonse Ferri, sur cellé que M. Leroy a conçue toute entière, les résultais étaient les mêmes; il fallait toujours, pour perforée de nduveain la pierre, la retourner au moyen du crochet, ou bien la lâcher pour présenter au foret une autre surface. Or, comme l'action de reprendre la pierre est le temps le plus difficile de l'Opération; M. J. Leroy chercha les moyens de ne plus la lâcher lorsqu'une fois il la tenait, et pour celail essaya d'aggrandir le trou préliminairement fait au calcul, au moyen de tiges de fer fendues par la fait au calcul, au moyen de tiges de fer fendues par la

moitié, suivant leur axe, et dans une longueur d'un pouce et demi à deux pouces. On sait bien qu'au moyen de la trempe ces deux moitiés, s'écartant l'une de l'autre, doivent tendre, lorsqu'on imprime à cet instrument un mouvement de rotation , à remplir l'usage auquel M. Leroy les destine. Un tube d'argent , dans le but de tenir rapprochées momentanément les deux fraises résultant de la bifurcation de la tige, recoit cette même tige. Ces deux pièces sont maintenues immobiles l'une sur l'autre au moyen d'une clavette qui les traverse toutes les deux. Une poulie est à demeure sur le tube d'argent. On sent bien qu'en poussant le tube d'argent sur la bifurcation, les deux branches se rapprochent, et permettent de les introduire dans le trou déja fait au calcul. et retirant ensuite le tube, ces mêmes branches s'écartent et labourent la pierre de dedans en dehors,

Comme pour obtenir de l'effet avec cet instrument. M. Lerov n'imprimait pas un mouvement assez vif au moven de la manivelle, il fit construire une espèce de chevalet disposé convenablement pour faire usage de l'archet.

Dans le paragraphe intitulé procédé operatoire, M. Leroy conseille d'examiner si le malade se trouve dans un état favorable au succès de l'opération, si la pierre n'est pas trop volumineuse, si elle est enchâtonnée où adhérente, si la sonde droite pénètre facilement; il conseille ensuite, si toutes les chances favorables sont observées. d'introduire dans l'urêtre, pendant quelques jours, des sondes d'un fort calibre, destinées à dilater le canal et à en émousser la sensibilité, après quoi en vient à l'opération que je ne définirai pas ici, parce que je ne pourrais la donner complète. Du reste, il est quelques autres instrumens accessoires dont M. Leroy juge à propos de se servir pendant cette opération, et je dois en donner au moins une idée. Il pense qu'on pourra éviter l'ébranle-Quantital .

558 CALCULS.

ment que pourra causer le jeu de ses fraises propres à dilater le trou de la pierre, en les remplacant par des limes simples ou doubles, jouant dans le sens de l'axe de l'instrument, et non latéralement comme le nécessite le mouvement circulaire imprimé par l'archet. Il imagine qu'on peut ramener le calcul qui tend à s'échapper après une perforation, au moven d'un instrument qui, se dilatant dans son intérieur, peut le ramener entre les mors de la pince. Il se sert, pour faire l'extraction des morceaux de calculs, d'une pince à trois branches disposées comme la pince lithoprione imitée d'Alponse Ferri, avec cette différence que les mors ne sont pas aussi fortement recourbés et qu'elle peut être retirée de la vessie au travers de la canule externe. M. Leroy avait construit, pour atteindre le même but, une pince destinée à broyer par la pression les morceaux de calculs. Comme il préfère pour l'usage celle qui ressemble au lithoprione, nous ne nous y arrêterons pas, quoique la construction en soit ingénieuse.

Tels sont les instrumens imaginés par M. Leroy pour briser la pierre dans la vessie et qu'il appelle lithopriones. Passons maintenant à l'examen de ceux de M. le docteur Civiale, auxquels ce médecin a donné le nom de lithortripteurs, en faisant remarquer que l'ouvrage dans leque sont représentés les lithontripteurs parut dans le même temps que M. Leroy présentat à l'Académie ses lithorniones.

Or, si l'on consulte les planches de M. Civiale, le l'Albonotripteur ressemble beaucoup à l'instrument que M. Leroy a imité d'Alphonse Ferri; cependant il en diffère en plusieurs points : 1.º Il présente quatre branches, et même plus, au lieu de trois; 2.º les branches sont à charmères au lieu d'être d'une seule pièce et élastiques : par conséquent elles ont moins de solidité, et suivant M. Leroy, elles lui paraissent devoir rendre tout à fait impossible l'emploi de cet instrument; 3.º les extrémités de ces

branches étant droites et pointues, elles exposent à blesser la vessie : 4.º le trépan ou la fraise, plus volumineux que la canule interne, ne peut être retiré à travers sa cavité, ce qui, suivant M. Leroy, rend le mécanisme de l'instrument plus embarrassé, prive de l'avanlage de pouvoir substituer au premier perforateur des fraises et des limes capables d'achever la destruction du calcul, et force l'opérateur à lâcher ce corps pour chercher à le reprendre afin de le perforer dans un autre sens. Pour mettre en mouvement le stilet, M. Civiale le faisait tourner entre ses doigts: il a emprunté, de son aveu, l'archet et sa monture à M. Leroy.

Nous sommes parfaitement de l'avis de notre auteur sur l'impossibilité où M. Civiale doit nécessairement se trouver de saisir une pierre avec l'instrument tel qu'il le dessine dans son ouvrage, et surtout de la saisir avec solidité. Aussi aurait-on lieu d'être fort étonné qu'il ait pu amener à une heureuse fin aucune des opérations qu'il a pratiquées, si M. Leroy ne prenait soin de nous apprendre que ces opérations n'ont pas été faites avec l'instrument que M. Civiale a dessiné dans ses planches, mais bien avec celui que lui , M. Leroy , avait présenté à l'Académie un an auparavant, et qu'il avait imité d'Alphonse Ferri. Aussi, dit-il, et ce n'est pas sans raison que c'est à son instrument que doivent être rapportés tous les faits obtenus jusqu'à ce jour. Quoi qu'il en soit , M. Leroy parle de ces faits obtenus et cite des opérations de brisement de calcul faites par M. le docteur Civiale, avec la pince lithoprione, telle que ce chirurgien l'emploie; c'est-à-dire, avec un stylet plus large que la canule, et sans le secours des limes. On peut lire ces observations dans le Numéro de mai 1825 du présent Journal, M. Leroy fait, à l'occasion de ces opérations, quelques remarques que nous devons faire connaître: Quand il considère que chez l'un de ces malades la destruction de la 560 CALCULS.

pierre a exigé 28 séances, que chez un autre, après 10 séances pour opérer l'extraction de la pierre , le patient a été emporté par un abcès situé dans l'hypochondre droit, il pense que ces circonstances sont dues à la modification de M. Civiale, qui le force de se livrer à des recherches multipliées et fatigantes ; il prétend encore que ce chirurgien aurait pu augmenter de quelques faits la troisième série des malades dont il rapporte l'histoire, et qui comprend ceux qui n'ont pas été guéris par l'opération, et pour cela il blame cet opérateur, en citant quelquesunes des personnes qui n'ont pas été guéries. En effet, M. Leroy dit, avec raison, que M. Civiale avait un motif personnel pour ne rien taire; qu'il devait parler, car tous les veux étaient ouverts sur la méthode nouvelle ; et que si l'on apprenait que dans un mémoire où on relate soigneusement les succès, un seul fait défavorable ait été omis, on pourrait supposer, avec raison, qu'il y en avait un plus grand nombre.

Cependant malgré les succès obtenus par M. Civiale . M. Leroy a la bonne foi de dire que la pince lithoprione imitée d'Alphonse Ferri a plusieurs défauts. Il prétend que, si le calcul est volumineux, il ne pourra être embrassé en totalité par la pince, que, sile quart, le tiers, la moitié du calcul sort des branches, il ne pourra être atteint par le perforateur; que les tentatives que l'on fait pour saisir la pince exposent à pincer la vessie, etc. Ensin, il finit par dire que ce moyen expose à laisser, comme on l'a prétendu avec justice, des fragmens de calcul dans la vessie; aussi veut-il rémédier à ce défaut. Pour cela il propose ce qu'il appelle des lithoprion es à filet, dont il donne la définition et le dessin. Ce sont des instrumens fort ingénieux, mais dont il ne paraît pas que M. Leroy ait fait l'essai. Qu'on se figure un filet de soie, ou métallique attaché à des petites bandes aussi métalliques, convenablement disposées pour qu'au moyen d'un mécanisme fort simple, et qu'on peut connaître en exaCALCULS. 561

minant les planches, deux de ces bandelettes s'écartent pour permettre de saisir la pierre, etse referment ensuite sur elle. Au reste ces lithopriones, qui sont ingénieusement faits et sur lesquels je ne juge pas à propos de m'étendre, permettent debriser la pierre comme avec la pince lithoprione simple, c'est-à-dire, en introduisant les tiges térébrantes à travers la couche centrale. M. Leroy en présente de plusieurs modèles.

Enfin, nous arrivons au terme de l'ouvrage de cet auteur, car nous considérons comme conou l'article neuvième et dernier, qui traite des dispositions générales, individuelles, des vices organiques et maladies de l'appareil urinaire qui peuvent apporter obstacle à l'emploi des agens lithontriptiques, chimiques et mécaniques, ou nécessitent la modification du traitement. Ce seriait une simple nomenclature des maladies des organes urinaires qu'il faudrait tracer ici, et je m'en dispense pour ne pas fatiguer le lecteur.

Tel est le résumé des travaux qui ont été entrepris dans l'intention de soulager l'humanité d'un de ses maux les plus cruels. Sachons gré à M. le docteur J. Leroy d'avoir eu la patience de rassembler tous ces matériaux épars. et d'avoir consacré les moyens inventifs que la nature lui a donnés à augmenter la masse de connaissances aussi utiles : qu'il abandonne toute discussion relative à la priorité des inventions : cette cause sera jugée par le public, qui va lire son livre, comme elle l'a déja été par l'Académie des Sciences, qui a accordé son suffrage à M. Civiale, pour avoir pratiqué avec succès quelques opérations de destruction du calcul par l'urêtre ; et à M. James Leroy, pour avoir imaginé et fait exécuter les instrumens. Que M. Civiale se contente d'avoir fait avec succès quelques opérations, qui malgré leur longueur, sont fort belles pour le temps où elles ont été pratiquées, et qu'il cesse de s'attribuer un mérite qu'évidemment il n'a pas.

## MÉDECINE ETRANGÈRE.

Observations sur la transfusion pratiquée avec succès dans deux cas d'hémorrhagie utérine.

Toures les fois que les seiences médicales se sont enrichies d'une découverte importante, ou qu'un médicament nouveau a été introduit dans la thérapeutique, on s'est empressé de chereher quel parti on en pouvait tirer dans le traitement d'une foule de maladies différentes : mais, en général, au lieu d'attendre que des observations assez nombreuses et assez variées aient assigné, d'une manière positive, le degré de confiance que l'on doit placer en ces moyens nouveaux, ceux qui, les premiers, ont tenté ces modes de traitement se sont laissés séduire par des succès douteux, et s'ils ne les ont pas annoncés comme infaillibles, ils en ont beaucoup exagéré l'efficacité. Bientôt, voyant que ces moyens étaient sans avantages et même nuisibles dans une foule de circonstances, où, d'après les premiers résultats, ils devaient s'attendre à en retirer les meilleurs effets, les praticiens sont tombés dans le défaut contraire, et en généralisant trop à leur tour, ils les ont proserits sans exception, et les ont fait tomber dans un oubli souvent tout anssi peu mérité que leur eélébrité. C'est ainsi que de nos jours l'électricité prônée d'abord comme une panaeée universelle, et ensuite complètement négligée, paraît enfin, d'après des observations plus exactes, devoir être d'une grande utilité dans certaines maladies.

Il en fut de même lorsque la découverte de la circu-

lation du sang commença à être généralement connue. On attribua toutes les maladies au sang, et l'on crut un instant qu'en renouvelant ce liquide, au moyen de la transfusion, il serait facile de les guérir toutes et même de rendre l'homme immortel. Mais la célébrité de cette opération, qui occupa tous les esprits vers le milieu du dix-septième siècle, fut aussi éphémère qu'elle fut grande. Il paraît que ce fut un médecin anglais nommé Wren, qui, le premier, proposa cette opération. Bientôt après, Major la fit connaître en Allemagne: Denis et Emmerts la pratiquèrent à Paris, et firent passer dans les veines d'un homme le sang tiré de celles d'un veau. Plusieurs tentatives de ce genre furent faites, tant à Paris qu'en Italie et en Angleterre, sans qu'il en résultat aucun inconvénient grave ; mais d'autres essais ayant été moins heureux, pour prévenir de nouveaux accidens, le Parlement de Paris rendit un arrêt en 1668, par leguel il était défendu de faire la transfusion sur aucun corps humain, avant que la proposition n'eût reçu l'approbation de la Faculté de Médecine de Paris, et cette Compagnie avant gardé le silence sur cette question, elle fut bientôt plongée dans l'oubli le plus profond.

Depuis quelques années, cependant, les expériences des physiologistes ontramené l'attention sur ce sujetimportant. MM. Prévost et Dumas, pour vérifier l'utilité de cette pratique dans les cas désespérés d'hémorrhagie, les seuls auxquels elle paraisse applicable, on tait quelques expériences dont voire les résultais. Si l'on injecte, disent ces physiologistes, un liquide quelconque, soit de l'eurje soit du sérum de sang à 35° cent., la mort n'en est pas moins la conséquence de l'hémorrhagie que l'animal' a soufferte; mais si l'on injecte du sang d'un animal de la même espèce, chaque portion de sang injectée ranime sensiblement cette espèce de cadavre; et ce n'est pas sans étonnement, qu'appès lui avoir reindu'une quan;

tité de sang semblable à celle qu'il a perdue, on le voit respirer librement, se mouvoir avec facilité, prendre de la nourriture et se rétablir complètement lorsque l'opération a été bien conduite ».

« Si l'on prend le sang qu'on injecte sur un animal d'espèce différente, mais dont les globules soient de même forme, quoique différens en dimensions, l'animal n'est qu'imparfaitement relevé, et l'on peut rarement le conserver pendant plus de six jours. Ceux qui sont soumis à ces épreuves présentent quelques phénomènes que nous ne devons pas omettre. Le pouls devient plus rapide, la respiration conserve son état normal, mais la chaleur s'abaisse avec une rapidité remarquable , lorsqu'elle n'est pas artificiellement maintenue ; des l'instant de l'opération, les déjections deviennent muqueuscs et sanguinolentes; elles conservent ce caractère jusqu'à la mort. Les pouvoirs instinctifs ne sont pas altérés. Ces observations s'appliquent à l'injection du sang frais, comme à celle du sang extrait depuis douze et même vingt-quatre heures, il suffit d'en empêcher la coagulation, par l'agitation ordinaire, et d'en séparer la fibrine isolée au moyen d'un linge. »

" Si l'on injecte du sang à globules circulaires dans un oiseau, l'animal meurt ordinairement, au milieu d'accidens nerveux très-violens, et comparables, par leur rapidité, à ceux qu'on obtient au moyen des poisons les plus intenses; ils se manifestent encore, lorsque le sujet sur lequel on opère n'a pas été affaibli par une déperdition de sans notable."

o. On a transfusé du sang de vache, de mouton dans des chats et des lapins. Soit qu'on ait pratiqué l'opération immédiatement après l'extraction du sang, soit qu'on ait laissé celui-ci en repos dans un endroit frais pendant douze et même vingt-quatre heures, l'animal a été rétabil pour quelques jours dans un grand nombre de cas. On maintenait le sang fluide en éliminant une certaine quantité de fibrine, ou en ajoutant 0,001 de soude caustique.

"Le sang de mouton dans les canards excite des convulsions rapides et très-fortes suivies de la mort. Souvent nons avons vu mourir l'oiseau, avant qu'on efit achevé de pousser la première s'eringue, quoiqu'il n'ent éprouvé qu'une saignée très-faible auparavant et qu'il fût fort et bien portant (t). "

Les expériences du docteur Blundell (2) prouvent également que l'on peut injecter dans les veines d'un animal, du sang d'un autre animal, sans qu'il en résulte de trouble marqué dans les fonctions, et que cette opération peut préveint la mort par suite d'hémorrhagie. Ce médecin a constaté aussi qu'au moyen de la transfusion , on pouvait faire vivre, pendant un espace de temps assez considérable, des animaux que l'on privait entierement d'alimens. Enfin, il a fait encore un grand nombre de recherches sur le temps que le sang pouvait rester dans des vaisseaux inertes sans se coaguler, et sans devenir impropre à sontenir la vie.

Enhardi par les résultats qu'il avait obtenus, le docteur Blündell résolut de tenter la transfusion sur unijeune homme qui venait de succomber à une hémorrhagie dépendant de la rupture d'une artère. Il y avait déjà trois ou quatre minutes que l'individu avait cessé de vivré, lorsque le docteur Blundell arriva près de lui. Il injecta environ 16 onces de sang humain dans ses veines, mais sans obtenir aucun résultat favorable. Chez une autre personne qui paraissait mourur d'inamition par suite d'un squirrhe du pylore, il essaya de prolonger la vie àu moyen de la transfusion. Il injecta dans les veines 12 ou 13

<sup>(1)</sup> Bibl. univ. des Sciences et Arts , tome 17;

<sup>(</sup>a) Researches physiological and pathological; by J. Blundell. London, 1825. In 81°.

onces de sang, sans que le malade en éprouvât aucun mauvais effet; au contraire, pendant les trente premières heures qui suivient l'Opération, ses forces paraissaient beaucoup augmentées; mais après cette époque, il retomba dans l'état de collapsus où il était avant, et il mourut 56 heures après l'Opération.

Ces, essais, quoiqu'ils ne fussent pas couronnes de succes, ne devaient cependant pas faire renoncer à l'espoir d'obtenir de grands avantages de l'opérațion de la transfusion dans les cas désespérés d'hémorrhagie. Les expériences sur les animaux tendaient au contraire à confirmer cette opération. Aussi, M. H. Milioe Edwards, guidé par ces recherches physiologiques, a-t-il cru devoir appeler l'attention des médecins français sur ce point important, en soutenant comme proposition, à l'Ecole-Médecine, en 1823, que « dans un cas désespéré d'hémorrhagie; on serail autorisé à tenter l'opération de la transfusion. »

Mais l'expérience seule pouvait donner quelque valeur à ces idées, et ce n'est que depuis très-peu de temps que MM. Waller et Doubléday ont montré combien elles étaient justes, en publiant les deux observations que nous allons-rapporter.

Observation I.\*\*(1)— «La femme qui en est le sujet, c'est M. Waller qui parle, était d'une constitution très-délicate, et d'un tempérament lymphatique. Je me rendis chez elle vers les dix heures de l'après-midi. Quelques instans avant mon arrivée, les eaux de l'amnios s'étaient écoulées. En procédant au toucher, je trouvai que la têten avait pas encore franchi le détroit supérieur du bassin, et que le col e l'utérus était presque complètement dilaté et qu'il était très-dilatable ainsi que les parties externes. Cependant les

<sup>(1)</sup> London Medical and Physical journal, oct. 1825.

douleurs avaient diminué de force et de fréquence. Je quittai la malade en lui recommandant de m'envoyer chercher quand elles reparaîtraient; ce qui arriva environ trois heures après. L'accouchement fut promptement terminé. Quelque temps après on vint me prier de venir, de la part de M. Jesse, de Manchester, qui donnait habituellement des soins à cette femme, et qui avait recu l'enfant. En entrant dans la chambre de la malade, ie la trouvai couchée sur le dos; la figure pâle comme le drap qui la couvrait, tout le corps décoloré et offrant en un mot tous les signes apparens de la mort. On n'apercevait pas la moindre trace de rougeur sur les lèvres; les extrémités étaient froides, la déglutition impossible, et les mouvemens respiratoires insensibles. Cependant, en tâtant le pouls avec attention, je parvins à sentir les pulsations de l'artère qui présentaient de longues intermiltences.

« On m'apprit que l'expulsion du placenta, qui s'était faite naturellement, avait été suivie d'une hémorrhagie des plus abondantes et qui avait amené, presque de suite, cet état de collapsus général. On avait eu recours aux moyens ordinaires, tels que l'application du froid, etc. Lors de mon arrivée, comme l'utérus était encore trèsdilaté, quoiqu'il fût déjà revenu beaucoup sur lui-même, et qu'il y avait encore un léger suintement de sang par la vulve, je continuai l'application du froid sur le ventre: j'appliquai la chaleur aux pieds et je lui frottai les lèvres avec de l'eau-de-vic. Au bout de quelque temps, la malade recouvra la faculté d'avaler, et alors on lui administra de larges doses d'eau-de-vie et d'ammoniague. Ou elques secondes après la prise de ces stimulans, le pouls parut se relever un peu, mais il faiblit de nouveau peu d'instans après. Cependant l'écoulement du sang cessa complètement, et comme le froid augmentait et devenait général, on enveloppa la malade dans des couvertures, et

on continua l'usage de l'eau-de-vie, mais sans plus de succes. »

- "On persista dans l'emploi de ces moyens pendant environ une heure et demie (ce qui, je pense, était un temps suffisant pour juger de leur efficacité); mais voyant que nous ne gajenions point de terrain, je résolus de consulter le docteur Blundell, pour savoir s'il ne serait pas à propos de pratiquer la transfusion. J'allai le chercher, ct comme il s'écoula nécessairement quelque temps avant notre retour, je crus fermement que nous ne trouverions plus la personne vivante. Cependant, contre mon attente, non-seulement elle vivait, mais encore le pouls, à ce que crus, était peut-être un peu plus sensible, quoique ne résistant pas à la pression du doigt. Nous convinmes donc de préparer tout ce qui était nécessaire à l'opération , mais d'attendre encore pour la pratiquer. »
  - » Nous restâmes auprès de la malade près de deux heures; nous remarquâmes que le pouls était certainement moins faible, et que, pendant la dernière heure, il offrait plus de régularité. Nous nous absentâmes pendant une heure environ, et à notre retour, il fut évident pour nous que la malade avait perdu. Le pouls était retombé, elle était encore couchée sur le dos, dans un état de syncope si alarmant, que , bien que la mort ne fût pas tout à fait certaine, nous nous accordâmes à penser qu'elle allait succomber, et dans cette idée croyant de notre devoir d'agir, nous nous résolûmes pour l'opération.
- on u agu, nous esoumes pour loperaton.
  On mit à nu une des veines du bras, et on y pratiqua une ouverture assez grande pour admettre le bout de la seringue. Il s'écoula une petite quantité de sang; c'est pourquoi on passa sous la veine une aiguille mousse au moyen de laquelle le sang fut aussitôt arrêté. Je ferai observer ici que, comme dans les cas de cette nature, le malade n'a pas une cuillerée de sang à perdre, il serait nécessaire d'employer ce moyen avant d'ouvrir la veine.

La seringue dont se servit le Dr. Blundell ne différait pas de celles dont on se sert habituellement pour injecter et contenait deux onces de liquide. Il était indispensable d'en chasser complètement l'air, car les accidens les plus graves auraient pu résulter de son introduction dans la veine. Le sang fut tiré du bras du mari de la malade et reçu dans un grand verre. Le docteur Blundell en remplit la seringue pendant même qu'il coulait, et ayant introduit le bout de l'instrument dans l'ouverture de la veine de la malade, il y poussa le liquide avec beaucoup de précaution. Cette première injection, de deux onces, ne parut produire aucun effet; mais vers la fin de la seconde, les symptômes qui annoncent la syncope se manifestèrent; le pouls tomba un peu. La malade soupirait profondément et faisait des efforts pour vomir , sans cependant rien rejetter. Ces accidens, tout à fait semblables à ceux qui suivent assez souvent une saignée un pen forte. cessèrent spontanémentau bout d'une ou de deux minutes.

» J'aurais dû dire que la malade avait rejeté ce que contenait son estomac quelque temps avant l'opération . de sorte que des observations subséquentes peuvent seules nous apprendre si les symptômes dont nous venons de parler étaient dus à l'injection du sang, ou bien à un retour spontané des nausées. Dans un des cas de transfusion observés par M. Blundell, une femme présenta des symptômes à-peu-près semblables ; tandis que dans celui de Brozier, il ne vit rien de pareil, quoiqu'on eût injecté une beaucoup plus grande quantité de sang. Quoi qu'il en soit, comme dans une opération de cette nature, il est indispensable d'agir avec les plus grandes précautions, à cause du peu de connaissances que nous avons sur ce point, et que d'ailleurs la malade disait se sentir beaucoup mieux, nous ne jugeâmes pas à-propos d'aller plus loin. Le pouls, qui avant l'injection, éfait à 120, était alors tombé à 110, mais à la vérité, il était encore très-faible.»

« A notre visite suivante, environ six heures après, ce fut aves une bien grande satisfaction que nous vîmes que notre malade s'était considérablement relevée. Son pouls offrait alors 100 pulsations, et était beaucoup plus ferme. Elle se plaignait d'avoir très-faim, et on lui permit quelques alimens nourrissans, mais non excitans. Elle n'éprouva aucun symptôme fàcheux; elle dormit bien et d'un sommeil réparateur ; elle ne se plaignit jamais de cet état particulier de la tête, si commun après une violente hémorrhagie. On n'eut d'ailleurs besoin de lui administrer aucun médicament, excepté une cuillerée à café d'huile de ricin, qui procura d'abondantes évacuations. Cet état d'irritabilité du canal digestif est, comme on sait . très-ordinaire dans les cas de cette nature. La plaie du bras ne se réunit pas par première intention, et ne fut complétement guérie qu'après plusieurs jours. »

« On pourrait objecter que la malade aurait pu se rétablir sans qu'on eût pratiqué la transfusion, et il est toutà-fait impossible de nier que cela n'ait pu arriver. Mais, on remarquera que nous avions les plus fortes raisons de penser que la malade ne pouvait échapper à la mort que nous regardions comme presque certaine, et je crois bien que toute personne qui l'aurait vue, aurait partagé, cette opinion. D'ailleurs on pourrait en dire autant de tous les remèdes qu'on emploie journellement. Nous ne savons pas encore jusqu'où peut s'étendre la puissance de la nature dans les cas de ce genre comme dans beaucoup d'autres ; car il est impossible de prouver d'une manière incontestable que le changement favorable soit dû aux efforts de la nature plutôt qu'à l'effet du moyen employé. De ce que la mort ne suivit pas immédiatement l'effusion du sang, il ne s'ensuit pas nécessairement que la malade aurait pu survivre ; car même après six heures , il n'y avait acune apparence de mieux. Dans le seul cas d'hémorrhagie utérine funeste que j'aie eu occasion d'observer , la malade vécut trois heures après que l'écoulement du sang eût cessé, et quoique, pendant tout ce temps, on eût mis en usage tous les moyens indiqués en pareil cas. On pourrait encore objecter qu'il n'est guier pro-

bable que quatre onces de sang aient pu suffire pour sauver la vie à une femme périssant d'hémorrhagie. A cela je répondrais que je suis intimement persuadé que cette quantité de sang, si petite qu'elle soit, a suffi pour faire tourner la chance en faveur de la malade. Qu'on veuille bien se rappeler qu'en pratiquant cette opération nous n'avions pas la prétention de rendre à la malade sa première vigueur, mais que nous voulions seulement augmenter assez la quantité du liquide en circulation, pour entretenir les contractions du cœur jusqu'au moment où la digestion et la sanguification pourraient réparer les pertes de l'économie. Je demanderais aussi à ceux qui ont été à même de voir beaucoup d'hémorghagies utérines, s'lls n'ont pas rencontré des cas dans lesquels les malades étaient réduites à un tel degré de faiblesse, que l'écoulement d'une très-petite quantité de sang, ne fût-elle que de quatre onces, aurait nécessairement entraîné la mort. S'il en est ainsi, je crois pouvoir dire avec raison que, bien que la quantité de sang fût très-petite, elle a été suffisante pour faire pencher la balance en faveur de notre malade.

- " Quoi qu'il en soit, cette observation prouve, autant qu'un fait isolé peut le faire :
- « 1.º Que l'opération de la transfusion est extrêmement simple et facile à exécuter;
- « 2.º Que quatre onces de sang peuvent être injectée à dans les veines d'une femme, sur le point de succomber à une hémorthagie, sans occasioner d'accidens fâcheux ou au moins sans donnier lieu à des symptômes plus graves que ceux qui suivent souvent une saignée ordinaire;

- « 3.º Enfin qu'il est très-probable que le sang ainsi injecté est aussitôt employé aux besoins généraux de la circulation.
- « II.º Observation (1). M.me Cochlin, dit M. Doubleday, âgée de 29 ans, d'une forte constitution, accoucha d'une fille le 28 novembre dernier. L'acconchement ne fut accompagné d'aucun accident; seulement le placenta adhérait fortement aux parois de l'utérus, et M. G. Franks, aux soins de qui la malade était confiée, employa vainement tous les moyens ordinaires pour procurer la délivrance. Au bout de deux heures, l'hémorrhagie augmenta d'une manière très-alarmante, et on introduisit la main dans la matrice pour détacher le placenta, qui était encore très-adhérent au fond de cet organe, M. Franks me fit appeler, et, à mon arrivée, je trouvai la matrice contractée sur le placenta, qui commençait à être expulsé; mais avant et pendant sa sortie, la malade perdit une si grande quantité de sang qu'elle tomba en syncope, et lorsque j'entrai dans la chambre, son aspect me fit croire que sa mort était prochaine. On ne sentait plus le pouls au poignet; la face était exsangue; les lèvres décolorées; les narines pincées; la vue obscure; l'agitation extrême; la respiration accélérée et entrecoupée de soupirs fréquens, et enfin tout le corps était couvert d'une sueur froide et gluante.
- « Je fis aussitó! prendre à la malade environ six onces d'eau-de-vie, Ce moyen releva un peu les forces et rendit le pouls perceptible. On en continua l'usage à de courts intervalles, en y joignant du carbonate d'ammoniaque et du laudanum. On persista dans l'emploi de ces moyens pendant une demi-heure sans presque aucun avantage. Le pouls était tantôt sensible et très-accéléré, et tantôt tout-à-firit imperceptible. Voyant que nous ne gagnions

<sup>(1)</sup> London Med. and Physical journal , nov. 1825.

rien sous l'influeuce de ces moyens, je ne vis plus d'autre chance de salut pour la malade que dans l'opération de la transfusion.

- « M. Blundell que j'allai chercher vint avec moi chez cette femme; il fut parfaitement de mon avis; cependant elle n'était pas alors plus mal : mais un examen attentif du pouls, l'aspect de la physionomie, et la grande quantité de sang qu'elle avait perdue, 'firent penser à ce médecin que la 'mort était imminente et qu'il fallait enter l'opération. On proposa ce moyen au mari, qui non-seulement l'accepta, mais encore offrit de fournir le sang dont on aurait besoin.
- « M. Blundell se mit alors en devoir de pratiquer cette opération, en découvrant la veine médiane céphalique, mais la malade s'y refusa si obstinément qu'il fut obligé d'y renoncer, sans cependant avoir aucune espérance de conserver la vie de cette femme par aucun autre moyen. Cependant je priai M. Blundell de me laisser la seringue. décidé à renouveler les tentatives d'opération, lorsque la malade serait à l'article de la mort.
- " Je confiai la malade aux soins de M. Franks, en lui recommandant de continuer l'usage des stimulans, etc. A deux heures et demie de l'après-midi, c'est-à-dire plus de six heures après la cessation de l'hémorrhagie, ce chirurgien me fit dire que la malade perdait rapidement ses forces, et que probablement je ne la trouverais plus vivante. Je me hâtai de m'y rendre, et je la trouvai au plus mal. On lui avait dejà athministré vingt § d'eau-de-vie, cent soixante gouttes de laudanum, une grande quantité de carbonate d'ammoniaque, et trois jaunes d'ouis melés avec de Neau-de-vie, du bouillon et du granu.

Comme nous n'avions pas de temps à perdre, et que les amis de cette femme désiraient que j'essayasse la transtusion, je passai de suite une aiguille mousse sous la veine que M. Blundell avait déjà mise à nu , et j'y fis une ouver-

9.

ture assez grande pour y introduire facilement la canule de la seringue, et pendant ce temps M. Franks la comprima légèrement sur l'aiguille, pour ne pas perdre de sang. Aussitôt on ouvrit largement la veine du bras du mari de la malade, et on recut le sang dans un verre conique ; je remplis la seringue à l'instant même, et après avoir pris toutes les précautions ordinaires pour qu'il n'y ent pas d'air, on adapta la canule à l'ouverture de la veine et on y poussa le sang doucement et avec précaution. Aussitôt qu'il fut injecté, le pouls s'éleva sensiblement, devint plus large, et l'aspect des lèvres et de la face s'améliora beaucoup à la suite d'une seconde injection qui fut suivie d'une troisième; ce qui faisait en tout six onces de sang. L'état de la malade était bien meillenr, et elle se sentait si bien qu'elle s'écria qu'elle était forte comme un bœuf. Pendant une quatrième injection de deux onces de sang, elle dit qu'elle sentait ce liquide couler dans ses veines. Le pouls était beaucoup relevé : il était même assez fort, et la malade se trouvait parfaitement rétablie.

On fit encore trois autres injections de deux onces, ce qui porta à 14 \$\frac{2}{3}\$ la quantité de ce liquide injecté. Le pouls continua à acquérir de la force, mais après la septième injection la malade se plaignit d'une donleur légère audessus de l'fœil gauche. Je m'arrêtai alors et je fermai l'ouverture de la veine de la manière ordinaire. Le pouls, qui avant l'opération donnait 140 pulsations à peine sensibles par minute, n'en offrait plus que 104; in quart-d'heure après 98, et au bout d'une demi-heure 90. Il était, en général, fort, plein, un peu mou et un peu irrequiler. Au bout de la première heure après l'opération, la malade s'assit sur son séant, et, avec l'aide de sa garde, se nettoya et s'habilla comme à la suite d'un accouchement ordinaire.

« Quelques heures après, il se manifesta des symptô-

mes fébriles et de légères douleurs utérines que l'on pouvait attribuer à l'effet de l'eau-de-vie et des autres stimulans qu'on avait administrés à la malade, on les combattit par des délayans et de légers laxatifs. Le lendemain de l'opération, vers le soir, on s'aperçut qu'il s'était manifesté une légère inflammation dans le trajet de la veine, et qui se propageait jusqu'à l'aisselle. On appliqua de suite douze sangsues sur le bras et on le recouvrit de fomentations émollientes. Le lendemain, on mit encore six sangsues vers l'extrémité supérieure de la veine. Ces moyens suffirent pour faire disparaître les symptômes inflammatoires. La sécrétion du lait était très abondante. et les seins douloureux, ce qui nécessitait l'allaitement fréquent. Enfin, le septième jour après l'opération, la malade était parfaitement rétablie, seulement la plaie du bras ne fut cicatrisée que quelques jours après. »

Sur le traitement des blessures que l'on se fait en disséquant; par John Shaw, professeur d'anatomie (1).

On peut distinguer en deux espèces essentiellement différentes les effets de ces blessures. Les uns semblent dus à une caues spécifique, ils sont accompagnés d'un danger imminent, et se dévéloppent après l'autopsié édudavérique d'individus morts depuis qu'elques heures séries lement; et, si j'en juge d'après mon expérience, ces accidens surviennent à la suite de recherches cadavérif ques faites sur des personnes qui ont succombé à une l'après mon des quelque membrane séreuse. Les accidens de la seconde espèce sont plus communs et moins dangéreux; je veux parler de ceux qu'on voit survénir à la suité de l'examen des organes en putréfaction. Les élèves qu'

<sup>(</sup>i) The London Medical and Physical journal; mai 1825; chiralt par C. B.

commencent à disséquer s'effraient dès qu'ils viennent à se-couper, se piquer ou se déchirer les doigts, cependant j'ai rarement vu àl'amphithéâtre de Windmill-Street des accidens sérieux se manifester dans ce cas; cela provient sans doute de ce qu'on injecte toujours les cadavres avecune solution de nitre et de sel avant de les livrer aux travaux anatomiques. Cette précaution a le double avantage de retarder la putréfaction et d'empêcher ses effets sur d'économie. Car on voit des cadavres, ainsi préparés, se conserver huit ou neuf semaines, et offrir encore toutes les formes et la fraîcheur des parties

Lorsqu'on se blesse en disséquant un cadavre putréfié, voici les symptômes qui surviennent : le doigt n'est d'abord le siège que de la doulenr légère de la piqure ou de l'égratignure qu'on vient de s'y faire. Le lendemain cette douleur augmente, on éprouve à l'aisselle une sensation inaccoutumée; bientôt des lignes rouges apparaissent le long dn bras, le doigt blessé ne tarde pas à devenir excessivement douloureux; le malade ressent quelques frissons et un malaise général ; il éprouve de l'anxiété , une céphalalgie assez forte, la langue est quelquefois chargée. Cependant la fièvre n'est pas encore fort intense. On voit ensuite le doigt se tuméfier rapidement et devenir livide, il se manifeste en même temps des symptômes d'une réaction générale plus vive que ne semble le comporter la douleur locale. Le traitement auguel j'ai eu recours en pareil cas, avec le plus de succès, consiste à entourer le doigt de compresses imbibées d'un mélange à égales parties de laudanum et d'eau de Goulard tiède. Il faut également étendre des compresses imbibées du même mélange sur la main et l'avant-bras. Le bras sera maintenu dans une écharpe avec la précaution de tenir la main plus haute que le coude. Si malgré cette prompte application, les douleurs sont excessives, il faudra nécessairement avoir recours à l'application d'un ca-

taplasme sur lequel on étendra une forte dose de laudanum. Le second ou le troisième jour, le malade croit si bien qu'il y a du pus amassé dans la tumeur, qu'il désire ordinairement avec instance qu'on en fasse l'ouverture. Mais cela présente quelques difficultés; mon attente a souvent été trompée dans ce cas, il ne sortait pas le moindre pus de mon incision, bien que l'eusse pénétré jusqu'à l'os. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il vaut mieux s'exposer à commettre cette erreur de diagnostic, que de laisser séjourner du pus qui pent se former rapidement, et devenir une cause puissante d'irritation s'il n'est évacué promptement. On sait d'ailleurs très - bien qu'en séjournant sous les tendons , il peut les détruire et causer l'exfoliation de l'os. Il fandra donc, si l'on sounconne l'existence du pus sous les tendons, plonger en incisant l'instrument jusqu'à l'os. J'ai pu apprendre par moi-même quel soulagement on éprouve alors , bien que la section des parties molles soit horriblement douloureuse. Les symptômes graves dont j'ai parlé, se dissipent au bout de cinq ou dix jours, si l'on a suivi rigoureusement un traitement rationnel. Cependant, il faut ménager la main et la maintenir en repos même deux ou trois semaines après la disparition des accidens, car la peau conserve de la tendance à s'enflammer, on voit des érvsipèles se porter d'un doigt à un autre, et s'accroître par la moindre cause irritante. Il ne faut pas négliger non plus le gonflement qui survient à l'aisselle, bienque cependant je ne l'aie jamais vu se terminer par suppuration. Le traitement général consiste à entretenir la liberté du ventre; on emploiera pour cela de préférence le mélange du calomélas et des laxatifs aux sels purgatifs. Il faut aussi calmer les douleurs et l'agitation. du malade par l'administration à l'intérieur du laudanum et. de la bière. Je sais qu'on a blâmé ce traitement, mais j'insiste pour qu'on le suive, parce que l'expériencem'a convaincu de son efficacité. Étant en proie aux douleurs commençantes d'une blessure que je m'étais faite en disséguant, je pris avant de me mettre au lit une forte dose d'opium et je bus un pot de bière. Je me sentis promptement soulagé et je goûtai pendant la nuit un profond sommeil, quoiqu'en santé l'opium fasse sur moi un effet contraire, car il m'agite beaucoup et me fait même éprouver un mouvement fébrile. Je recommande en pareil cas au malade de se bien nourrir et de boire plus de vin qu'il n'a l'habitude de le faire; et si le mouvement et la marche ne fatiguent pas trop son bras, je lui conseille de prendre le grand air, d'aller à la campagne lorsque les premiers symptômes inflammatoires sont dissipés, ou bien de faire quelques tours en ville sur le siége d'une voiture. Dans l'espèce de blessures dont il s'agit, il faut se garder de saigner et d'appliquer des sangsues ; je doute de leur succès même lorsque l'inflammation se propage au bras; je parle ici d'après mon expérience, et je me rappelle encore l'irritation et la douleur excessive que me causa la morsure des sangsues dans une circonstance semblable (1). Il peut arriver que l'individu jouisse déja d'une mauvaise santé , lorsqu'il se blesse ; l'irritation locale peut, sous l'influence du mauvais état de santé dans lequel il était d'avance . donner

<sup>(</sup>i) Il ne faut peut-être pas condamner d'une manière aussi exclusive lagplication des sangens. Cependant je possède un fait à l'appui de l'opinion du professeur Shaw. Mon ami le docteur B. s'étant piqué un des doigts de la mais gauche en ouvrant un cadure, propova tous les accident précités ; il cut recours à l'application des sangues sur la main; l'évacuation sanguine sembla le soulager d'abord, mais les mouvres deviarent autant d'ulciers excessivement doulouveux qui augmentirent l'affection locale, Centretirgent long-temps, et en reculièrent considérablement la guérison par leur tàrdive et difficile cicatisation. Il scribit péu-être plus convenable d'appliquer dans ce sale is sangues audélà des limites de l'inflammation; comme on conscille de le faire dans l'épyrigiple.

lieu à des abcès analogues à ceux que l'on voit se développer chez les personnes d'une constitution maladive qui viennent à se piquer soit avec un corps aigu, une arête, une écaille ou tout autre corps piquant. Il faudra remédier aux accidens primitifs par les movens indiqués plus haut, et lorsqu'il se formera des abcès on tâchera d'éviter que le pus qu'ils renfermeront ne détruise les tendons environnans. Cependant j'ai vu rarement de tels abcès avoir une terminaison funeste. Je ne sache pas que l'application immédiate de quelque topique sur la partie blessée soit capable de faire avorter les accidens fâcheux qui peuvent survenir. En disséquant des cadavres qui se trouvaient dans toutes les conditions possibles, je me suis cent fois blessé les doigts et deux fois seulement j'en ai éprouvé des accidens. J'ai le plus souvent toujours négligé d'avoir recours à des moyens préservatifs quelconques : malgré cela je recommanderai aux étudians de nedisséquer qu'avec précaution les ligamens putréfiés ou les os préparés par une longue macération. Si dans cecas ils venaient à se couper, il faudrait faire saigner la plaie, la laver et en aspirer le sang par la succion. Je n'ai pas beaucoup de confiance dans l'application du caustique, comme moven préservatif, et je l'ai toujours vue suivie d'une grande irritation. Je pourrais citer ici plusieurs cas analogues, rapportés par le docteur Duncan; les symptômes que présentèrent les malades qu'il a observés étaient semblables à ceux qui se sont manifestés sous mes yeux après les blessures faites dans les amphithéâtres, et je suis certain qu'ils se fussent promptement terminés si l'on cût suivi le traitement que f'ai indiqué.

Les accidens de la seconde espèce sont plus graves encore; les praticiens y sont plus exposés que les étudians, et ils compromettent sérieusement l'existence. Tous ceux qui se sont livrés à l'étude de l'anatomic pathologique. admettront, sans peine, qu'il est beaucoup plus dangereux. de se blesser en ouvrant le corps d'individus morts après une inflammation des membranes séreuses, qu'après toute autre maladie. Quant à moi je suis pleinement convaincu de cette vérité, et j'ai depuis long-temps recommandé aux élèves, les plus grandes précautions lorsqu'ils explorent les cadavres non putréfiés encore de sujets qui ont succombé à une fièvre puerpérale, à l'opération de la hernie, à une péritonite ou une pleurésie (1). Si l'on éprouve, cinq ou six heures après une ouverture du cadavre, de la douleur au doigt, s'il s'y développe une pustule ou un point rouge, il faut y apporter aussitôt la plus grande attention; le malade ne tardera pas à éprouver dans le bras une douleur lancinante, qui semblera se diriger particulièrement vers l'épaule et le côté de la poitrine, En 14 heures, l'individu deviendra fort mal : aux douleurs excessives qu'il éprouve, se joignent l'anxiété et le découragement. On voit se manifester des lignes rouges depuis la main jusqu'à l'aisselle, Cependant, il arrive quelquefois qu'on ne voit rien apparaître, ni au bras, ni même à la main, et la lésion du doigt est vraiment si légère que le malade y songe à peine, et ne fixe son attention que sur

<sup>(1)</sup> Je partage ici Topinion de l'auteur; ie n'ai pas encore éprouvé moismente de si graves accidents, mais pliv u cleur plusieurs de une amiss manifister de terribles effets à la mite de hieumres qu'ils étaient faites, l'une ne ouvrant le cadwer d'une pleuretique. Pautre ceuit d'un sujet une d'une péritonite puerpérale. Bien que nous ne connaissions pas positives ment quelles aliterations les liquides du cores haumin éprovent dans nos maladies, totiques est-il qu'ils acquiérent, dans certains cas, des propriées malfaisantes sous l'influences ans doute de l'êtat morbide de coganes au sein desquels ils circulent. Nu-t-on pas vu se développer quelquéois, des équipons particulières sur les bras ou le corps de ceux gel l'évent ainx recherches anténniques. J'ai parfois éprouvé des coliques et une diarrhée sobbites, on fisiant des autgraise cadavréques ou en traveillant long-temps sur une cadavre en patrification. Cela provenait zonal doute des gas con de fluides irritans que plaborsis. (Note du Trant.)

les douleurs de l'épaule et du thorax. J'ai vu deux cas où ces accidens ont été pris pour des symptômes de rhumatisme. Le mémoire du docteur Duncan, renferme deux exemples des suites funestes de ces blessures. Le sujet de la première observation est le docteur Dewart d'Edimbourg : il s'était légèrement blessé un doigt de la main gauche, en ouvrant le cadavre d'un individu mort d'une entérite. Il cautérisa aussitôt la blessure : et se soumit ensuite à un traitement antiphlogistique, cependant il mourut le sixième jour, après avoir éprouvé tous les accidens indiqués plus haut. La seconde observation a pour sujet M. John Hercey; il se fit une piqure au doigt annulaire de la main gauche, en disséquant un sujet hydropique 24 heures après la mort. Un gonflement considérable de la main, de l'avant bras, et de l'aisselle se manifesta, il survint des nausées, des vomissemens, du délire et une fièvre de réaction extrêmement violente. Le malade, malgré l'emploi des cordiaux, des opiatiques et des applications émollientes succomba le 11.º jour au milieu de l'agitation la plus grande.

Les symptômes des blessures dont nous nous occupons offrent beaucoup d'analogie avec ceux des plaies enveminées; et lorsqu'on condière le désordre si subit et si 
grand qui se manifeste dans toute l'économie, on dirait 
que le malade vient de succomber aux effets d'un poison 
spécifique qui aurait agi avec une rapidité remarquable. 
Il est vrai que telle n'est pas à cet égard l'opinion générale, et qu'on préfère considérer la simple irritation de 
la blessure-comme la source de ces graves accidens, 
plutôt que de les rapporter à l'absorption d'un virus. 
Gependant, bien qu'il soit possible que-la piqure d'une 
aguille propre ou d'une lancette neuve produise dans 
quelques circonstances des accidens à pen près analogues 
à ceux que nous avons décrits plus haut, il est un fait 
que nous ne pouvous récuser, c'est qu'on a vu quelques-

fois plusieurs individus éprouver les mêmes accidens après avoir disséqué le même cadavre, lequel était évidemment dans ce cas la cause des accidens.

Quant au traitement, il se présente d'abord une question importante : que faut-il faire dans les premières vingtquatre heures? L'état, dans lequel se trouve ensuite le malade, indique la méthode curative à laquelle on doit avoir recours les jours suivans : car, ou il tombe dans l'abattement, ou il est en proie à l'agitation, aux douleurs d'un érysipèle phlegmoneux, ce qui indique qu'on doit relever ses forces par des toniques, ou bien les abattre par les évacuations sanguines. Mais faut-il toujours débuter par les saignées? Lorsqu'un individu est sous l'influence d'un poison violent, nul doute qu'il faudra le saigner si son pouls fort et plein offre au moins 140 pulsations, si le malade éprouve de l'anxiété, de la difficulté à respirer, de la céphalalgie, et si sa figure est animée. Mais ne peut-il pas arriver que l'anxiété, la difficulté de la respiration soient le résultat de la terreur que l'état du malade lui inspire ? Mais le plus souvent, la figure est, dans le cas dont il s'agit, pâle et égarée, une sueur froide couvre la poitrine , le pouls est petit et irrégulier , indice évident du trouble qui s'est opéré dans les fonctions des organes circulatoires. Or , ces considérations m'ont détourné de la saignée. J'ai également proscrit l'emploi des sangsues, parce que le gonflement du bras me paraît être ici d'une nature particulière, et que l'expérience m'a démontré le peu de succès de leur application. Je vais, par l'observation suivante, donner une idée du traitement que je prescris en pareil cas.

Un de mes élèves fit l'autopsie cadavérique d'une femme morte d'une péritonite puerpérale. Il fut diner en ville, mais il fut contraint de rentrer chez lui de bonne heure en raison d'une douleur excessive qu'il ressentit au doigt. Il ne s'était point apercu qu'il se fût blessé en disséquant, mais il reconnut une légère excoriation à la peau près de l'ongle. La douleur augmenta tellement, qu'il ne pût goûter un instant de repos, et il passa la nuit entière dans la plus grande agitation. Je le vis le lendemain : il présentait tous les symptômes indiqués précédemment. Je lui administrai sur le champ une forte dose de calomel et de coloquinte, associés avec un peu d'antimoine. Je lui recommandai de tenir la main et l'avant-bras constamment couverts de compresses imbibées d'une lotion opiacée chaude : je lui fis prendre en même temps le laudanum à l'intérieur ; la douleur du doigt diminua , mais le gonflement du bras et de l'épaule augmentèrent, Le lendemain il se plaignit davantage de la douleur de côté. Comme il était naturellement très-sobre, et que la veille il avait bu à son diner plus de vin que d'habitude . je lui conseillai la bière pour boisson. Le lendemain je combinai le calomel à l'opium dans l'intention de déterminer la salivation ; le troisième jour j'incisai le doigt jusqu'à l'os à la sollicitation du malade, mais il ne sortit pas de pus, Immédiatement après cette incision, la plaie du doigt prit tous les caractères de la gangrène. Le quatrième jour il poursuivit le même traitement. Il me fit appeller à minuit ; il éprouvait alors une céphalalgie violente, de l'anxiété, de la dyspnée, et une douleur de poitrine. Son nouls était plein et battait 140 fois. On appela d'antres médecins en consultation, tous furent d'avis qu'il fallait saigner; je m'y opposai, et je pris sur moi la responsabilité de ce qui pouvait arriver. Je ne tardai pas à m'apercevoir que cette agitation avait pour cause une commotion morale; je fis voir au malade le peu de fondement de ses craintes, et je lui prescrivis 35 gouttes de laudanum, avec l'injonction d'en reprendre la même dose si les symptômes continuaient. Cela ne fut pas nécessaire : le malade se borna à boire du vin et de la bière. Tous les symptômes alarmans s'appaisèrent, il ne se forma pas

d'abcès, le gonslement diminua peu à peu; mais les parties qui avaient été gonflées devinrent le sièze d'un érvthème assez douloureux. On voit assez manifestement ici que les symptômes se déclarèrent et marchèrent avec tous les caractères fâcheux qu'ils ont présentés dans les cas où l'affection dont nous nous occupons ent une terminaison funeste; je pense donc que la méthode que j'ai suivie est digne de fixer l'attention des médecins. Il faut attacher beaucoup d'importance aux évacuations sanguines et ne point les prodiguer dans la première période de la maladie. On pourrait, quand on doit ouvrir le thorax ou l'abdomen d'individus morts de pleurésie ou de péritonite, enduire ses doigts d'axonge ou de pommade. Cette précaution n'est point puérile, et ceux qui la prendront devront penser que leurs craintes seront suffisamment justifiées par l'idée du danger auquel exposent certaines autopsies cadavériques. Si, en disséquant, on s'apercoit qu'on vient de se blesser, il faudra se laver avec de l'eau de savon, sucer ensuite la plaie et la baigner dans de l'huile essentielle de térébenthine (1); si, malgré

<sup>(1)</sup> Quand on s'apercoit qu'on vient de se blesser, il faut aussitôt suspendre la dissection , soumettre la plaie au courant très-fort et trèsrapide d'un robinet d'eau simple, écarter les bords de la plaie ou l'agrandir si c'est une pique, afin que l'eau pénètre jusqu'au fond et entraîne les fluides etrangers qui s'y sont introduits, on évitera de la sorte la nécessité de la succion qui peut être dégoûtante et dangereuse. On couvre ensuite la blessure avec une bande de taffetas gommé ou du sparadrap de diachylon, et il faut conserver le doigt enveloppé jusqu'à ce que la plaic soit parfaitement réunie. Les doigts ne sont pas seuls exposés aux blessures que l'on se fait en disséquant. Lorsque le sealpel échappe de la main , on rapproche machinalement les cuisses , si l'on est assis , pour le retenir ; alors la lame de l'instrument peut être poussée avec force contre la face interne d'une des cuisses , et s'y enfoncer plus ou moins avant. J'ai vu deux blessures de ce genre arriver dans cette circonstance. Il no survint pas d'accidens graves, sans doute parce que l'instrument avait été essuyé par les vêtemens qu'il avait percés avant d'arriver aux tégumens. ( Note du Trad. )

ces précautions, des accidens se développent, il faudra se hâter de plonger le doigt dans un mélange de laudamum et d'eau de Goulard, prendre du calomel et de l'antimoine, et deux heures après, une forte dose d'opium. Dans le cas où la douleur continuera, il faudra plonger le bras tout entier dans une lotion tiède de laudanum et d'eau de Goulard, prendre de pouveau de l'opium, y joindre quelques goutles d'ammoniaque, et provoquer la sueur par des cordiaux et d-des boissons chaudes.

De la lithotomie dans les deux sexes ; quatrième mémoire du professeur VACCA. (1).— 1.º Taille chez l'homme.

IL y a dix-huit siècles environ que Cornelius Celsus a dit, en parlant de la taille chez l'homme : « Incidi super vesica cervicem juxtà anum cutis, plaga lunata, usque ad cervicem vesica debet; cornibus ad coxas spectantibus naulùm : deinde ed parte qua resima plaga est , etiamnum sub : cute altera transversa plaga facienda est, quá cervix aperiatur, donec urinæ iter pateat sic, ut plaga paulò major quam calculus sit. » Le précepte est bref, mais il est positif. Celse avait sûrement ses raisons pour l'établir, quoiqu'il ait jugé à propos de les taire. Nos pères v ont perdu ; nous serons plus heureux que nos pères. Dans une thèse soutenue il y a quelques années sous la présidence de M. Chaussier, on renouvelait, à peu de chose près, la méthode de Celse, Plus tard, on proposa dans une autre thèse imitée de la première, la même chose et presque dans les mêmes termes; mais ces deux dissertations n'avaient pas tiré de l'abandon et de l'oubli la méthode de Celse, quoique bien auparavant des hommes

<sup>(1)</sup> Della litotomia nei due Sessi. Quarta memoria del professore de VACCA BERLINGHIERI. Pisa, presso Sebastiano Nostri, 1825.

célèbres, Raw, Albinus, etc., eussent cherché à interpréter le passage de Celse, et à faire revivre sa méthode. Îl était réservé à M. Dupuytren, et après lui à M. Vacea, de mettre à exécution et de perfectionner ce qui n'avait été qu'imaginé par l'auteur latin. Le point eapital de l'opération recommandée par Celse, est l'établissement d'une route du périnée à la vessie, sur la ligne médiane. entre la vessie et le rectum. Le reste n'est qu'accessoire. M. Dupuytren a eonservé l'incision transversale et cornue on semi-lunaire de Celse. M. Vacea l'a échangée contre une incision longitudinale et droite. En exposant le travail de ce dernier auteur, je serai conduit tout naturellement à parler du procédé de M. Dupuytren, que nous fimes connaître à M. Vacca dans le temps où il était le partisan le plus zélé de la taille reeto-vésicale ( Voyez , pag. 47, du 4.me Mémoire de M. Vacca.)

Pendant long temps, M. Vaeca est entré dans la vessie par le rectum. Cette voie lui paraissait la plus avantageuse; il l'a abandonnée ensuite : nous allons voir pourquoi.

Tous les inconvéniens que l'on reproche à la taille recto-vésicale, proviennent de l'incision de l'intestin rectum et de l lésion des conduits éjaeulateurs. Tous ses avantages sont dus au lieu où se fait l'incision et aux parties qu'elle intéresse. Une méthode qui aurait tous les avantages de la taille recto-vésicale et dans laquelle pourtant on n'intéresserait ni le rectum, ni les conduits éjaculateurs, serait donc une méthode de tailler parfaite; or, c'est celle que M. Vacea croit avoir trouvée et qu'il décrit dans son Mémoire.

Le professeur toscan fait préeéder l'exposé de sa méthode par la description anatomique des rapports du rectum avec le bas-fond de la vessie, la prostate, les parties prostatique et membraneuse de l'urètre, les canaux éjaculateurs et les vésicules séminales. De cette déscription il résulte: qu'on peut inciser le col de la vessie dans sai partie postérieure et inférieure, la prostate dans toute son étendue, la portion membraneuse, le bulbe de l'urètre sans léser le rectum; que l'ouverture obtenue par l'incision de toutes ces parties, déjà fort large par ellemême, le devient encore davantage par l'adossement de la paroi antérieure du rectum à sa paroi postérieure; que l'on évite les gros vaisseaux comme dans la taille recto-vésicale, enfin que l'on n'intéresse point les canaux éjaculateurs, si on latéralise un peu l'incision.

Pour exécuter l'opération que propose M. Vacca, on aura, outre les instrumens ordinaires à la taille latéralisée, un couteau dont la lame, fixée sur le manche, sera terminée à son extrémité libre par une sorte de languette arrondie, longue de deux lignes, et capable de paréourir facilement la camelure du cathéter.

Le malade, l'opérateur et les aides, seront placés comme dans la taille latéralisée, on tendra les tégumens d'un ischion à l'autre.

La première incision faite avec un bistouri ordinaire . divisera longitudinalement le raphé, en allant de la marge de l'anus vers le scrotum : longue de 20 à 22 lignes : elle intéressera les tégumens, les fibres du releveur de l'anus qui font partie du périnée, le muscle bulbo-caverneux et le bulbe de l'urêtre. Sur l'ongle de l'index gauche, introduit vers l'angle antérieur de la plaie le bistonri ira diviser les parois de l'urêtre dans toute l'étendue correspondant à l'incision extérieure. Le couteau remplacera alors le bistouri. Sa languette ira s'appuyer dans le sillon du cathéter, vers l'angle postérieur de l'incision de l'urètre. Le cathéter sera un peu tiré en haut et fixé contre la symphise du pubis : le couteau sera enfoncé dans la vessie, un peu obliquement de bas en haut, en suivant le sillon du cathéter: il pénétrera d'un pouce dans la vessie. En en ramenant le manche vers le scrotum, par un mouvement de bascule, on incisera non-seudement le col de la vessie et la prostate plus ou moins profondément, mais encore la partie membraneuse de l'urêtre et le tissu cellulaire sous-jacent. L'incision terminée, le chirurgien introduira dans la plaie l'index de la main gauche, retirera le cathétér et s'assurera avec le doigt de l'incision faite au col de la vessie et à la prostate. Si l'incision n'est point jugée assez grande, elle sera agrandie avec le couteau à languette, introduit sur le doigt. Les tenettes seront disposées de manière que leur convexité regarde les angles et non point les côtés de la plaie. On tâchera de faire passer la pierre plutôt entre les tubérosités qu'entre les branches de l'ischion.

Si l'on craint de blesser les conduits éjaculateurs en opérant, comme il vient d'être dit, on inclinera légèrement le cathéter, de manière que sa pointe vienne faire saillie, non point sur la ligne médiane, mais à gauche; et l'on opérera, du reste, comme plus haut.

M. Vacca croit son procédé plus sûr que tous les autres procédés de la taille sous-pubienne, à raison surtout de la languette dont est armé son couteau. Nous avons déjà vu pourquoi il le regarde comme supérieur à la taille récto-vésicale et nous savons quels sont les titres de supériorité de cette dernière méthode sur la taille latéralisée. Mais il est un procédé qui a la plus grande analogie avec celui de M. Vacca, c'est celui de M. Dupuytren; écoutons ce qu'en dit le chirurgien Pisan.

Dans le procédé de M. Dupnytren, on évite, il est vrai, les inconvéniens de la taille recto-vésicale, mais on n'en obtient pas les avantages. On y risque souvent de léser les vaisseaux: on ne peut pas diviser la prostate dans toute son épaisseur, à moins de donner à l'incision une trop grande étendue. La plaie tombe plutôt entre les hanches qu'entre les tubérosités de l'ischion, et, delà, plus de difficulté pour l'extraction de la pierre.

Ces réflexions sur le procédé de M. Dupaytren, indiquent que le professeur Vacca n'a ni fait, ni vis faite la lithotomie de cette manière. Moi qui l'ai vu pratiquer un assez grand nombre de fois, et qui sais qu'elle a été pratiquée par d'autres praticiens que par M. Dupaytren, depuis que ce professeur a proposé ce protédé (1), je puis affirmer n'avoir jamais observé d'hémorrhagie, et avoir vu retirer, par cette voie, sans peine aucune, des calculs d'un gros volume.

M. Vacca prétend encore que les parois du rectum ne peuvent pas s'adosser l'une à l'autre, aussi bien dans le mode de M. Dupuytren que dans le sien. Je ne comprends pas cette différence. Enfin il dit que l'instrument de M. Dupuytren ne mérite pas la préférence sus un bistouri ordinaire. M. Vacca aurait raison si, dans le procédé de M. Dupuytren, l'incision avait la même direction que dans le sien; mais nous lui ferons observer que l'incision est ici transversale et semi-luvaire.

M. Vacca a fait, sur le cadavre, des essais desenels

M. Vacca a fait, sur le cadavre, des essais desquels il résulte, suivant lui, que-son procédé partage avec le haut appareil et la taille recto-vésicale, l'avantage de permettre l'extraction des calculs d'un très - gros yolume. Il a opéré, suivant ce même procédé, trois malades qui ont bien guéri. Mais il faut voir encore et voir beaucoup, avant de prononcer de la sorie sur la supériorité d'un procédé. Plusieurs praticiens français mettent plus de réserve dans leur jugement, ci avant de donner la préférence à une méthode ou à un procédé, ils prennent le sage parti d'opérer comparativement suivant plusieurs procédés ou méthodes, et ils ne donnen définitivement l'avantage à l'un ou à l'autre, que lorsque l'expérience a prononcé. Agir ainsi, c'est ne voir que le bren de la science, c'est n'écouter que l'intérêt de l'humanité.

<sup>(1)</sup> L'auteur de cet écrit ignore sons doute qu'il a été proposé il y. long-temps par MM. Chaussier et Béclard.

Le procédé de M. Vacca aurait, sous quelques rapports, plus d'analogie avec la méthode de Marianus Sanctus qu'avec celle de Celse. En effet, dans le grand appareil on incise sur la ligne médiane et l'on intéresse les mêmes parties que dans le procéd du praticien de Pise.

Nous pourrions faire connaître ici un nouveau procédé de M. Dupuytren, qui déjà a été mis en pratique deux fois, procédé qui tient le milieu entre la méthode de Celse renouvellée par M. Dupuytren, et celle de M. Sanson. Ce procédé ressemblerait bien plus à celui de Vacca que le procédé auquel ce professeur compare le sien. Nous ne voulons pas décrire le mode d'opérer de M. Dupuytren, pour lui laisser le soin de le faire connaître et d'en exposer tous les avantages, nous l'indiquons seulement et nour prendre date.

## Taille vagino-vésicale (1).

M. Vacca croit la méthode vagino-vésicale supérieure à celle dans laquelle on intéresse l'urètre et le col de la vessie, sous quelque forme du reste qu'elle se présente; il la croit supérieure à la dilatation de l'urètre, à la méthode de M. Listranc dans laquelle on fait passer le caleul là où les branches du pubis sont le plus rapprochées; il la préfère enfin à l'appareil hypogastrique. Dans cette méthode, en effet, on évite l'incontinence d'urine, la lésion des artères honteuses, on ne court point risque de léser le péritoine; on extrait avec facilité les calculs volumineux.

Je ne parlerai point avec l'auteur de la manière dont Rousset, Ruisch, Fabrice de Hilden, Gooch, MM. Flaubert Clemot, exécutaient ou exécutent la taille vaginovésicale. Je ne dirai pas non plus que dans les procédés de MM. Giorgi et Regnoli, l'urètre et le col de la vessie sont intéressés, Je passe au procédé de M. Vacca.

La vessie sera distendue par plusieurs onces d'eau

<sup>(1)</sup> Del taglio vagino-vescicale.-Pisa , 1825.

tiède, de manière que le chirurgien puisse la sentir avec le doiet, à travers les parois du vagin. Le chirurgien introduira dans le vagin une espèce de cuiller ou de gorgeret dont l'extrémité concave recouvrira le museau de tanche, tandis que sa face plane s'appuiera sur la face postérieure du vagio. Un aide portera de plus en plus cet instrument vers le coccix. Le doigt indicateur de la main gauche sera introduit dans le vagin jusque vers l'endroit de ce canal qui correspond au col de la vessie. Le chirurgien saisira de la main droite le bistouri caché: le conduira, le long de ce doigt, au-delà du col de la vessie. et. l'enfoncant de bas en haut et de dehors en dedans. le fera pénétrer de quelques lignes dans la vessie ; quelques gouttes de liquide s'éconleront; le bistouri sera ouvert; on le retirera en portant le manche vers le pubis. Le doigt sera porté dans la vessie, pour s'assurer du volume de la pierre. L'incision sera agrandie s'il est nécessaire, et l'introduction des tenettes dans la vessie terminera l'onération.

Je ne ferai qu'une remarque sur ce procédé opératoire. M. Vacca a donné comme un avantage de sa nouvelle taille, chez l'homme, l'impossibilité de léser les parois de la vessie ailleurs qu'à l'endroit de l'incision, parce que le couteau dont il se sert est boutonné, et maintenant que dans sa taille, chez la femme, le bistouri n'a pas de bouton, il ne regarde pas le danger de cette lésion comme un inconvénient, parce qu'il ne croit pas qu'un chirurgien puisse être assez maladroit pour la produire. M. Vacca a opéré denx malades suivant son procédé : l'une a guéri, l'autre est morte.

Pour ne passortir de la chirurgie italienne, nous dirons que deux praticiens napolitains nous ont montré dernièrement à Paris, des instrumens avec lesquèls ils pratiquent avec un succès constant la taille recto-vésicale, et ils nous ont assuré avoir fait trente fois cette opération sans perdre un seul malade et sans avoir observé de fistule à la suite de l'opération. Certes aucune méthode ne peut donner des résultats aussi satisfaisans, et nous voyons avec plaisir que si les chirurgiens de Pise abandonnent la taille recto-vésicale, elle trouve un refuge et des défenseurs à Naples. Dieu veuille que dans cette dernière ville aucun nouveau procédé ne soit découvert, car alors la méthode de M. Samson pourrait bien perdre encore une grande partie de ses avantages! Les mêmes praticiens nous ont montré un cathéter qui, pour sa longueur et sa courbure, ressemblait à une sonde de femme. Cet instrument était brisé par une charnière, à deux pouces environ de l'extrémité par laquelle il doit être introduit dans la vessie : au moven d'une tige cette partie brisée était renversée et pouvait devenir un véritable cathéter à l'aide duquel le bistouri porté dans le vagin, et glissant sur ce conducteur, divisait convenablement et constamment les mêmes parties.

## EXTRAITS DIVERS.

Nouvelle méthode de guérir le Trichiasis; par Vacca Berlingenen. (1) — On admet généralement trois espèces de trichiasis: dans l'une, les cils sont renversés en dedans ainsi que le bord libre du cartilage tarse, soit dans une partie ou dans la totalité de son étendue; dans l'autre, le cartilage n'est aucunement dévié, et les cils ont seuls une direction vicieuse: enfin, dans la troisième espèce, le bord libre des paupières et les cils qui ysont implantés ont leur direction naturelle, mais il existe un plus ou moins grand nombre de cils surnuméraires, qui sont dirigés contre le globe de l'œil. Cette derinère espèce n'est pas admise par tous les praticiens, cependant il y a des chirurgiens éga-

<sup>(1)</sup> Annali univers. di Med., etc., octobre, novembre 1825. (Extraits par M. Ollivier.)

fement célèbres parmi ceux qui en admettent et ceux qui en rejettent l'existence.

L'autenr après avoir rappellé les diverses explications données par les auteurs sur la canse du trichiasis, passé successivement en revue les méthodes de Schreger, Beclard, Jager, Saunders, Crampton, Guttrie, et fait voir qu'aucune d'elles n'est applicable à la troisième espèce de trichiasis, celle qui consiste dans le développement anormal d'un plus ou moins grand nombre de cils; c'est pour cette dernière que M. Vacca a pratiqué trois fois avec succès l'opération suivante:

Le malade étant placé vis-à-vis la lumière, la tête appuyée et maintenne contre la poitrine d'un aide, le chirurgien soulève d'abord la paupière, s'assure du nombre des cils déviés, trace avec de l'encre sur la face externe de la paupière une ligne parallèle à son bord libre, et qui en est distante d'un quart de ligne : il la prolonge exactement dans l'étendue de la portion de paupière occupée par les cils surnuméraires. Il introduit ensuite entre la paupière et le globe de l'œil, une plaque de corne ou d'ivoire, légèrement concave sur un côté, convexe sur l'autre, analogue à une cuiller, mais avant son extrémité beaucoup plus arrondie. La face convexe de cet instrument est creusé d'une rainure dans laquelle est reçu le bord libre de la paupière, que l'aide étend sur cet instrument en pressant sur les deux angles de l'œil avec les doigts medius et indicateur (l'aidc se sert de la main droite pour l'œil droit, et vice versd); avec l'autre main il assujettit le manche de l'instrument au-devant de la joue.

Les choses étant ainsi disposées, le chirurgien pratique à l'aîde d'un bistouri une petite incision verticale à chacune des extrémités de la ligne tracée. Ces deux petites incisions, d'une ligne et demie d'étendue, quine comprennent que l'épaisseur de la pean, et qui circonscrivent l'espace dans lequel se trouvent les cils déviés, se terminent au bord libre de la paupière. Une troisième incision transversale, qui n'intéresse aussi que la peau, est faite parallèlement et au-dessous de la ligne tracée; elle se réunit au deux incisions verticales. Il en résulte ainsi un lambeau étroit, alongé, qu'on soulève avec des pinces déliées ou l'extrémité des doigts, et qu'on détache en le disséquant. On le renverse et on met à découvert les bulbes des cils qui font saillie à la face adhérente du lambeau. Il n'est pas toujours facile de les bien distinguer, parce que le sang qui s'écoule les recouvre, en même temps que le tissu celluleux très-fin qui les enveloppe, empêche qu'on ne les saisisse aisément. On prévient en partie cet inconvénient, en épongeant la petite plaie, dont on absorbe le sang; on saisit alors chacun des bulbes avec des pinces et on les excise avec le bistouri , ou avec de petits ciseaux ; on enlève de cette manière tout ce qui se trouve entre le lambeau renversé et la partie correspondante du cartilage tarse. Cette excision faite, on réapplique le lambeau, et on le maintient avec une simple bandelette de taffetas d'Angleterre.

On conçoit que si les cils déviés étaient très-distans les uns des autres, et séparés par des cils non déviés, il ne faudrait emporter que les bulbes des premiers et respecter ceux des seconds. On voit les modifications à employer, lorsqu'on opère sur l'une ou l'autre paupière. Dans un cas, M. Vacca a simplement cautérisé les bulbes avec un petit pinceau imbibé d'acide nitrique, au lieu de les exciser, et la guérison a été complète. L'opération est alors plus prompte, plus facile, mais non moins douloureuse. Quant à l'ablation des cils après la destruction des bulbes, on peut les arracher immédiatement, ou attendre qu'ils se détachent d'eux mêmes, ce qui n'a pas lieu avant le sixième jour, et quelquefois beaucoup plus tard. Il vaut mieux les enlever de suite, lorsque leur présence détermine des douleurs violentes, et une irritation extrême du globe de l'œil.

M. Vacca, ainsi que nous l'avons dit en commençant, a guéri parfaitement, par cette méthode, trois individus affectés de l'espèce de trichiasis que nous avons indiquée.

Observation relative aux usages des nerfs rachidiens ; par le docteur LEONELLO POLETTI. - Suivant M. Bellingeri, la moelle épinière est divisée en six faisceaux. On sait qu'il admet que les racines postérieures communiquent d'une part avec les cornes postérieures de la substance grise de la moelle, et de l'autre avec les faisceaux postérieurs; que les nerfs implantés sur les faisceaux moyens ou latéraux, président aux fonctions organiques, et qu'enfin toutes les racines antérieures qui sont en communication avec les faisceaux antérieurs. ont rapport aux mouvemens de flexion de la tête, du cou et du tronc : au mouvement de flexion et d'adduction des extrémités supérieures, d'abduction des cuisses et d'extension des jambes; tandis que les nerfs rachidiens postérieurs et les faisceaux correspondans de la moelle président aux mouvemens d'extension de la tête, du cou, du dos, des membres supérieurs, des mains et des doigts : à l'élévation de la mâchoire supérieure, à l'abduction des membres supérieurs, à l'abduction et à la flexion des jambes. L'observation suivante vient entièrement à l'appui de l'opinion d'après laquelle il attribue pour fonctions aux nerfs qui correspondent aux faisceaux antérieurs de la portion cervicale de la moelle, de présiden aux mouvemens des muscles fléchisseurs du cou, an arount à liet

Un vernisseur de carrosse était tourmenté depuis plus de six mois par une contraction spasmódique des muscles du cou, qui était incliné fortement sur l'épaule droite, plus en arrière qu'en avart ; le malade ne pouvait que difficilement le maintenir dans une situation fixe, et il éprouvait de temps en temps un tiraillement dans les parties opposées. La contraction paraissait affecter spécialement les muscles scalènes et inter-trajsévgraines,

mais plus les premiers que les seconds ; on observait trèspeu de gonflement et d'engorgement à l'extérieur du cou. Le malade mit en usage beaucoup de moyens sans éprouver aucune amélioration bien sensible. Enfin il succomba à la suite du développement d'un anévrysme énorme de l'aorte ventrale. A l'ouverture du cadavre, après avoir mis à découvert la portion cervicale de la moelle, on put constater que son tissu n'était aucunement altéré, mais la pie-mère qui enveloppe les racines antérieures était excessivement rouge, épaissie, plus dense, et criait sous le tranchant des ciseaux. Cette membrane présentait aussi une rougeur vive dans toute l'étendue comprise entre les trois ou quatre premières vertèbres cervicales, et qui se dissipait graduellement en bas. L'engorgement inflammatoire qui existait ici, dit l'auteur, dans la pie-mère qui recouvre les faisceaux antérieurs de la moelle, était donc la cause des contractions spasmodiques qui faisaient incliner constamment la tête à droite, et ce résultat confirme que les racines rachidiennes antérieures et les faisceanx correspondans de la moelle, président aux mouvemens de flexion du cou.

Exemple d'une éventration congénitale; par le docteur Francisco ne Canin. — Laura Bassani, âgée de 29 ans, devint enceine pour la quatrième fois, et accoucha heureusement d'un enfant du sexe masculin, qui présenta à sa naissance le vice de conformation suivant. Il sortait à travers une ouverture ovalaire confoudné avec Pombiliq une masse considérable d'intestins dépourvue de toute réspèce d'enveloppe, et d'une couleur rouge sangainolenté; on réconnaissait dans cette masse intestinale, une portion de l'éstomac, la plus grande partie des intestins gééles et du colon transverse.

coi Ces différentes portions du canal alimentaire; distendues par des gaz; étaient adhérentes par les ceplis natur rels du péritoine, et dans divers points de leur étendue,

597 elles étaient accolées et réunies par une lymphe plastique non organisée et par quelques productions membraniformes très-molles. L'estomac avait contracté une adhérence intime avec le bord supérieur de l'ouverture accidentelle. par l'intermédiaire d'un prolongement triangulaire de la peau, dont l'épaisseur diminuait graduellement, et oni se confondait insensiblement avec la paroi de l'organe. Cette éventration congénitale pouvait admettre un gros œuf de pigeon : sa partie inférieure était dirigée vers l'hypogastre. La partie interne de la circonférence de cette ouverture était égale lisse, et formée par un mélange de fibres charnues et aponévrotiques, tandis que la partie extérieure de cette même circonférence , formée par la peau amincie, était irrégulière, interrompne par des déchirures profondes, remplies de sang coagulé, et présentait quelques lambeaux renversés en dehors. Le cordon ombilical placé à la partie latérale droite de cette ouverture, n'offrait rien de particulier.

L'enfant, quoique petit et amaigri, était parfaitement conformé et à terme. Ses extrémités étaient froides: il poussait continuellement des cris faibles et plaintifs. La rénittence et le développement de toute la masse intestinale, rendaient complètement impossible toute espèce de réduction. L'enfant succomba trente heures après la naissance. Les parens s'opposèrent à ce qu'on fit l'examen du cadavre.

VARIETES.

Académie royale de Médecine (Novembre.)

Académie néunie, - Séance du 5 novembre .- M. le sécrétaire perpétuel rappelle à l'Académie les pertes qu'elle a faites dans les personnes, de M., le comte de Lacepède, associé libre, et de M. Girard-fils, professeur à Alfort et adjoint résident de la section de chirurgie.

Prix de l'Académic. — M. Esquirol, en' son nom et aux nons de MM. Addon, Double, Roux et Brescht, fait un rappor aux le Mémoires qui ent été cavoyé au concours pour le prix proposé par l'Académie, dans sa séance publique de 1834. Vôici la question qui est le sujet du prix l'Octeminar, d'après les expériences physiologiques, d'après les observations cliniques, et d'après les recherches de l'anatomic pathologique, et siège et le mode des alteriatons du système orielmo-spinal, et faire connaître les indications théngeutiques qui en résultent. — L'Académie, pour entandre et dissultre crasport, se formeç no comité secret. (On a répande dans le public que deux Mémoires sculement avaient été envoys à l'Académie, qu'aucum des deux recevrait, à litre d'encouragement, une médaille d'or du prix de six cest fannes ).

Scance du 19 novembre. - Création d'une école spéciale de médecine légale. - L'Académie discute le projet de l'école de médecine d'application, dont la commission des poisons lui a proposé de demander la fondation au gouvernement, dans sa scance du 18 octobre dernier. (Voyez pag. 437 et suivantes du présent volume). - M. Orfila combat le projet; si le rapport porte sa signature, ce n'est que comme membre de la commission des poisons; mais il n'a pas concouru à sa rédaction : il était alors en voyage pour présider les jurys de médecine. Il reproche à la commission d'avoir négligé la question scientifique pour ne s'occuper que de vues administratives; et il s'élève surtout contre cet article du projet. qui interdit de prendre les professeurs de l'école proposée parmi les professeurs des facultés actuelles de médecine. Il regarde cette interdiction comme étant tout à la fois une injustice et une injure envers ces professeurs. - M. Léveillé demande l'ordre du jour pur et simple sur le rapport, attendu que la commission y a traité une question autre que celle sur laquelle le ministre a consulté l'Académie. - M. Double fait remarquer que l'Académie avant, dans sa séance dernière, ordonné l'impression du rapport, a annoucé par là qu'elle en prenait le sujet en considération. Il n'est pas de l'avis de la commission , mais il pense qu'on ne pent ainsi terminer brusquement, par un ordre du jour, la discussion .-M. Dupuytren fait la même remarque que M. Double; membre de la commission, il a, dans les séances de cette commission, combattu le praiet. Il croit que l'Académie, instituée pour perfectionner toutes les branches de la médecine, doit être tout à fait distincte du corps enseignant; et il pense que, sous ce rapport, le projet la fait sortir de la sphère d'action qui lui est assignée par les lois. Mais, si l'Académie doit rejetter comme mauvais le plan proposé par la commission, elle pent et doit en chercher et en adopter un meilleur, car il faut qu'elle remplisse le but de son institution, qui est de travailler au perfectionnément de la science. - M. Desgenettes appuie la distinction faite par M. Dunuy tren', du corps académique et du corps enseignant. Il établit, en outre, que la création d'un corps de médecins fonctionnaires, sculs aptes à être

employés par l'autorite dans tous les cas où celle-ci a besoin des lumières de la médecine, est une véritable violation de propriété envers les autres médecins aujourd'hui gradués, puisqu'une des attributions que leur décerne leur diplôme, celle d'être experts dans les cas de médecine légale, leur est retirée. - M. Adelon ne prend la parole que parce que le rapporteur, M. Dumas, est absent. Il veut défendre, sinon les bases du projet, au moins les intentions de la commission. D'abord, celle-ci avait titre pour proposer une école spéciale de médecine légale, puisque c'est sur le projet d'une semblable école que le ministre consulte l'Académie. Ensuite, en faisant cette proposition, la commission ne fait pas sortir l'Académie de ses attributions , puisque son but étant de perfectionner, elle peut appliquer ses efforts de perfectionnement aux méthodes d'enseignement de la médecine, comme aux autres parties de cet art. En troisième lieu, la commission est certainement excusable d'avoir concu le projet d'une semblable école, puisque ce projet avait été conçu de même par M. Orfila, qui l'attaque aujourd'hui, et par MM. Dupuytren et Leroux, qui reconnaissant que l'enseignement actuel de la médecine légale dans les facultés est insuffisant, avaient des long-temps demandé à l'autorité des additions à cet enseignement, et particulièrement la fondation d'une clinique de médecine légale. Enfin. l'idée de rattacher l'école projetée à l'Académie, n'est qu'une chose fort accessoire dans le plan proposé par la commission; on peut faire de cette école une dépendance de la faculté ou du corps enseignant. M. Adelon profeste surtout contre l'intention que M. Orfila prête au rapporteur et à la commission, d'avoir élevé des doutes sur le zèle ou le savoir des professeurs des facultés ; il rend pleine justice à l'un ct à l'autre, mais il fait remarquer que l'enseignement de la chimie dans les facultés de médecine, est généralement exclusivement oral et théorique, et que dans l'école projetée, les élèves, au contraire, seront exercés à des manipulations. - M. Larrey relève le motif auquel est due la première pensée du projet, l'ignorance des médecins des colonies dans la chimie et la toxicologie. Les médecins de ces pays, dit-il, ont été, comme ceux de la France, gradués à quelques-unes des facultés de l'Europe. Ils ont recu la même instruction, et, par-conséquent, possèdent les memes lumières. - M. Orfila conteste ce fait, au moins en ce qui concerne la chimie; et il cite en prenve que, dans le voyage qu'il vient de faire, l'ignorance dans cette science était, dans le chef-lieu d'un département de France, portée au point qu'on y manquait même des réactifs propres à faire les recherches chimiques que nécessite un empoisonnement. - M. Pelletier, membre de la commission, fait remarquer que cc fait, cité par M. Orfila, est un argument de plus en faveur de l'école proposée par la commission, et il reproduit, pour la justification de celle-ci, toutes les considérations qu'a déja présentées M. Adelon. - Plusieurs membres de l'Académie, MM. Marc, Burdin, Sedillot, demandent que le rapport soit renvoyé à la commission , pour que celle-ci se renferme exclusivement dans la lettre du ministre. - M. Dupuytren demande, en outre, que dans le nouveau projet de réponse que devra prejeure la commission, elle insiste au ces deux points: Qu'il y a nécessité d'augmentre les moyens d'enseignement de la médecine légale, dans les divenes facultés de médecine; et que le ministre est insistament prié d'accorder à l'Accadémie les fonds que collec-i a déja demandés pour se livrer à des expériences de toxicologie. — Ces deux dernières dispositions sont chifa adontés.

Section de Ménecine. - Séance du 8 novembre. - Vaccine. -M. Mérat communique à la section une lettre de M. Dutrouilli . médedin à Bordeaux, qui annonce que sur six mille individus et plus qu'il a vaceinés à Bordeaux depuis vingt ans , aueun n'a été atteint de la variole , Bien qu'il v ait eu plusieurs épidémies de cette maladie dans cette ville. - La fecture de cette lettre donne lieu à des communications de la part de divers membres de la section. - M. Girardin croit avoir en ce moment un exemple de variole survenue chez un vacciné; le malade est le fils d'un médecin qui, dans son enfance, a été vacciné avec le plus grand soin possible par son père, et qui, avant pris la variole en fréquentant les hôpitaux de Paris , est maintenant au septième jour de cette maladie: - M. Baron oppose à M. Girardin que le malade dont il parle n'est pas encore arrivé à une époque assez avancée de sa maladie pour qu'on doive dejà la qualifier de variole, attendu que, jusqu'au sixième jour, souvent les varioelles et les varioloïdes ressemblent beaucoup à cette maladie, et que leur prompte desquammation vers le dixième jour est surtout ce qui les en fait distinguer. - M. Louyer-Villerme cite un fait qui confirme cette remarque de M. Baron, La maladie, prise jusqu'au septième jour pour une variole, se termina à cette époque si brusquement que les assistans eux-mêmes , étrangèrs à la médecine , reconnurent l'erreur dans laquelle ils avaient été. Ce médecin ajoute que la varicelle n'est pas toufours une maladie simple : et il rapporte deux cas de cette maladie dans laquelle il existait des signes prononcés de plilegmasie cérébrale.-M. Léveillé présente comme signe distinctif de la varioloide et de la variole. que la première, après sa desquammation, ne laisse pas de véritable rougeur à la peau, mais seulement des apparences de tubercules qui tiennent à ce que la peau reste encore gonflée quelque temps. - M. Devilliers contique les communications qu'il a commence de faire sur la mortalité de la variole dans le douzième arrondissement de Paris, Sur deux cent quinze décès à domicile survenus dans cet arrondissement pendant le mois d'octolire duatre vingt-onze out été produits par la variole : aucun des decedes n'avait été vacciné. Des vaccinés ont impunément résidé au milieu des varioleux, et aucun des établissemens où l'on n'admet que des individus vaccinés, n'a présenté de variole. Ce médecin ajoute quelques réflexions sur les caractères différentiels de la variole, de la varioloïde et de la varicelle. Dans ces deux dernières maladies, les boutons sont également des pastules simples on divisées, dont la pellicule extérieure s'enleve avec fiellite; sealement, dans la varioloïde, les boutons sont plus nombreux, plus gros, ont plus de durée que dans la varicelle. Dans la variole, au contraire, les pustules présentent beaucoup de locules inté-. rieures, et sont ombiliquées. - M. Marc professe qu'il y a des différences plus marquées entre la varioloïde et la varicelle, que ne le dit M. Devilliers : l'éruption de la première de ces maladies se fait tout d'un coup, et celle de la seconde ne se fait, au contraire, que successivement; les pustules de cette dernière sont aussi plus rondes, ont plus la forme de perle. - M. Mérat traite en ce moment d'une variole une demoiselle qui a été vaccinée il y a vingt-deux ans ; d'un côté, on ne peut douter de la réalité de la variole, car la maladie est au dix-septième jour : de l'autre, il y a tout lieu de croire que la vaccine a été primitivement légitime, car la sœur de la malade, vaccince en même temps qu'elle, a pu la tsoigner sans contracter la maladie. Ce membre a dernièrement soumis à une seconde vaccination un individu qui avait été vacciné il y a vingt-quatre ans, et l'opération n'a eu aucun résultat. ... M. Salmades rappelle que tous les essais de seconde vaccination qu'a tent s l'ancien comité de vaccine, n'ont jamais produit qu'une fausse vaccine. Il ajoute que les médecins confondent trop souvent les cicatrices de la fausse et de la vraie vaccine ; ces dernières sont distinctes en ce qu'elles sont plus gaufrées, et présentent des rayons qui divergent du centre à la circonférence.

Méthode ectrotique de la variole. - M. Mestivier, en son nom, et aux noms de MM. Laconec et Rullicr, fait un rapport sur le Mémoire de M. Damiron, relatif à l'emploi de la cautérisation dans la variole, (Vovez pag. 340 et suivantes du présent volume). Les rapporteurs reprochent à M. Damiron d'avoir admis trop généralement et sans en fournir les preuves, que l'encéphalite, qui complique souvent la variole, est toujours consécutive de la gastro-entérite qui existe aussi en cette maladie. Ils relèvent en son Mémoire une grave omission, celle de savoir si quelquefois l'emploi de la cautérisation n'anrait pas donné lieu luimême au développement de l'encéphalite. Ils mentionnent deux ouvertures de cadavres faites par l'auteur du Mémoire ; l'une d'un homme auquel on ne cautérisa qu'une moitié de la face, et qui néanmoins offrit les traces d'une forte inflammation étendue sur les deux hémisphères du cerveau ; l'autre d'un homme qui présenta , à la suite d'une saignée faite avec une lancette neuve, des traces d'une phlébite générale; en 5 jours le mal- avait envahi tout le système veineux, sans porter la moindre atteinte aux artères.

Ce rapport, donne line à une discussion. — M. Leveillé croit que la cautifraistio de pautale de la conjective, qu'on présente comme une des applications heureuse de la méthode estrotique de M. Serres, n'est pas aussi nécessire qu'on le suppose a tended que le paupières, qui pous est pose ces putules, ne se roulent jamais en declars, et par conséquent ne pences putules, ne se roulent jamais en declars, et par conséquent ne penvent inoculre le mai à la cornée. Il ajoute que, chez deux malades qu'il
a vu r'ecemment devenir aveugles à la suite de la variole, la cécific provenait si pen des prétendues putules de la corrée, que les veux des

malades ne furent pas même fermés pendant le cours de la maladie, et que ce ne fut qu'après l'époque de la desquammation que survint l'ophthalmie qui a amené la perte du sens .- M. Guersent appuye l'assertion de M. Léveillé; il a vu cette année beaucoup d'ophthalmies compliquer la variole, mais toujours tardivement, après la période de la desquammation : il ajoute que les pustules de la conjonctive ne suppurent jamais. mais ne font que déterminer le gonflement de la membrane; il craint enfin que la cautérisation des pustules des bords des paupières ne nuise. en provoquant l'ophthalmie qu'on cherche à prévenir. = M. Serres onpose à cette crainte les nombreux éssais qu'il a faits à l'hôpital de la Pitie, essais dans lesquels il n'a jamais vu survenir l'inflammation de la cornée, et par lesquels au contraire il a prévenu la perforation de cette membrane et par suite la perte de la vue. En preuve de cette assertion, il rapporte qu'une maladie l'avant forcé d'interrompre son service , la pratique de la cautérisation fut pendant ce temps négligée, et, à son retour, il trouva plusieurs malades qui avaient perdu la vue; il ne parvint à en guerir plusieurs qu'en recourant à la cautérisation. Solon lui . d'autre part, les pustules de la cornée sont produites par le contact des pustules qui sont sur le bord des paupières; et ce qui le prouve, c'est que ces pustules n'occupent jamais que le disque inférieur de cette membrane . c'est-à-dire le seul point où elle est en contact avec les paupières. Enfin, M. Serres n'admet pas cette assertion, que les pustules des membranes muqueuses ne suppurent pas ; il cite en preuve du contraire l'état de suppuration que présentent les boutons qui sont situés sur la langue, le voile du palais et dans le larynx ; il convient seulement que la suppuration de ces boutons a une marche plus rapide- M. Guersent répète qu'il n'a jamais vu de pus dans les boutons varioliques des muqueuses ; selon lui , ces houtons entraînent seulement des ulcérations de la membrane. En outre, il n'est pas exact que les pustules de la cornée ne siègent qu'au disque inférieur de cette membrane; il en a observé tout autant dans sa partie supérieure et dans la reste de son étendue. Enfin M. Guersent avance que les inflammations de la cornée sont des inflammations qui tendent au ramollissement, à la perforation de la membrane; et c'est, selon lui, une nouvelle raison de rejeter la pratique de la cautérisation. = M. Lisfranc se range de l'avis de M. Serres : les pustules varioliques de la cornée sont suivies du ramollissement et de la perforstion de cette membrane, et la cautérisation de ces pustules a l'avantage de prévenir ce résultat funeste; la cautérisation ici borne le mal, comme elle le borne dans les charbons. - M. Husson regrette que les commissaires se soient bornés à une analyse du Mémoire de M. Damiron, sans porter un jugement sur le procédé de la cautérisation ; l'esprit, dit-il, flotte entre les faits pour et contre qui ont été rapportés : un ouvrier de M. Odiot, qui, dans le cours de septembre, a été traité de la variole à l'hôpital de la Pitié, l'a assuré que beaucoup des malades cautérisés étaient morts, et même, il lui a dit que, dans leur ignorance,

les malades regardaient comme condamnés à mourir ceux qu'ainsi on noircissait .= M. Serres ne peut donner d'explications sur le fait rapporté par M. Husson, parce que d'après la salle et le nº du lit indiqués par l'ouvrier . ce fait a dû avoir lieu dans des salles qui n'appartientent pas à son service. = M. Lisfranc ajoute que les rapports des malades doivent toujours être accueillis avec défiance, à cause de leur ignorance et de la tendance qu'ils ont à se laisser aller à d'injustes et ridicules exgérations .--M. de Kergaradec regrette qu'on ne puisse pas connaître le nombre des varioleux qu'ont perdus les autres médecins du Val-de-Grâce , par opposition à ceux qu'a perdus M. Damiron .-- M. Léveillé pense que le danger de la variole n'est pas exclusivement dans les encéphalites et les gastro-entérites qui la compliquent, mais qu'il tient souvent aux pustules qui existent dans le larynx et la trachée-artère et qui amènent une espèce d'asphixie; sur plusieurs des malades qu'il a perdus dans l'épidémie actuelle, il a vérifié ce fait.-Enfin, M. Lisfranc assure que de mêmo qu'on prévient, par la cautérisation des érysipèles de la face, des encéphalites qui sont suscitées par ces érysipèles, de même on conjure, par ce moyen, les encéphalites consécutives de la variole.

Sélance du 2a novembre — Fariole.— M. Villermé fait une communication relative aux décès causés par la variole dopuis le 1º janvier juaqu'an 2º cetobre 1825, dans chacun des 12 a rarodissemens de Paris. Le nombre total du décès a étide 126, Le 1º a rarondissemens de Paris. Le nombre total du décès à étide 126, Le 1º a rarondissement est celui qui en a compté le moins, 11; et le 12º celui qui en a compté le plus 399. C'est dans les quartiers pauvres et dout les habitans out apporté le plus d'obsacles à la pratique de la voccine, que l'épidémie de variole a fait le dédé la moit de la verie de la verie de 180 de 180 de victimes. Le nombre des morts augmentait chaque mois, de sorte que n'étant que de 19 et de 12 ca jauvier et en fivérie, îl a étid 639 que de 491 en août et en septembre. Dans ce nombre de 1965 morts, il y a cu 561 à ce qu'on vaccine plus de filles que de garçons, sans doute dans l'espoir de conserver la beauté des premières. M. Villermé a vérifié que, dans le 4º arrondissement, les garçons non vaccinés sont dans la proportion de 18 var 4, lantile que les filles sont seulement dans celle de 1 sur 10.

Faccina.—M. Baron communique une lettre de M. Berla, médecin de Cerct ( Pyrichies-Orientales ), dans laquelle ce doctear namones, qx²h Pocasion d'une épidémic de variols qui a sévi dans le paya qu'il habite, on enfla vértiablement varioleuses, attâquer des vaccinés, et qu'il croit avoir remarqué que le premières éruptions existèrent autrout chez les individus qui avaient été nouvellement vaccinés, tandis que les véritables moites se montrent chez ceux qui la vaient été resurent de la vaccine perdait de sa faculté préservaity et meure qu'en évalugant de la vaccine perdait de sa faculté préservaity et meure qu'en évalignait de l'époque de la vaccinaiton, pour s'assurer de ce fait, M. Berhau revaccinai des personnes de différent s'éges, et ton sompon lui pravit confirmé en ce que ces secondes vaccinations produitirent

des racciones d'autant plus régulières et légitimes qu'elles duites praquet qu'els en des sijet dont la première vaccination remoniati à une époque plus reculèe, et au contraire d'autant plus mal caractérisées que les sejet avaient plus récument aubi la première vaccination. Dans le première cas, les secondes vaccinations ont produit des vaccines si évilemment décitimes, qu'elles ont été inoutièes avec supects des individus non vaccinés.—M. Moreaut rappelle à la section que M. Berlau a envoyé sur ce sujet un Mémoire à Pacadémie, que la Commission de vaccine a consigné la substance de ce Mémoire dans son rapport sur les vaccinations et Bacf, ainsi que l'opinion construire émis par un autre médenie, que ce sont les individus nouvellement vaccinés qui ne sont pas préservés, parce qu'ils out été vaccinés avec un virus vacci n'afaibli.

Hydrophokie — M. Lucas read compte d'un Mémoire de M. Naudin, médicain à Toulous, et correspondant de l'Anadémia, initiudi o'amémicain à Toulous, et correspondant de l'Anadémia, initiudi o'amémicain value sur quelques multidies organiques des viacerse adominanz. — Ces observations sont au nombre de, 5 luctur en a joint une 6° relative à un cas d'hydrophobie: six personnes fqueran mordues pur un chien qu'on e croyait pas enragé jaucenes president ions ne furent priese, et., 48 jours après la morsure, la rage se déclara chez l'une d'elle est amena la mort en a jours. L'intérior de la bedena ne précient pas les pustiles annoncés par Marochetti; mais seulement un état d'infammation des glandes sublinguales qui frarent castificas sans succès. Les cinq autres personnes n'avaient rien éprouvé encore un mois surels la not de la première.

Méthode ectrotique de la variole. - MM. Mestivier. Lacance et Rullier font un rapport sur la note de M. Noble de Versaitles, relative à l'emploi de la cautérisation dans la variole. (Voyez pag. 440 et suiv. du présent volume). A l'occasion de ce rapport, M. Bally avance que le degré d'utilité de la pratique de la cautérisation n'est relatif qu'aux varioles confluentes, attendu que les varioles discrètes sont toujours sans danger et ne réclament qu'une médecine négative. MM. Marc , Leroux , Baron, Ferrus, s'élèvent contre cette dernière assertion : M. Marc a vu des varioles discrètes présenter dans leur période d'invasion, des accidens fort graves, et même une fois le malade a succombé : M. Baron cite l'observation d'une jounc fille de 16 ans, chez laquelle la variole était si discrète, qu'il y avait à peine 30 boutons, et qui cependant a succombé le 4º jour à une eucephalite : M. Ferrus fait remarquer qu'une variole, tout en étant discrète, peut présenter de graves complications, etc. M. Bally, sans prétendre donner à sa première proposition une rigueur trop absolue, assure que sur plus de six cents varioles qu'il a traities cette année à Phônital de la Pitic, il n'a perdu aucune de celles qui étaient discrètes.

Anatomic des systèmes circulatoire et nerveux. = MM. H. Cloquet et Seres font un rapport sur un ouvrage manuscrit de M. Guéria de Mamers, initiulé: Anatomie comparative des appareils circulatoire et nerveux, ou traité des vaisseaux sanguins et des nerfs chez l'homme, d'a-

près leur mode de distribution et dans l'ordre de leur correspondance. Les l'apporteurs louent le plan suivi dans ce traité d'anatomic, dans lequel les vaisseaux et les nerfs sont décrits, non séparément, mais einsemble, et groupnés, non d'après leur origine, mais d'après leur distribution.

Ventouses sur les plaies empoisonnées. - M. Adelon, en son nom et aux noms de MM. Laennec et Orfila, lit un nouveau rapport sur les expériences de M. Barry, relatives à l'application des ventouses sur les plaies empoisonnées ( Voy. les pag. 231, 288 et suivantes du présent volume ). Les commissaires ont d'abord constaté de nouveau ces deux faits : r' qu'une ventouse appliquée sur une plaie dans laquelle on a déposé un poison. empêche le poison de manifester ses effets pendant tout le temps qu'elle reste appliquée : 2º que si on n'a appliqué la ventouse que lorsque les effets du poison avaient déja commencé à se montrer, ceux-ci cessent aussitôt. Ils ont ensuite recherché les causes de ces deux effets heureux des ventouses, 1º Relativement au premier, ils pensent que, si la ventouse empêche le poison de manifester aucun de ses effets, c'est parce qu'elle à mis obstacle à l'absorption de ce poison. Ils ont, en effet, experimente que la ventouse ne prévient l'empoisonnement qu'autant qu'elle est appliquée sur la plaje mêine dans laquelle a été déposé le poison ; apposée dans un autre lieu du corps, sur une plaie de même étendue, elle est absolument sans résultats. Quant à la manière dont la ventouse prévient l'alisorition de poison (d'un côté , c'est parce que, par une action physique, elle le retire en partie de la plaie , s'il est volatif ou liquide , comme le ferait la succion ; et de l'autre, parce qu'elle imprime à la circulation capillaire de la partie dans laquelle il a été déposé une direction excedtrique qui doit s'opposer à son introduction dans l'économie , comme le prouve l'afflux de sang qui se fait à la surface de la peau soumise à une Ventouse. Nonsculement toute absorption est empêchée pendant tout le temps que la ventouse reste appliquée ; mais si élle est restée appliquée un peu de temps . Pobstacle à l'absorption persiste un peu après son ablation . 4641 le temps que duce l'afflux du sang vers la surface ventousée ! telle dose de poison qui aurait tue un animal en 7 ou 8 minutes : buet rester! une heure et plus dans une plaie sur laquelle on a prealiblement appliel que une ventouse, et cela, parce que la direction excentrique imprimées à la circulation capillaire de la partie continue encore quelque temps? 2. Relativement au second effet de la ventouse psavoir ("due son application fait cesser presqu'instantanément les accidens qui avaient commence à se montrer, les commissaires l'attribuent à ce que toute absorption nouvelle de poison est aussitôt empêchée, et qu'ainsi une houvelle dose de l'agent deletère n'est pas ajoutée à celle qui agissait dela. M. Barry avait de plus conjecture qu'une partie de celle ci ettit par Paction de la ventouse retirée du torrent de la circulation Pmais les commissaires croyent que si cet effet a lieu, il ne peut être que borné aux points les plus rapproches de la surface de la plaie, et par consequent doit avoir pou de part à la cessation si prompte des accidens. Ils s'appuient objections our le production en rendeune, dili-il, carpo

sur les propres expressions de M. Barry, qui n'admet ce rappel du poison absorbé qu'autant que ce poison est encore dans la sphère d'action de la ventouse, sphère qui ne peut s'étendre loin au-delà de la surface de la plaie, et qu'il dit ne pas dépasser les premières valvules des veines. Ils se fondent sur ce que plusieurs des animanx sur lesquels ils ont expérimenté. et qu'ils ont rappelés à la vie par la ventouse, sont restés souvent après l'expérience fort long-temps encore sous l'influence du poison ; ce qui prouve que celui-ci n'avait pas été retiré en entier des voies de la circulation, Dés-lors, que devient le poison absorbé? et pourquoi cesse-t-il à la fin de produire aucun effet? Les commissaires pensent que c'est, ou parce qu'il est neutrulisé dans l'économie par un des nombreux organes d'élaboration placés sur la route des fluides de composition et de décomposition, ce qu'on ne peut que conjecturer ; ou parce qu'il est plus ou moins promptement élimine par quelques uns des organes dépurateurs du corps. Enfin, les commissaires terminent leur rapport par le récit d'une expérience dans laquelle ils ont appliqué la ventouse à un cas de morsure de vipère, et par une discussion sur la théorie de M. Barry relativement aux causes de la circulation veineuse. 1º Deux lapins ont été mordus à la cuisse par la même vipère irritée, mais à une heure d'intervalle : la ventouse a été appliquée à l'un immédiatement après la pigûre : son application a duré trente-cing minutes; on l'a retirée alors et l'animal n'a éprouvé aucun accident. L'autre lapin n'a pas été soumis à l'influence de la ventouse, et quoiqu'il fât plus fort que le premier, et qu'il ait été mordu le dernier, il a éprouvé de graves accidens dont il a failli périr, et dont il n'a été guéri qu'après quelques jours. La ventouse a donc eu. dans le premier cas, la même influence que dans les premières expériences, celle d'empêcher l'absorption du venin de la vipère. 2º M. Barry professe, sur la circulation veineuse; l'opinion que o'est la pression atmosphérique extérieure qui en est la cause. Il pense que, lors du mouvement d'inspiration, un vide se fait dans le thorax, et qu'alors le poids de l'air extérieur à la surface du corps, pousse le sang veineux de la circonférence au centre, pour remplir ce vide. Il rappelle l'observation faite déjà par Halfer, que, lors de l'inspiration, les veines du col se vident et palissent, comme si le sang qui était dans leur intérieur avait été aspiré. Il invaque surtout une expérience qui lui est propre , ct que voici : Ayant adapté à la veine jugulaire d'un animal vivant, du côté du cœur, un long tube plusieurs fois resourbé sur lui-même , et qui plongeait par son autre extremité sous an vase plein d'une liqueur coloree, il a vu que, lors de l'inspiration, la liqueur colorée était aspirée du vase à travers le tube recourhé jusques dans la veine; et, au contraire, lors de l'expiration, rétrogradait vers le vase, qu au moins restait stationnaire dans le tube. Concluent de cette ex . pégience que , lors de l'inspiration , il est exercé sur tout le sang veineux une grande force d'aspiration qui appelle ce fluide dans le cour; considérant cette force d'aspiration comme la cause principale de la circulation veineuse ; M. Barry enfin , oroit avoir acheve de démontrer cette théorie par ses expériences sur les [ventouses; si une ventouse, dit-il', empêche

toute absorption à la surface sur laquelle elle est appliquée, c'est qu'elle sonstrait la principale cause qui porte le sang voiveux de la peripherie aux centres; c'est-à-dire la pression atmosphérique. Il semble attribuer Paction d'absorption à cette même cause physique. Les commissaires se prononcent contre toute cette théoric. En premier lieu, le fait incont stable que le sang veineux afflue en plus grande abondance par le veines caves dans le cœur lors de l'inspiration, prouve bien que lors de cette inspiration il est exercé une action d'aspiration sur le sang; mais il ne prouve pas que cette action d'aspiration soit la scule et principale cause de la circulation veineuse. Pour que cela fat, il faudrait que colte action d'aspiration s'étendit jusqu'aux origines du système vélneux, et c'est ce qui est contredit par tous les fails connus sur la eircufation. Dans des expériences sur les animaux vivans , on voit que cette action d'aspiration n'est réelle que pour le sang des veines les plus rapprochées du cour : et que s'affaiblissant par decrés, elle est nulle dans les dernières veines. Très évidemment au moins elle ne s'étend pas aux systèmes capillaires, et cela scul suffit pour prouver qu'elle ne peut constituer du une cause tres-accessoire dans la circulation velneuse. N'est ce pas en effet dans les systèmes capillaires que s'accomplissent les actions vitales des nutritions , calorifications , secrétions? et par consequent n'est-ce pas en raison de la micsure dans laquelle ces systèmes executent ces diverses fonctions, que ces systèmes doivent fournir au système veineux plus ou moins du sang qui leur est arrivé ? Ne sont-ce pas deslors des systèmes capillaires qui régissent en quelque sorte la circulation veineuse qui leur fait suite? Si d'ailleurs cette action d'aspiration était. comme le veut M. Barry, sinon l'unique, au moins la principale cause de la circulation veincuse, comment concevoir cette circu alion dans le fortus qui ne respire pas, et dans les animaux qui respirent par une décluittion d'air et non par une inspiration ? Pourquoi la circulation continnerait elle lors de la suspension de la respiration et dans les asphixies? En second lieu , si le sang afflire avec plus d'abondance par les voines caves dans le cœur, lors de l'inspiration, est-ce, comme le veut M. Barry, parce qu'à raison du vide fait dons le thorax , Pair exterieur n'est plus équilibre ? les Commissaires ne le pensent pas. En effet, d'un cott. Paction aspirante du thorax ne s'étend pas jusqu'aux extremites du système veineux , jusqu'aux systèmes capillaires : d'un autre côte , c'est sur ces systèmes capillaires dont la circulation est en rapport avec les actions vitales des mutritions, des calorifications et des secretions, que repose le poids de l'atmosphère : comment croire des lors que ce poids aille à travers ces systemes capillaires produire la circulation veincuse, tout en permettant les fonctions organiques dont ces systèmes sont le siège ? Si cela était , la circulation ne devraft pas présenter plus de modification que la virconstance physique qui en scrait la cause; et dans toute iriitation locale , il fuddratt supposer the modification , solf dans le vide que l'inspiration fait dans le Phorax ; soit dans le poids de l'almosphere à l'extérieur, os qui cortainement viet pas. Enfia, les Commissaires font remarques que comme les sepériences de vera présentent de l'action, que sur la circulation capillation capillati

Section DE CRIBURGIE. - Sóance du 10 Novembre. - Hernies crurales. -MM. Gimelle, Hedelhofer e tLisfranc font un rapport sur une dissertation de M. le docteur Manche, intitulée : Essai sur la Hernie crurale, et sur diverses observations de médecine et de chirurgie, dont plusieurs ont trait à cette maladie. M. Manche, en peu de temps, a observé huit cas de hernie crurale chez l'homme, à l'Hôtel-Dieu de Lyon. Son travail sur cette maladie est divisé en trois sections : la première contient une description anatomique de l'arcade crurale, et les rapporteurs y relatent quelques inexactitudes : dans la seconde sont exposés les symptômes et le mécanisme de la production de la hernie crurale : dans la troisième, M. Manche traite de l'opération qui convient à la hernie crurale étranglée. Ici les rapporteurs blâment le conseil que donne M. Manche , de faire l'incision des parties extérieures , parallèle au pli de l'aine , au lieu de la faire parallèle au sac herniaire ; mais ils approuvent ce qu'il dit du débridement de l'anneau , voulant que ce débridement soit fait , non à la partie supérieure de l'anneau , comme le conseille Gimbernat, non à la partie inférieure de cette même partie interne, comme Levent Scarpa, mais en haut sur le ligament de Fallope; par une ou plusieurs petites incisions. Un des Commissaires a opéré deux fois de cette manière avec succès, et surtout avec une facilité plus grande que dans Font autre procédé. Cette partie du rapport donne lieu à une discussion de laquelle il semble résulter que de tous les modes d'opérer la hernie crurale étranglée, le meilleur est celui dans lequel on divise le ligament de Gimbernat, attendu qu'il n'expose à d'autre risque qu'à la lésion de l'artère obturatrice dans le cas où cette artère se trouverait immédiatement derrière ce ligament, ce qui est extrêmement rare.

L'ilhotomic.— M. Larvey présente à la section deux individus auxquels il a fait avec succè l'opération de la taille, et desquels il a retiré des calculs mariaux qui étaient adhérens à la membrane muqueuse de la cessie. Il lit causite un mémoire qu'il a cdigé ur les observations de ces deux sujets. Le procédé qu'il a cauployé est l'appareil latéral latéral latéral de lése l'intestin rectum et l'artère honteuse internes; maisi il est tou-jouis possible à un chiurajien instruit d'éviter ces lésions. On n'à à reducter que l'hémorrhagie de l'artère trausverse de princé, et on la prévient en faisant la ligature dans la partie du tissu cellulaire où elle siège, soit que elle rafe donne du sans, coit que l'en en donne pas M. L'aprey soit que cette arrès donne du sans, coit qu'elle re donne pas M. L'aprey

fait de cette ligature un précepte absolu dans l'opération de la taillet, et attribue au soin qu'il a de suivre ce précepte les nombreux succès qu'ila obtenus dans la pratique de cette opération.

Rétrécissement de l'urêtre. ... M. Amussat continue la lecture de son Mémoire sur les rétrécissemens de l'urêtre, et sur les injections forcées dans les cas de rétention d'urine produite par ces retrécissemens, ( Voyez séance du 15 septembre, pag, 24, présent volume, ) Il fait voir à l'assemblée un instrument nouveau qu'il appelle urétrotome : c'est une tige métallique, terminée à l'un des bouts par une portion cylindrique plus volumineuse que la tige même qui la supporte; sur cette portion cylindrique proéminent plusieurs crêtes à bords tranchans, parallèles entre elles et à l'axe de l'instrument; une canulc d'argent sert à la fois à conduire l'instrument jusqu'au lieu du retrécissement, et à protéger les parois de la nortion de l'urêtre qui est en decà. M. Amussat pense qu'avec cet instrument , conduit avec art dans l'urêtre , on peut diviser sur plusieurs points de son bord libre, et même lacérer l'espèce de bride qui forme la coarctation du canal : l'opinion de ce chirurgien est, en effet, que dans le plus grand nombre des retrégissemens de l'urêtre, il existe une bride, tantôt complètement circulaire, tantôt jucomplète, et qui, dans ce dernier cas, manque bien plus souvent vers la paroi inférieure du canal que vers la paroi supérieure. L'application de cet instrument ne scrait cependant, ainsi que la eautérisation, qu'un moyen préparatoire à Pusage des sondes élastiques ou autres corps dilataus. - Plusieurs membres de la section combattent ce que dit M. Amussat, de la lésion anatomique qui produit le retrécissement de l'urêtre : M. Emery en a vu de toute autre forme ; M. Ribes a trouve un de ces retrécissemens qui avait 22 lignes de longueur ; M. Roux dit que souvent l'urêtre présente dans un point de sa longueur une sorte d'étranglement sans valvule extérieure . comme si le canal avait été comprimé extérieurement et circulairement par une ligature. M. Ségalas annonce qu'il a fait dessiner 26 empreintes de rétrécissement de l'urêtre sur différens-points du canal, et qu'il soumettra ces empreintes à l'examen de la Section. Ce même membre présente à la section un officier, de l'urêtre duquel il a extrait 7 calculs à l'aide d'une vince à gaîne, légèrement courbée et échancrée sur un des côtés ; 5 de ces calculs sont/sortis avec facilité : les deux autres n'ont pu traverser le méat urinaire qu'après avoir été brisés par l'instrument.

Séance nu 24 vouneux. — Blénorhagie — MM. Cullerier areu, et Lagneau font un rapport sur un Memoire de M. Tarbès, médecin à Toulouse, relatif aux moyeux propres à rétablit l'écoulement blénor-hagique lorsqu'il est abliement arrêde. Le travail de M. Tarbès se composé de boxervitous dans les trois premières ou arppelé l'écoulement-urétral par l'inoculation du pus blénorrhagique, afin de faire cesser, dans un des cus, une ophthalme, et, dans les deux autres, un engorgement inflammatoire du testicule. La quatrième observation est relative à un jufammatoire du testicule produite par la même cause, et uni édat

lorsqu'on cût ramené l'écoulement urétral par des injections ammouiacales .- Les rapporteurs pensent que le principal but de M. Tarbès a été de revendiquer l'invention de cette pratique devenue aujourd'hui vul-. gaire : en effet, le premier essai qu'il en a fait remonte à 1788. Abordant ensuite la question de savoir si, dans la pratique dont il s'agit, on inocule de nouveau la blénorrhagie, ou si l'on rappelle seulement l'écoulement par l'irritation que produit l'introduction d'une bongie, les Commissaires penchent pour cette dernière manière de voir ; on réussit en effet aussi bien avec la bougie senle et qu'on agito dans le canal, qu'avec celle qui est chargée du pus blénorrhagique; et on a pusubstituer à cette dernière une injection ammoniaeale. Ils pensent enfin que dans beaucoup de cas la suppression de la blénorrhagie, loin d'être la cause de la maladie nouvelle qu'on a à combattre, en est un effet, sans que pour cela du reste le rétablissement de cette blénorrhagie cesse d'être l'indication que doive avoir en vue le médecin, d'après la grande loi de la révulsion.

De l'absorption pulmonaire. - MM. Bégin, Ribes et Émery font un rapport sur un Mémoire de M. Piollet, chirurgien, aide-major des hussards de la garde, relatif à l'absorption pulmonaire. M. Piollet a d'abord. recherché si, dans la submersion, de l'eau sénètre dans les voies aériennes, fait sur lequel les expérimentateurs anciens et modernes sont en dissidence. Au lieu de nover des animaux dans des liquides colorés, mode, d'expérimentation qui fournit bien un moyen de reconnaître si le liquide . a princire dans le poumon, mais qui ne permet pas d'en apprécier la .. quantité : au lieu de les noyer dans du mercurc, comme l'avait fait Goodwin, M. Piollet les a noyés dans de l'huile, et il a toujours trouvé de 2 à 4 onces de ce liquide dans les voies aériennes des chiens, chats , lapins sur lesquels il a expérimenté. Il y avait toujours un rapport entre la quantité du fluide qui avait pénétré les voies respiratoires et la capa ité de l'appareil de la respiration. Pourquoi donc la dissidence des auteurs sur un fait en apparence si facile à constater? Les rapporteurs pensent que de Peau se trouve ou non dans les poymous des noyés, selon que ces infortunés ont fait, pendant le temps qu'ils étaient plongés dans l'eau, beaucoup ou point d'efforts pour respirer. M. Piollet a ensuite recherché si l'eau introduite dans le poumon des novés apporte quelque obstacle à leur rétablissement, et il s'est assuré de ce fait en etranglant de la même. manière six chiens, mais chez trois desquels il avait fait préalablement une injection de 4 onces d'eau dans les poumons; ces derniers ont cessé : de se mouvoir plus promptement que les autres, et aucuo d'eux n'a pu . être ramené à la vie , tandis qu'on a sauvé deux des premiers. Il s'agissaitalors de savoir par quelle voie se dissipe l'eau qui a pénétré dans le poumon des novés, quand ceux-ci sont rappelés à la vie, M. Piollet s'est assuré que c'est par une action d'absorption. Ayant en effet submergé plus. sieurs animaux dans une dissolution de prussiate de potasse, il a constaté la présence de ce sel dans les veines pulmonaires les cavités gauches du cœur et tout le système artériel aortique. Pour savoir le temps que l'absorption employe à porter le liquide dans les sangs artériel et veineux. il a mis à nu l'artère crurale et la veine jugulaire chez un chien . dans les poumons duquel il avait injecté 4 onces d'une dissolution de prussiate de potasse ; et , retirant de minute en minute du sang de l'artère et de la veine, il vit que ce ne fut qu'à la quatrième minute pour l'artère et la septième pour la veine que ce liquide commenca à donner des signes de la présence du sel : ayant tué et ouvert l'animal dix minutes après le moment de l'injection, il trouva des traces du sel dans les cavités droites du eœurmais moins que dans les gauches, dans les ganglions bronchiques, la veine, les reins et jusquo dans l'urine. Déià M. Mayer et M. Fodéra avaient dans de semblables expériences trouvé de pareils résultats : si M. Piollet a reconnu le sel dans le sang plus tôt que le premier expérimentateur, et plus tard que le second, cela tient, dit il, au réactif qu'il a employé, le persulfate de fer qui est plus sensible que le permuriate de fer employé par M. Mayer, mais qui ne l'est pas autant que le persulfate de fer joint à l'acide muriatique qu'a employé M. Fodera : la différence du persulfate de fer à ce dernier est dans la proportion de 1 à 5. M. Mayer a trouvé les traces du sel dans le sang 3 minutes après l'injection, M. Fodéra au bout de 20 secondes chez des lapins, et M. Piollet après 1 minute 10 secondes chez des chiens. Ce dernier a de plus expérimenté que les traces du sel se montrent dans les cavités gauches du cour. bien avant d'apparaître dans les cavités droites; elles se manifestent dans les premières des la 70. me seconde après l'injection , et , au contraire, elles se montrent encore à peine dans les secondes au bout de deux minutes : d'où il conclut que l'absorption pulmonaire se fait d'abord par les veines pulmonaires, cosuite, un peu plus tard, par les veines brouchiques ; et cufin . en dernier lieu, par les vaisseaux lymphatiques de l'organe. Enfin-M. Piollet termine son travail par des expériences qui tendent à prouver que l'absorption pulmonaire s'applique à des gaz, à des vapeurs et à des miasmes, comme à des liquides. Il s'est enfermé la tête dans un air chargé de térébenthine, ou d'alcoel, ou de miasmes putrides, tandis que le reste de son oorps plongeait dans une atmosphère salubre ; et , au boût de quelques minutes, il a, dans le premier cas, reconnu l'odeur de violette dans son urine ; dans le deuxième il a éprouvé tous les phéne :menes do l'ivresse; et dans le troisième les gaz intestinaux et les matièles fécales ont exhalé une odeur cadavérique très - prononcée.

Maladie du cour. — M. Lurrey, précente à la section deux individouaintées demaladies du cour. Lo primier est atrient d'une atropheid cour aire adhérence présumée de lect organe au péricarde; il y a diminination notable des piusitions desartées radiales et collubles; a diminiment de la paroi thoracique du côté gauche, le mamelon du réin decement de la paroi thoracique du côté gauche, le mamelon du réin dececié dunt 4 à la 6 lignes plus lis acrivire que celul du côté pipule de été dunt 4 à la 6 lignes plus lis acrivire que celul du côté pipule de été dunt 4 à la cita d'une èlabsure fitte au picienzé et dont le mislades quéée. Le secont individent et procée degérées d'un riséryme passifdu œur qui a été porté à un très-baut degré, et qui a déjà considérable: ment diminué sous l'influence du. moxa appliqué au côté gauche de la région dorsale.

Suture de la verzie. — M. Pinel-Granchamp demande à la Section qu'une Commission veuille bine constater le résultat d'expérience gria tentées sur des animux, expériences relatives aux plaies faites à la vestée, est de temper de la suture de cet organe et à l'application de cem owyen cher Demed dans l'opération de la taille. M. Pinel est invité à présenter auparavant un mémoire sur ess expériences.

Goutte sciatique. — M. Reveillé-Parise ilt un Mémoires un la goutte sciatique. Ce médecie regarde l'emploi de sviciatoires comme le meilleur moyen contre cette muladie. — M. Bégià demande si ce moyen cettellement appoir fique qu'il flass disparaltre de prime abord la maldeie. — M. Eméry assure l'avoir employé plusieurs fois en vain, la mahdie. — M. Eméry assure l'avoir employé plusieurs fois en vain, la mahdie Arayant genér qu'à la longue et comme d'elle-mème. — M. Lisfrande fait observer que dans ces maladies on a'a pas fait assez attention à l'état de server que dans ces maladies on a'a pas fait assez attention à l'état de server que dans ces maladies en ramolli, et dans oca sa section, and haiton peuvent seules amener la guérison : mais quels racyens de s'assurer de cattel dissin insumble de no set?

Section de Pharmacie. - Séance du 12 novembre. - Action de l'huile d'Euphorbia lathyris. - M. Bally donne lecture de recherches cliniques qu'il a faites à l'hôpital de la Pitié sur l'action de l'huile d'euphorbia lathyris. Celle qu'il a employée avait été extraite au moyen de l'alcohol, ou par expression : celle-ci paraît avoir un peu plus d'action. Donnée à 15 personnes de différens ages , elle n'à pas produit d'effets bien divers, ni causé un grand nombre d'évacuations. Son action purgative est en effet bien inférieure à celle du croton tiglium, et il faut en doubler la dose, porter cette dose de 6 à 10 gouttes. Elle a en outre le défaut d'exciter des vomissemens qui la font rejetter. Par contre , elle n'a pas l'inconvérient de provoquer la salivation , comme le fait l'huile de croton. M. Bally la considère néanmoins comme un purgatif utile et commode pour les enfans , surtout si elle est récente. Ce médecin annonce en même temps qu'il a déjà plus de 600 faits relatifs à l'emploi de l'huile des pignons d'Inde, huile qu'ont récemment préparée MM. Pelletier, Henry et Caventou .- A l'occasion de cette communication de M. Bally, M. Caventou dit avoir préparé à froid un savon d'huile de croton : quoique moins acre que Phuile pure, ce savon a néanmoins encore une propriété vomitive ....

Saoona. — Expériences faites par M. Vauquelin, d'appès l'invitation du ministre de la marine, sur plusieurs espèces de avons, dans la rue d'en trouver une qu'on puisse employer avec l'eau de mer pour le savonage du linga des marines. Pour rendré l'eau de mer propre au syronage, in se suffit pas, comme on le croyait, d'dissondré assez de savon comme dans des eaux dures ja fin d'en décomposer les sels calcaires et magnésieurs; M. Vauquelin a reconnu que, mémas pric est emploi d'une

grande quantité de savon dans l'eau de mer, celle-ci encore précipitair par la solution de avon. L'eau de mer ne peumé donc pas d'employer le savon avec économie: les Anglais le remplajent par une pondre végétale mucilagineuse qui fait mouser l'eaû. L'es expériences e de Navequelin lui ont prouvé que les précipités obtenis dans l'eau de la mer par l'addition du savon sont calcario-magnésiens, avec une certaine quantité de himargarate de soude produit par les el marin de l'eau de la mer. Le sel marin en effet décomposele savon, et le convertit en himargarate plus arpidement que ne le fait l'eau commune. M. Rohiquet dit avoir vu un savon très-poreux dout se servent les Anglais pour le savonange du linge de leurs mateloit ş musi le lo ignore la composition il ajoute, et M. Lou-bert appuie son assertion, qu'il est des savons qui absorbent du muriate de soude.

Strychnine.—M. Robiquet présente à la section de la strychnine purs, crystalliée et la honde, o them sen are le procédé de M. Henry, mais avec cette modification, qu'au lieu d'évaporer l'alcohol à siccité, on en a laise me partie on a fave la strychnine qui s'est déposée par le réfroidissement avec de l'alcohol faible pour lui enlever une grande partie du principe colorant puis on la traite par l'alcohol bouillant, et on l'obitent pure. M. Corriol a dernièrement proposé de traiter la noix vomique par maération dans l'esu froide d'abord, en l'abandonant ainsi pendant plusieurs jours : mais M. Robiquet pense que cette lente macération a par tere accompagnée d'une vraite fermentation spiritueus qui a pu détruir les principes colorans qui salissent la strychnine, et d'ailleurs il doute que la macération à froid puisse endever toute la strychnine contenue dans la noix vomique şi l'serait toujours nécessaire de traiter le résidu par l'eau chaude.

Halle de Kurapat de la Martinique.— M. Vircy présente sous ce nom l'hail qui etet-trite du ricia rouge qui feu cultivé dans nos colories. Obtense par expression, elle est plus fore, plus purgative et d'une coulcur plus foncée que celle qui est préparée en France. Co mémo-Membre a reçu de Colombo en I'lle de Ceylan, un bois jaune, d'une tetture très-pressea, evec des prolongemes médulaires raudans et trus très-pressea, evec des prolongemes médulaires au menisperment florecer de M. Lamarch (Tube flavae de l'umphinu), et qui, dans l'Inde orientale sert comme amer, vermifuge, et est employé contro l'utére, la lencophilegmait, la lencophilegmait par

Sciance du 36 novembre. – Emétique. – M. Henry père lit la deuxime partie de tom Mêmoire sur l'émétique et sur les nepress de l'obtenir tou-joure pur (Vey, Sciance du 28 mi), t. 8, p. 267). Ce pharmacien a établica las la prenière partie de son Mêmoire; que le procédé de la pharmacopée de Dublin étuit le mélleur. Dans cette seconde partie, il fait voir que e procédé peut espore; étre amélioré; il veut que pour sature les 100 parties de pourle galagroih bien séchée, on emploir 456 parties de erême de attrier, au lieu de 110 qu'indique pharmacopée de de erême de attrier, au lieu de 110 qu'indique pharmacopée de de

blin. La combination vopére à l'ordinaire dans l'eas bouilhants; on combination vioce de Bauné, on filtre, on laisse crystale cognecative à organis que seus pur pour qu'il n'ait pas besoin de subiri de nouvelle crystalliations. On a sterue le caux-mèrer de l'acide qu'elles ont en excès, par de la craie; et à l'aide du muriate de potasse, on obtient l'embigne de crystaux primatiques à six par de la craie; et à l'aide du muriate de potasse, on obtient l'émbigne en crystaux primatiques à six par de la crestaux primatiques à six par de la crystaux primatiques à six par de la crystaux primatiques à six par de la crystaux primatiques à six parties.

Mines de fer. — M. Caventou lit un Mémoire sur la nature chimique et minéralogique de plusieurs échantillons de mines de fer. Ce Mémoire ne contient aucun fait relatif à la nature des sujets qui appartiennent à notre recueil. Il en est de même d'une analyse des cendres de l'Ethna, filte nar M. Vauueulin. et dout ce savant chimiste entrefurel la section.

Arsenic .- M. Guihourt lit une note sur l'arsenic , son oxyde et ses sulfures. La pesanteur spécifique de l'arsenie métallique est, selon M. Guibourt, non de 8,308 comme l'a dit Bergmann, mais de 5,780; celle de l'oxyde transparent est de 3',7386, et celle de l'oxyde blanc dovenu opaque par le contact de l'air de 3,695. L'oxyde transparent , soluble à 15 ° dans 103 parties d'eau, se dissout dans q1, 32 d'eau bouillante ; celle-ci, refroidie à 15, contient une partie d'arsenic sur 55 d'eau ; cette solution ne rougit pas sensiblement le papier de tournesol. L'oxyde blane opaque est soluble dans 80 parties d'eau, à 15° et dans 7,72 d'cau bouillante : en se refroidissant à 15 °, cette solution tient une partic d'arsenic sur 35 , 5 d'eau : elle rend bleu le papier rouge de tournesol. Le sulfure d'arsenie naturel , dit réalgar, contient , selon MM. Laugier et Berzelius, o, 30 de soufre; et celui dit orpiment, 0,39: mais ni l'un ni l'autre ne sont véoéneux. Il n'en est pas de même de l'arsenic jaune , orpiment factice ; formé de qui parties d'oxyde d'arsenic et de 4 de sulfure d'arsenic, c'est un violent poison. L'arsenia rouge artificiel contient de 0,41 à 0,44 de soufre, et est aussi vénéneux ; l'eau en extrait environ o , 015 d'oxyde d'arsenic. A l'ocrasion de cette note, M. Caventou rappelle que M. Braconnot ayant recommandé l'emploi des sulfures d'arsenic pour la teinture en jaune, il a vu qu'en passant les objets teints avec un acide, il n'existait plus aucun danger. M. Virey cite à l'appui de cette assertion, que les jouets d'enfans sont souvent colorés en jaune par l'orpiment ; et il ajoute que les expériences. tentées sur les chiens relativement au degré de nocuité de ce sulfure ne sont pas complètement satisfaisantes , attendu que les chiens comme les loups supportent une dose d'arsenic bien plus forte que ne le fait l'homme.

Notice Nécrologique sur M. ROYER-COLLERD , professeur à la Faculté-

<sup>&</sup>quot;Une mortiaussi prompte qu'inattenduc est venue frapper, au sein de la Facolté de médecine, un de ses membres les plus honorables, anti als montages de la plus de la company de la comp

VARIÉTÉS. 615

M. Royer-Collard, professeur de la Faculté, médecin ordinaire du Roi par quartier, médecin en chef de la maison des alécées de Charenton, membre titulaire de l'Académie de Médecine, etc., etc., a été enjevé le 27 novembre dernier, à ses travaux, à sa famille, à ses nombreux amis.

Il était né en 1768; ágé déjà de 27 ans, il était marié et père de deux enfans, lorsqu'il vintà Paris commencer ses études médieales. Il fut reçu docteur en 1802, et la thèse qu'il soutient alors sur l'aménorrhée fut une des meilleures de ce temps, où il y en avait beaucoup de bonnes.

A cette époque, il fonda l'Athénée de médecine, dont il est mort président d'honneur, et publia la Bibliothèque médicale, journal qui entalors beaucoup de succès, et où il inséra lui-même un grand nombre d'excellens articles.

Il fut nommé, en 1806, médecin en chef de la maison royale de Clarenton. Dèl-lon l'étude de l'alianation mutule devins principale cocupation. Vingt années d'une pratique active et consciencieux ent êtz consacrées à observe roctie offsective sous toutes es formes, à médites suisce causes, à épuiser contre elle toutes les ressources de l'art le plus convenablement dirigé.

M. Royer-Collard fut appelé, en 1808, aux fonctions d'inspecteur-gé-.. néral de l'Université près les Facultès de médecine : il remplit ces fonctions pendant 14 ans avec zèle et intégrité; un grand nombre d'amélio-. rations importantes furent dues à ses sollicitations; et si les positions où il se trouva lui méritérent quelques ennemis : «C'est, comme il le disait» lui-même , parce qu'on s'en fait toujours quand on remplit son devoiravec impartialité. » En 1810 , nommé membre de la commission qui devait examiner les ouvrages envoyés au concours sur le croup, il fut choisi pour secrétaire de cette commission, et rédigea en cette qualité le rapport que tout les monde connaît, et qui fut lui-même un véritable ouvrage: car il ne se borna point à représenter les opinions soumises à son. examen, mais il recommenca, pour ainsi dire, le travail des différens, auteurs, il l'étendit et le perfectionna; et, réunissant habilement tout ce que pouvaient lui fournir de lumières et la maladie elle-même, et les, ouvrages qu'il analysait, il parvint à offrir, dans un court espace, toutes. les connais ances les plus solides et les plus précises sur le croup et son rapport restera comme un modèle de critique médicale, comme un ouvrage digne des plus grands éloges.

M. Royer-Collard dut nommé en 1816, par le suffrage unanime desprofesseur de la Faculti de Paris, i à le claire de médecine lègals. Actuel 1819, il fut désigné par le Gouvernament pour professer la médecine. mentale dans cette Faculti. Perunade qu'il fant comantire les sources de, la ration pour bien assigner l'origine et le siège de la folie, et que l'étude, de l'intelligence doit marcher de front avec celle des organes qui es sout, les instrumens, il crust devoir ouvirres on cours par quelques considérations psychologiques sur le-rapprots du physique et du moral. Il commentil Perposition de sa doctrine, et d'âgi le hant intérêt qu'il savait répadre sur une matière aussi délicate, promettait une suite de loçons de la plus grande importauce, lorsqu'une maladie subite le força d'interrompre ce cours, qui fut bientôt supprimé par suite de la nouvelle organisation de la Faculté, et dès-lors', àM. Royer-Collard fut rendue la chaire de médécine Ligale qu'il vanit primitivement occomée.

Ce fut avec une profonde douleur qu'il vit arriver la chute de cette Faculté. Habituć qu'il était à s'y retrouver comme dans une seconde famille, entouré de l'affection et de la profonde estime de collègues qui lui étaient, chers : il ne s'en consola jamais, et l'on peut dire que des ce moment sa sante fut notablement altérée. Alors, aussi d'autres dégoûts vinrent se joindre à celui-là. Obligé de se démettre de la place d'inspecteur-général de l'Université, on lui retira encore celle de médecin en chef de l'école d'Alfort. Il avait espéré que sa vie s'achèverait dans l'étude et dans l'enseignement de la médecine mentale qui l'aurait dès-lors exclusivement occupé, et il lui fallut renoncer à cette espérance. Enfin, ses derniers temps furent employés à se débattre contre les projets d'envahissement des Charitains, et, au milieu de fant d'inquiétudes et de déplaisir, en proie plusieurs fois à de violens accès de goutte et à de fréquentes affections de poitrine , il allait dépérissant chaque jour , triste et abattu jusqu'à ce qu'enfin il fut attaqué de la dernière maladie à laquelle il succomba, à l'age de 57 ans.

Il fut du petit nombre d'hommes qui aiment mieux faire le bien que de paraître le faire. Inconnu ou mal apprécié du plus grand nombre, on sait à peine quels services il a rendus à la science et à la société. La maison de Charenton , aujourd'hui florissante et célèbre dans toute l'Europe, lui doit tout l'éclat dont elle jouit, et l'on a peine à concevoir quelle confiance, quelle force de caractère il lui a fallu déployer nour la tirer. de l'état d'avilissement où il l'avait trouvée, combien pour triompher de tant d'obstacles, il dût être animé du zèle de l'humanité et du courage de l'homme de bien. Personne n'a contribué plus que lui à jeter les premiers fondemens de l'Académie de médecine, et s'il ne prit pas toujours une part active à ses travaux, c'est qu'il n'attendait rien que d'imparfait d'une société dont l'organisation lui paraissait essentiellement vicieuse. Enfin , la Faculté de médecine a pu apprécier plus d'une fois la sagesse de ses vues, la gravité de ses conseils, l'admirable rectitude de son jugement, sa haute capacité pour les fonctions administratives. Partout où il se trouva il fut le maître naturellement et sans effort par la seule force de sa raison, Doué. d'un esprit supérieur, il fut en même temps un des meilleurs écrivains qui aient honoré la science médicale : il eut pu, comme tant d'autres, composer de nombreux ouvrages et acquérir une de ces réputations classiques qu'on achète à si peu de frais; mais il dédaigna cette vaine gloire, et sa sévérité, trop grande peut être, s'appliquait à lui-même bien plus qu'aux autres. Honnête homme pardessus tout, son intégrité fut à toute épreuve, sa droiture inaltérable.

Sans autre fortune que celle qu'il se procurait par ses travaux, il n'a

617

guères laissé à as famille que son nom et le souvenir de sea exemplea. Il rette de lui un grand nombre de notes et él-observations du plui grand intérêt sur l'aliénation mentale. Un essai de psychologie, servait de préparation à l'étude de cette maladie, et un cour de médécine jégale, recommencé à trois reprises différentes et dont quelques parties sont traitées avec un talent très distingué.

—M. Esquirol est nommé médeciu en chef dé-la maison d'aliémé de Charenton, en remplacement de M. Royer-Collard. Cest une récompose justement méritée par trenteannées de soins prodigués aux aliénées, par des travaux combreux qui ont valu à leur autur une répaire européenne, par des leçons cliniques faites pour la première fois sur la maladies mentales. Les droits de M. Esquirol étaient hors de ligne, et pourtant vingit candidats lui disputaient la place; la plupart n'ayant peut-être jamais traité un cas de folis ! Les trois candidats préentées au ministre par la commission de surveillance de Charenton étaient; MM. Esquirol, Guéneau de Musy et Bleony.

## Prix proposé par le Cercle médical de Paris,

Le Cercle Médical de Paris décernera dans le courant du dernier trimestre de l'aunée 1826 et du premier trimestre 1827, deux prix qui consisteront chacun en une médaille d'or de 300 fr., sur les deux questions suivantes:

- « 1. To Indiquer les symptômes et les caractères anatomiques de l'in-» flammation des vaisseaux sanguius et de la membrane interne du » cour.»
- 2.º Tracer l'histoire clinique et anatomique des tumeurs blanches
   des articulations; déterminer la nature des maladies ainsi désignées,
   leurs causes et leur traitement.

Les Mémoires écrits en latin ou en français devrout être remis avec un billet cacheté contenant le nom de l'auteur, à M. le D. Cendrin, secrétaire-général du Cercle Médical, rue Melisy, n°, 15, avant le 1. 1° coltre 1869, pour la première question, et avant le 1. 1° décembre 1969, pour la seconde. — Les membres résidents du Cercle Médical sont seuls actius du concours.

## Prix proposé pour 1826 , par la Société de Médecine de Caen.

La Société de Médecine de Caen propose, pour sujet du prix qu'elle décernera en 1836, et qui consistera en une médaille d'or de 150 francs, les questions suivantes:

« La miliaire est-elle une maladie essentielle, sui generis, ou biou » n'est-elle que le résultat d'une irritation viscérale, ou de tout autre » état pathologique?

- Decles sont les principales maladies dont elle peut être le symptôme,
  De la complication ou la crise, et quelles modifications peut-elle deur
  Deur imprimer ou en recevor ?
- » Les saisons, les climats, les localités et même les méthodes thérapeutiques peuvent-elles inflner sur son développement on sa gravité?
- Tracer d'après ces considerations la marche de la miliaire, et le meilleur traitement curatifet prophylactique.

La solution de ces questions devra être appuyée sur des observations cliniques et des recherches d'anatomie pathologique.

Les Mémoires, écrits lisiblement, seront adressés francs de port, avec les formes ordinaires des concours, à M. Lafosse fils, secrétaire de la Société, avant le 1.ºº octobre 1826.

Les Membres résidens sont seuls exclus du concours.

La Société avait mis l'aunée dernière au concours la question sufvante: a Distinguer les signes de la maladie appelée fièvre cérèbrale chèz.

» le cenfans, de ceux que détermine la présence des vera dans les voies
disestives : établir comparativement la diagnostie de ces deux cas. »

Elle a couronné dans sa séance publique du 19 juillet, le Mémoire envoyé par M. Gintrac, médecin à Bordeaux. Nous parlerons dans le prochain numéro de cette Séance et du Mémoire qui a remporté le prix.

## BIBLIOGRAPHIE.

Dictionnaire de Médecine, en dix-huit volumes; par MM. Adelon, Béclard, Biblion, Choquer, J. Cloquer, J. Cloquer, J. Cootaker, Disonakau, Ferraus, Genderer, Guirarry, Lagner, Landel-Beauvais, Marc, Mariour, Mohar, Orifla, Pealetter, Raise-Delornie, Rayer, Richard, Rochoux, Rosars, Roue et Rullers, tome tretième, LANC-MARU.

Cer important outrage est parveou aux deux tiers de son étendue; ji-6,3.4 volume à radré un pen à prantire, on dit que le 1,4 e cette point d'être publié, et que, probablement, l'année prête à commencer verra s'achever un Dictionnaire qui, par la home ditribution des matières; par la manière dont chaque article est rédigé et par la juste di, mession de la plupart, présente tout e qu'il est important de avoir auchaque point de la science, et se mostre dépouillé de cette fatigante érudition dont il est s facile de faire parade.

La chirurgie occupe la plus grando place dans ce volume; c'est à elle qu'appartiennent les principaux articles qu'il renferme, et qui sont dus à M.M. Marjolin et Murat, Le premier qui, en outre, depuis la mort de M. Bédard, s'est changé de l'anatomie descriptive, et a donné te mois dangue, largua, l'igenment et manuelle, a traité, avec son taleité adoctionne, les articles l'igentere, loupe et iteration. Analyser ces articles viè si trouve la plus since destrine chirargicale, nous fernit dépuser d'évaire coup les bornes qui nous sont presurites chazen d'ext et un résistant, coup les bornes qui nous sont presurites chazen d'ext et un résistant, en faisant l'histoire de la lithotomie, a rempit une tâche plus pisolité contre peut être à causer des innombrables recherces qu'elle a plus difficie coûte, et qu'il est été difficile de rassembler dans un cutre plus étôcit, bile que cet article occipt éto page y éconyris celui o'il est question du l'Indonen. Toutes les mélitudes opératoire y sont décrites et appréciées; les accidences conséculis à l'Opération et les moyens qu'on peleur oppe et, y sont indiqués avec les détails sufficos, mois sans suralon dance.

M. Aidon, un traitant du language, de la locomotion, des fonctions du système l'ymphalique, et en faisant l'histoire physiologique de la main, a suivi sa marche ordinaire, il a exposé les opinions de tous l'es physiologistes sui les points qu'il a examinés; mait ou regret!, d'ansi été articles comme dans son grand ouvrage, de trover trop rairement expériences et son jugement personnel. Celui d'un observateur aussé célairé serait portant d'ûn grand prix any veux des lecteurs.

M. Rullier n'a douné qu'un seul article qui se rattache à la hijvisionlogie, à l'Augiène et à l'histoire naturelle de l'homene, c'est l'article disgérité, dans lequel il démontre que l'art de prolonger la vie humaine n'existe pas, puisque, comma tontes choses, elle à son terna qu'alle un surveil dépasser, que tout le problème consisté à giarntir l'homme de l'action des causes capubles d'abréger sou existence. En effet la vie finmaine n'a pas tér prolongée-chie, cault qu'a a latinir et dépasse l'age de cent ans, elle a seulement été giarantie de tout ce qui aurait pu en tra à cher prématrement l'éffi.

Nous ne nous sireiterins d'untant mois sur l'airitel libert et mindie d'été.

M. Georget, que les lecteurs des Arichive, ont pu disp en applicé le mindie le mindie de l'est lecteurs de la constitue dans un Mémoire inseré tour récembiré dans en fournail, et de consideration modélochiegnes sur le maringé, par M. Ringe Polorine, et modécien au eviter la diffusion et le motife par le maringé, par M. Ringe Polorine, et l'entécien au eviter la diffusion et le con déclamaticir de quelque le uteur qui ont traité le même sujet dans das oivrages analogues, et rédu-inter pur de pages tout ce qui est du donains de la métilectie l'étre des actuers de la métilectie de la métilectie d'entécie domaine déjà sauez étendu sans qu'il soit nécessire de l'aire dus actuers sois dans ceux de la législation de de la legislation de la legislation de de la legislation des ceux et de la legislation de la legislation de de la legislation de legislation d

Cest ans doute une grande témérité que d'émettre en liggière patblique et particulière, que opinion contraire à celle de M. Mare ; nous le ferons copendant ici, ne filt-ce que pour rappeler un instant l'attidition de cet estimable auteur sur un point important d'où dépènd l'assafnissement complet d'une profession i islaulure et dangérèsie, et illibuié temps que celui des habitations particulières. Dans son àtitels lating, M. Marc donne de justes flogas aux fosses pourcas d'un appraid l'appel bien con. truit, et nous pensons comme lui que ce système doit être appliqué à teute les fosses actuellement existantes: mais il nous s'est particular aussi que les fosses mobiles et incdores u'ont pas été appréciées pair ulle altem jute valeur, et que ce sont celle-li que l'autorité devair ir rendré obligatoires dans toutes les constructions modernes, et dans les ancients butiness y'à ensure que les fosses ordinaires admante besoin d'être facilités.

Dans tout l'ouvrage, au moins jusqu'ici, il n'y a probablement has un article aussi singulier, ni qui doive exciter plus de curiosité que celui consacré par M. Rostan, au magnétisme animal. Ce phénomère physique logique : après avoir été l'objet d'un enthousiasme presque fanatique . avait été relégué parmi les contes de bonne femme et abandonné au charlatanisme qui en faisait son profit. Le travail de M. Rostan prouve que des hommes très éclairés, et qu'on ne saurait accuser de crédulité. peuveut s'occuper du magnétisme ; que le magnétisme animal, considéré comme fait, existe : qu'il s'agit à présent de le bien observer dans toute ses nuances avant d'en tirer aucune induction. Cette marche qu'on aurait du suivre plutôt, en ce point comme en tant d'autres, est la seule qui puisse conduire à une appréciation exacte des phénomènes magnétiques, et peut-être à des applications thérapeutiques. On concoit qu'un homme du caractère de M. Rostan ne pouvait pas écrire des choses aussi difficiles à croire autrement que de visu; il a vu plusicurs fois ; MM. Esquirol , Ferrus , Georget , ont également vu ; des faits vraiment extraordinaires ont été observés par le docteur Bertrand et constatés par le professeur Fouquier; l'ai moi même connaissance de circonstances tellement éloignées des lois communes que l'ose à peine , maleré toutes les précautions prises pour me garantir de l'illusion, croire que je ne m'en suis pas laissé imposer. En attendant les recherches auxquelles va certainement donner lieu l'intention exprimée par l'Acardémie royale de Médecine, la dissertation de M. Rostan suffira pour donner une idée des phénomènes magnétiques, des lois qui paraissent les régir, des moyens propres à les susciter, des avantages qu'on en peut attendre et des accidens qu'on doit en redouter. On peut juger de l'esprit dans lequel est composé cet article, par le passage suivant : « Nous nous proposons de dire ce que nous croyons être la vérité, c'est-à-dire, ce que nous ont appris nos sens, ce que nous avons vu et entendu; nous ne prétendons imposer notre croyance à qui que ce soit. Nous n'exigeons pas qu'on nous croie, ce que nous allons écrire est trop singulier, trop inouri: mais nous désirons qu'on examine. Que celui qui voudra nier descende dans sa conscience et se demande s'il a répeté les expériences, e'il les a faites assez nombreuses , avec assez de soin , dans le véritable des sein de s'instruire. S'il se trouve dans ces conditions, il est en droit de inger. Jusque là , qu'il s'en abstienne ; il n'est pas compétent. Je ne dicte pas mon opinion , j'en appelle aux sens, et à la bonne foi des lecteurs. Voyer par vous même vous ne pourrez croire que loisque vous aurez vu: »; On ne saurat trouver une manière plus indictielle et plus philo-sophique deuproceder dans les recherches.

Hentroni dan le domaine du positif en nous occipant de l'article gasion le oggotique, i de M. Roshicus, sint, espenialist, reier particles parciales locales de la compania de la compania de la compania de la compania de la range la plupart de alfenationi mendales, les l'articles garant l'esquelles la range la plupart de salfenationi mendales, les l'articles que l'appare et les neivouses mais reduct doctrine est à plurie emaniè qu'el la réacvise presque entire ciusat l'ait indem ent disant que, chaque l'appare de la sous organiques sont-découvertes dans de misation attribuées jusque là a des labous virtules. Nous res pouve do colle s'option constant que la des labous organiques qu'el différait s'este parde colle le qu'or cointait a sus rationnolle que peut l'étre elle d'ans stémes dans laquelle de fifth nouveaux se présentent baque join.

M. Chomel, en s'occupant de la langue ; sous le rapport de la séméiotique, s'attache principalement à combattre l'opinion de ceux qui considerent cet organe comme présentant l'indice de l'état de l'estomae ; car. telle est cette opinion , et l'on ne s'est pas borné simplement à dire que la rougeur de la langue est le sigue de l'inflammation de l'estomac. Il s'appuie sur une thèse soutenue à la Faculté, thèse qu'il ne serait peutêtre pas impossible de réfuter, et qui remettrait sur le tapis une question que M, Chomel regarde comme irrevocablement jugée. En parlant de la paralysie de la langue , l'auteur a omis d'indiquer celle qui en affecte la totalité; et qu'on donne comme le signe d'un épanéliement dans le cervelet. Mais il a décrit une affection particulière de la membrane muqueuse buccale, affection qui se manifeste dans les derniers temps des maladies aigues, et qu'il présente comme un signe facheux. Quant aux indications thérapeutiques fournies par l'état de la langue , la sécheresse de cet organe ne paraît plus , à M. Chomel , exiger l'emploi des toniques. il lui semble sculement qu'ils ne sont pas essentiellement contre-indiques. Nous ne parlevons pas des articles Maladies et Marche des maladies du même auteur, qui a reproduit les idées émises dans ses élémens de pathologie genérale.

M. Rayer au donner à ses articles un tels maladies de la peiu, José, lière, Josepha, un coolleur de novieuth, par l'alesté qu'il a joinet, lèpre, Josepha, un coolleur de novieuth, par l'alesté qu'il a joinet dans l'étude de ces affections, sur lesquelles on à évrit Jusqu'il présèune de la pathologie. En examinant leurs causes, cen analysair beins y réplante de la pathologie. En examinant leurs causes, cen analysair beins y réplânte de la pathologie. En examinant leurs causes, cen analysair beins y réplânte en bervant les ceffets des diverses méthodes de traitement. Il les fast rentres dans le cadre nosologique d'où on les avait; ren quelquie révisions auc philoguasie chronique de la pean présentant des caractères participations de l'appear de la pean présentant des caractères printiques ment l'occasion de l'observer dans notre pays, quoiquie les fâtheirs réplêtat mir la ôle leurs une survey, qu'elle est proprett is s'achérific que

dans les climats chauds , et il indique le traitement à suivre dans cette affection , livrée depuis des siècles à un aveugle empirisme. M. Rayer pense qu'il reste encore beaucoup à faire pour amener le traitement de cette affection au point de perfection qu'elle est susceptible d'atteindre: Les recherches . dit-il , devrout surtout avoir pour objet d'étendre le domaine des médications extérieures afin de restreindre l'usage des médicamens internes qui sont sans efficacité quand ils sont sans énergie, et qui, d'un autre côté, sont d'autant plus dangereux qu'ils sont plus actifs. Il ajoute que les soins hygiéniques of principalement le régime alimentaire, favorisent l'action des divers remèdes qui ont été préconisés tour à tour; il aurait pu ajouter que ces remèdes ont eu souvent l'honneur des guérisons dont l'hygiène avait fait tous les frais. M. Rayer termine son article, par un commentaire sur les diverses acceptions du mot lepre. dans les divers auteurs qui l'ont employé, et par l'exament des différentes maladies qu'on a décrites sous ce nom : il conclut, avec beaucoup de raison , que le temps consacré à ce genre de recherches serait bien plus utilement employé à l'observation et à la description d'après nature des maladies.

Parmi les autres àrticles important de ce volume que nois ne pouvons que signaler, se remariquent surtout les suivas z iceier, hodries, par M. Dosormeaux; Lescorride, par M. Lagneau, enfin, les articles de hotanique et d'intérier naturelle-médicales, de M. Kibard, que, fluarge du dans le Dictionaire de cette partie intéressante, la traite avec tous les sociaes et l'exectitude désirables.

Recherches anatomico-pathologiques sur la phthisie; par P. Ch. Louis,
D. M. P., membre-adjoint de l'Académic royale de Médecine, etc.
Un vol. in-8.º A Paris, chez Gabon. 1825.

e On sera peutvilra surpris, dit M. Louis, dans la prófine de son livre, de voir pearlier de nouvelles recherches sur la philisie, à la suite de rayaux encore si récens de Baje set de M. Leannec. Ces inédechus ont, es cêtet, décrit avec lant d'exactitude les principaux symptômes de la haldie et le létions qui le sarcatérient, qu'ils semblent à voir rien laise à faire à leurs successeurs, et qu'il serait au moiss inutile de remanier au sujet à habienent, traité, a' sifailait ne l'eursiager que sous les mêmes rapports; suusi avons-nous en un autre hut. Peu après nous être livre d'une manière auvie à l'observation, pous avons reconnu qu'ant le, cours de la philisie, comme dans celui des maladies chroniques, et plus encors, la plupart des fonctions offerat des dérangen zemarquables, que les organes qui en sout chargés sont plus ou moins profondément latérés; que sous coduble point de viu, l'histoire de la philisie dait fort incompête, cou presque cultivrement à faire, et bientôt nous nous soums proposée de remplie cette leure cultivrement à faire, et bientôt nous nous sous nous proposée de remplie cette leures.

Ces paroles de M. Louis exposent avec netteté la nature et le but de Pouvrage important qu'il vient de publier. Nous allons donner une idée de la manière dont l'auteur a rempli la tâche qu'il s'est imposée, autan du moins qu'il est possible de le faire quand il s'agis d'un travait formet tout entien d'observations nombreuses et minutieures d'anatomie pathologique et de symptomatologie. Nous retrouverons dans ectouvrage de M. Louis le talent d'observation auquel il nous a accoultainés par ses travaux précédens.

L'auteur, sous le nom de plahitsie, gieitigue uniquement le développement et le ramollissement de barberoules dans le lista publissimer. Il peuse, avec M. Ladonce, que les grandutions, dont Bayle e formé une de se sepéces de pluthisis, es sait que le commencement de tuberoules, et il rejette les autres espèces de ce dernier auteur, comme me detant pas expendres I alphithise, Doud qu'ul e soit de cette opinions, qui n'est qu'une affaire de mots, M. Louis se foccupe que des tubercules pul monaires. Ce soit suelament les rapportes citaitan tatre cette sifection de poumonaires de altérations concomiantes de quelqu'organo que ce soit qu'une altérations concomiantes de quelqu'organo que ce soit qu'ul e cherché a déterminer. Nous allous présente les distriprincipaux, que contient bouveage de M. Louis. C'est la meilleure mangier d'en faire l'eloge.

Les tubercules sont plus nombreux au sommet des poumons qu'à leur leur base, dans le poumou gauche que dans le poumon droit ? ils sont rarement enkystes : leur ramolfissement complet ne se termine pas avant le troisième mois à partir du début de l'affection. Les excavations suinposent toujours la destruction du parenchyme pulmonaire. Dans des cavités remplies ordinairement des débris de tubercules ramollis. M. Louis a trouvé une fois un caillot fibrineux ; et une autre fois un fragment de tissu pulmonaire. Il est à remarquer que dans ce dernier cas il n'y avait pas de matière tuberculeuse aux environs de l'excavation , de granulations dans le poumon , ni d'ulcérations dans le largne et dans les intestius. Cette excavation serait-elle résultée d'un abcès phlegmoneux du poumon? Ce n'est pas l'opinion de l'auteur : cepeudant il est permis de le soupconner. Les tubercules et les excavations tuberculeuses sont à pen pres sans influence sur le développement de la péripneumonie dans la dernière période de la phthisie. Les adhérences des plèvres sont toujours en rapport de nombre et d'étendue avec les cavités tuberonleuses. La plenrésie survient souvent et facilement dans la dernière période de la phthisie. Il se développe au larmax et à la trachée-artère des ulcères. accompagnés, de rougeur et de tuméfaction de la membrana maqueuse, M. Louis les attribue à la matière de l'expéctoration : geneudant il dit plus bas que les ramifications brouchiques , sur lesquelles la matière de l'expectoration sejourne plus longtemps qu'au passage de la glotte, sont moins souvent ulcérées que celle-ci. Ainsi donc les faits dout il est l'historien tidele détruisent l'explication qu'il donne de la cause de ces ulcérations Il paraît plus convenable de les attribuer aux seconsses et à la violence de la toux et aux efforts continuels d'expectoration chez les phthisignes, double cause d'irritation et d'inflammation bour cet organe. Le cœur est le plus souvent d'un petit volume. Ses cavités sont retrécles par le retour des paroi seur elles mêmes. Chez les phthisiques abservés

par Mi Louis Paorte dait presque toujours rouge , non pas , dit il , par imbition ni par cause inflammatoire. If he se prononce pas sur la nature de cette vougeur qu'il n'ese pas appeler inflammatoire. Les différentes parties de l'appareil digestif deviennent le siège pendant la phthisie d'altérations importantes à connaître. Le pharynx et l'œsophage sont presque touiofirs dans Bétat naturel. Le deplacement et l'augmentation du volume de destemac sont pour ainsi dire propres aux phthisiques. La membrane muqueuse gastrique était amincie, ramollie et décolorée chez un grand nombre de phthisiques, mais il est probable , dit l'auteur , que l'amincissement et le ramollissement est un des résultats de l'inflamme tion car cette lesion faisait toujours suite à une partie manifestement enflammée: Ce ramollissement a été observé plus fréquemment ohez la femme'que chez l'homme. Lorsqu'il y avait inflammation avec épaississement , le foie était presque toujours plus volumineux; en sorte qu'il est presqu'impossible de ne pas admettre, suivant M. Louis, que le foie aib une bertaine influence sur l'inflammation de la membrane muqueuse de l'estomac. Cette influence se développe dans les derniers jours de la phthisie Nous ne savons jusqu'à quel point cette assertion pout être tyraieli Les limites de cette analyse ne nous permettent pas d'en examiner aci le fondement et lu vraisemblance. D'après les calculs comparatifs de Mu Louis , da phthisie , plus que toute autre maladic chronique , maratt disposontés individus aux inflammations de la membrane muquense de Pestoniac Le plus souvent le duodénum nloffre rien de remarquable. mais c'est à la fin de l'intestin grêle et dans le gros intestin que se rencontrent des ulcerations plus ou moins larges et profondes. Chez les phthisiques , on trouve dans l'intestin grèle le ramollissement de la membrane muqueuse , des ulcères aux dépens des follicules ; des granudations tuber culeuses , et consécutivement à leur développement . l'inflammation et ses resultats ordinaires; dans le gros intestin ramollissement avec rougeur inflammatoire environnante, granulations tuberculeuses , uloérations consécutives à leur ramollissement. Nous remarquerons que les ulcérations qui , suivant M. Louis, résultent presque tonjours du ramoldissement des granulations, arrivent aussi quelquefois dans le cas dont il s'agit a par d'autres causes; par exemple, les glandes mucipares, les plannes folliculaires se tumefient , s'enflamment et s'ulcèrent sans être incrustées de matières tuberculeuses, il arrive une époque ou ces ulcères, en raison de leur largeur, n'offrent plus les traces de leur mode primitif de développement. C'est en effet ce qu'a parfaitement noté M. Louis : mais leur situation ; leur forme ; leur aspect ; le voisinage d'ulcérations commençantes portent à croire qu'elles sont le résultat de la désorganisation des glandes mucipares. C'est un point sur lequel M. Billard a insiste dans son ouvrage. De simples excoriations peuvent également se développer s'étendre l'et devenir de vastes ulcères chez les phthisiques. N'est-ce has ce qui existait chez les individus sur les intestins desquels M. Lonis dit avoir observé a des alcérations alongées, de sorte que l'infestin avait l'aspect d'une main couverte de crevasses. » Les glandes lymphatiques du mésentère sont presque toujours tubérculeuses ; mais d'après les calculs de Pauteur . l'inflammation de la membrane muqueuse n'est ni la cause unique ni la condition la plus importante de cette transformation. L'état graisseux du foie se rencontre si frémemment, qu'il est en quelque sorte propre à la phthisie; cette lésion est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. La rate a quelquefois offert des traces d'inflammations tuberculeuses; on en a également trouvé dans les reins, la prostate et les vésicules séminales. Des traces d'inflammation recente ont ele observées au péritoine chez quelques sniets : cette membrane était rarement le siège de granulations miliaires. Le cerveau a souvent offert des épanchemens peu abondants dans les ventricules. quelquefois un ramollissement général ou des ramollissemens locaux. M. Louis regarde les glandes dites de Pacchioni comme une production accidentelle, et non comme des glandes proprement dites. L'exposition de ces faits se termine par un résumé qui renferme ces conclusions: 1.º Les lésions propres à la phthisie sont les adhérences des poumons : les ulceres des roles aériennes et digestives , la dégénérescence graissense du foie et la transformation tuberculeuse dans quelque organe qu'elle se montre. 2.º Les lésions qui se présentent le moins fréquemment chez les phthisiques sont la peripreumonic. la pleurésie aigue, le ramollissement de la membraue muqueuse de l'estomac et des intestins, la péritonite. Parachnitis et le ramollissement du cerveau.

La seconde partie renferme l'exposé des symptòmes de la phthisie et de ses complications: L'auteur assigne deux époques à la phthisie. C'est dans la pramière que se développent les granulations et que se forment les trabercules. La toux, des douleurs, des crachats non purileus se forn remarquer dans cétte nériode.

Dans la seconde époque, les crachats sont verdâtres, la toux est incommode, l'hémoptysie est fréquente, la dyspnée fait des progrès et la pectoriloquie est plus ou moins intense; la fièvre , la maigreur, le marasme conduisent, après une durée très-variable de l'une et l'autre période, le malade à la mort. En général, la fréquence et la force de la toux sont proportionnées à la marche plus ou moins rapide de la maladie; les crachets offrent des variétés d'aspect qu'il serait trop long d'énumercrici et que l'auteur à soigneusement notées. L'hémontysie existe trèssouvent dans la phthisie. M. Louis l'a observée 57 fois sur 87 cas. Il avance ensuite d'une manière trop générale peut-être qu'une forte hémoptysie indique très-probablement l'existence de tubercules dans les poumous; mais on observe non très-rarement, chez les femmes surtout, des hémoptysics supplémentaires sans qu'il existe de tubercules dans leurs poumons. La dyspnée n'est pas le symptôme le mieux tranché , le plus incommode. Beaucoup de phthisiques n'ont pas accusé de douleur. Chez ceux qui en avaient éprouvé pendant la vie. les douleurs étaient en rapport avec les adhéreuces des poumons aux plèvres. Rien n'est plus variable que le début de la fièvre; mais, chez les malades observés par M. Louis, elle a été constante et accompagnée de frissons qui revenaient

par intervalles. La diarrhée était si ordinaire qu'elle semblait devoir être considérée comme un symptôme de la maladie. Elle était toujours en rapport avec les altérations des voies digestives. L'amaigrissement coincidait aveo le dévoiement. La figure n'avait point d'expression partieulière. Un chapitre est consacré au diagnostic. Difficile dans la première période, il est cependant éclairé par l'anscultation et la percussion. Il devient plus facile dans la seconde lorsque des évacuations succèdent au ramollissement des tubercules. M. Louis consacre plusieurs pages à l'examen des symptômes de la péripneumonie, de la pleurésie, des ulcérations du larynx, de celles de l'appareil gastro-intestinal et des affections du cerveau. Il décrit sous le nom de variétés de la phthisic, relativement à sa marche, 1º la phthisic latente. L'auteur ne peut expliquer les causes qui masquentquelquefois l'existence et le ramollissement des tuberoules; 2º la phthisie aigue: l'auteur rapporte plusieurs observations intéressentes de phthisie qui a commencé et s'est terminée en très-pen de temps. Un autre chapître est consacré aux symptômes de la perforation du poumon, altération signalée déjà par M. Laennec (1). M. Louis parle enfin de la mort subite survenue dans le cours de la phthisie : il passe en revue les causes de cette maladie parmi lesquelles l'hérédité paraît tenir le premier rang. Il fait remarquer aussi l'influence de l'âge : le nombre des individus morts phthisiques est plus considérable de 20 à 60 ans que de 40 à 60. Ce fait avait été déjà constaté par Bayle. Le traitement que l'auteur dit avoir été prescrit aux malades sur lesquels il a recueilli ses observations a varié suivant les complications de la maladie : aucun remède n'a été prescrit dans le but d'arrêter ou de rallegtir le développement des tubercules, triste témoignage de l'insuffisance de nos moyens curatifs contre cetté funeste maladie. Enfin M. Louis discute la question relative à la nature de la maladie. Il conclut, des faits exposés et des raisonnemens qu'ils lui suggèrent, que la production des tubercules n'est point un résultat de l'inflammation, Mais, il faut l'avouer, l'auteur n'a pas réfuté tous les raisonnemens sur lesquels s'appuie l'opinion opposée, raisonnemens fournis également par l'interprétation plus ou moine rigoureuse des faits.

L'ouvage de M. Louis est le résultat d'une observation attentive; exacte et minutieuse des altéraites qui se dévelopent dans les diverges parties du corps sous l'indicence de la phithité pulmonaire, des symptiones qui éy rathachent, de rapportes et des differences que ces lécious ont entre elles, de l'infinence de leur marche et de leur-intensité un celle de la transformation tuberceluses de poumons et de l'infinence xé-

<sup>(</sup>i) M. Davy a consigné dans les Transactions philosophiques de la Société royale de Londres, pour 1842, des recherches fort intéresantes sur la nature des gaz qui , dans ce cas, s'introduisent dans la cavité thoracique, et donnent lieu à l'emphysème. Poyez Arch. Gén. de Méd., tom. AIII., p. 456:

cipriope de tabercules pulmonáries sur fa Armsformation taberculeisus que rabisact en même temps d'autres organs. Cet ouvrege servira villèment à l'histoire de la phibaie et des autres altérations organiques. Il se arrit à désire qu'un sembable travail flu aréculei por tottes les inidades. Cest alors saulement qu'on pourra fonder une théorie complète en michien, citae.

Manuel d'anatomie descriptive du corps humain, representée en planches lithographiées: par Jures Croquer, chicurgien-adjoint à l'hôpital Saint-Louis, etc., etc. Première et deuxième livraisons.

L'erreire de l'anatomie est trop généralement reconnue, pour qu'il soit nécessaire de rappeler ici toute l'importance d'une science dont la connaissance est aussi indispensable aux praticions qu'aux élèves qui se livrent à l'étude de la médecine. On ne peut donc accueillir qu'avec empressement un ouvrage qui a pour but d'aplanir les difficultés que presente l'étude de cette seience , difficultés qui résultent autant de la disposition variée et de la texture complèxe des parties qui composent le corps de l'homme, que des occasions souvent difficiles de pouvoir consulter la nature elle-même. Le Manuel d'anatomie que public aujourd'hui M. Jules Cloquet doit renfermer a la fois un Traité complet d'anatomie descriptive et une collection de planches qui offrent la représentation exacte de tous les organes du corps humain. Cet ouvrage remplit un double but : car les élèves, ne pouvant se livrer aux dissections que pendant une partie de l'année, y trouveront tout à la fois le tableau fidele des objets dont une simple lecture ne rappelle souvent qu'un souvenir confus, et celui d'une infinité de parties fines et délicates en anatomie, tels que les vaisseaux lymphatiques, les organes du fœtus aux diverses périodes de la gestation, certaines parties des organes des sens, etc., qu'ils n'ont jamais ou bien rarement l'occasion de préparer. Dans la première livraison , l'auteur expose d'abord des considérations générales sur les différens tissus de l'économie animale ; il trace succinctement les caractères anatomiques de chacun d'eux, indique comment ils forment à eux seuls ou combinés entre-eux les divers organes, comment ceux-ci. rassembles en groupes distincts, constituent les appareils qui concourent à l'execution des fonctions de relation , de nutrition et de reproduction. C'est en suivant cet ordre physiologique, que l'Auteur est conduit à étudier d'abord l'ostéologie; cette première partie de l'anatomie est précedec de généralités sur les os, le squelette et les articulations : et passant ensuite à l'examen de la tête en particulier, il décrit successivement les différens os qui composent cette portion du tronc. A chacane des descriptions est jointe une ou plusieurs ligures de la partie décrite, et dans les six planches que renferme cette livraison, on retrouve tous les objets representés avec une exactitude et une perfection de dessin vraiment remarquables. C'est ainsi que plusieurs planches offrent des détails qui no pouvent que faciliter beaucoup et diriger même dans l'étude de certaines

parties, prises sur le cadavre, l'ethmoïde, par exemple, dans lequel l'auteur démontre, de la manière la plus claire , pan des coupes multipliers des particularités de fractures qu'on ue concoit ordinairement que trèsimparfaitement quand on cherche à conuaître, sur cet os entier. la disnosition des parties intérieures qui le constituent ; il en est de même des figures du sphénoide, de l'os palatin, etc.; rappellerons-nous encore celles qui sont relatives sux tissus generaux de l'économie, dont l'orsanisation a été retracce dans ses moiodres détails avec une nettete et une precision dont la lithographie ne semblait pas susceptible. Nous aurions à citer la figure des tissus cellulaire et adipeux qui josqu'à présent n'avaient pas été représentés, celle des tissus osseux, glanduloux, érectile. vasculaire, nerveux, sercux, etc. Il est aisé de reconnaître que tous ces dessins ont été fidèlement copies d'après nature, et par le cravon d'un artiste qui était dirigé par la conn mauce exacte de l'objet qu'il avait à représenter ; aussi nous doutons qu'on puisse approcher davantage de la vérité, et, sous ce rapport, l'ouvrage de M. Jules Cloquet, offre toutes les garanties désirables.

Au moment ou nous terminons cet article, nous recevons la seconde livraison, qui n'est pas moins remarquable que la précedente par la perfection du dessin et la précision des détails anatomiques qu'elle renferme. Le crane, proprement dit, et les surfaces intérieure et extérieure de cette boite osseuse ; les moindres particularités de la base du crâne et les rapports multipliés des os qui la forment, ceux des os de la face entre eux, les es maxillaires sous différens aspects, leurs différences de forme suivantles ages , lours connexions avec les dents , enfin , l'apatomic de ces derniers os et des détails intéressans relatifs à la dentition ou au développement des dents, tels sont les objets importans qui sont successivement représentés dans cette seconde livraison; en outre, l'auteur y achève Pexamen des parties qui composent le crane, par la description de l'ensemble de cette cavité considerce extériourement et interiourement : il examine les circonstances particulières de son développement, et commence A décrire les os de la face. Dans toutes ses descriptions, il suit une marche analytique très-propre à faciliter l'étude de l'anatomie en général, et qui ne doit pas peu contribuer à rendre classique un ouvrage dont Putilité nous paraît d'ailleurs suffisamment démontrée. C. P. OLLIVIER.

L'art de corriger les difformités du corps humain était ignoré des anciens et peu cultiré par les modernes; en général les médecins et les chirurgiens, par une coupable indifférence, dédaignaient de s'en occuper,

Journal Clinique sur les difformités dont le corps humain est susceptible à toutes les époques de la vie, (.t.e Partie); et sur tout ce qui se rapporte en général à la mécanique et aux instrumens employés par la chirurie. (.a.m. Partie); par II. C. A. MAISONARE, etc.

on n'y portaint qu'une attention passagère; aussi cette branche de la thérapeutique qu'on appulait communément ordrodèdie, et à laquel de peut-être mioux convenu le nom d'ordrantiropie, était - elle diemenrée dans l'enfance et bandonnée à d'Egorana mécaniciens ouà de dans reux charitatas, jusqu'u ce derniers temps où des hommes de l'art den sont avécalement occurés.

Parmi ces derniers, notre honorable confrère, M. le docteur Maisonabe, a exécuté le projet qu'il avait conqu depuis plusieurs années de contribuer de tous ses moyens à dever l'orthopédie au niveau des autres brauches de la chirurgie dont les progrès out-été si rapides et si étonnans deruis un demi-siècle.

Une longue pratique dans les hôpitaux, l'enseignement de la chirupe et de la médicine au lit des malades, une nombreuse collection de faits qu'il a nhære's lui-môme, ou qui liui ont été communiqués par de délivres praticiess, une étude apprécondie des maladies, des femmes, l'exame attentif des organes difformes dans tour les figes, la coinsissement des viere qui étéraient introduits dans l'éducation physique en gana, che sont les titres et. les mayers qui nous font-compten sur de heurs résultats dans une si importante entreprise.

Déja notre confrère, pénefré de la dignité de son art, a commende de publire le riuit de se vates et de se longue méditations unt le traitement des difformités humines. Il a d'abord ouvert des cours gratuits où se rendent en foule des clères, et même des multres, tant autonaux qu'étrages. On 1º y entend disserter avec autant de mélhode que de discernement et de clarté sur Porigine, la cause, la nature, et les suite des difformités, sur les chances d'avorables ou de frovables que freient leur traitement, sur les meyens de les prévenir, d'en arrêter les progrès ou de les faire disservaires compensations.

M. Majonabe ne s'est pas contenté de proposer des vues purement théoriques sur ce njet de pathologie et de thérapentine presquancuveau. Il a voula encore en faire l'application, et réunir sinsi la pratique à la théorie afin d'éclairer ou de rectifier l'une par l'autre, en le faissait concoinir au même but. Cet dans cette, intention qu'il a formé, dans un des quartiers les plus sains et les plus agréables de la capitale, un avate et suspete échilisment, oi il traite de s'individus de l'an de l'autre sice, dont le corps s'énigne plus ou moins de l'état, régulier, et délà pluséeuront obtenu de ess soins les plus heuveur résultats; et.

A cette utile entreprise M. Maisonabe a ajouté celle de la publication d'un Journal composé de deux parties dont nous allons faire connaître Pobiet.

Ce journal n'est, pour ainsi dire, que l'avant-coureur d'un traité qu'il se proposé de composer sur le même sujet lorsqu'il aura recueilli un plus grand nombre d'observations pratiques.

Chaque cahier, comme le titre l'annonce, sera divisé en deux parties.

Dans la première, il rassemblera des observations sur les differmités

du corps clark let deut soxte et à tout age. Il y donners la préférence à cellet qui lui recont communiquées par ses confrères ou qu'il sura recueillies dans sa pratique, espérant avec raison qu'avec de tels moyens il parviendra à faire distituguer la vérité d'avec l'erreur et à détruire ainsi une foule de préjugé dont il importe de délivre non-teulement les gens étrangers à l'art de guérir, mais cacore bœucoup de médecins d'ailleurs fort récommundables.

M. Maisonabe n'exclura point de ce receil fee observations de noi dévanciers; il les rapporters au contraire pour mettre à profit tous les faits dont elles offirient une expression plus ou moins instructive. Il y mettra à profit les immense resources qu'offrent les hôpitaux de la capitale et les collections de prices anatomiques parmi lesquelles on remarque des organes difformer; des dessits d'après nature représentrent les objets dont uné simple description ne pourrait donne une sidé suffissante.

Dans la description des parties déformées, il saisira toutes les occasions d'éclairer la théorie de leurs fonctions dans leur état régulier, en examinant en qu'elles empruntent de leur configuration, de leur rapport en tre 'elles ou avée d'autres organes, ainsi que de la nature de leurs

Dans la seconde partie de son journal, M. Maisonabe donnera la descripition et la figure des divers agens mécaniques employés à corriger les difformités du corps, à suppléer les organes incapables de remplir leurs fonctions. à dilater les ouvertures, etc.

Cette jurite offiria ausi la description et le dessein au trait des instrumens de chirorigie pete consus, nouvellement inventé on perfectionnés, des bandages et appareils 'destinés à comprimer, à étendre, à soutenir ou appayer des parties dont les fonctions sout génées, supenduse ou aboiles. Pour mour faire apprécir les avantages et les inconvéniens de tes moyens, notré confrére aura soin de rapporter avec le plus grand détail les efilts er offits route faire des parties de la montré de la montré partie.

Il consecreta un article à la description dei moyent de transport dans les cas de fibilises ou de prantylist, des litt, des classes employès pendant l'accordement; et dans un autre ; il traitera de ce qui est relaif à la prothise des prox, des orcilles , da nue ze de la bouche, des dents; des membres, etc. Cé d'ensic article sers d'autant plus favorablement accientifi, que la plupart des objets employés dans cette partie de la rurgie, ne se fabriquent qu'à Paris et par des ouvriers ou artistes dont l'habilisé rier la sisses consuce.

Les moyens explorateurs, dont l'utilité n'est pas moins constatée en médécine qu'en chirurgie, occuperont aussi quelques pages de ce journal.

Gorfornément au plan qu'il a adopté, M. Maisonale a déjà publié de première cahier de son journal , doit voici l'analyse succiutet. Dans la première partie il traite des dillormités en général y il fase le sens précis qu'or doit attacher à ce mot, rejette la division des diformités en comnitales et en accide nielles « s'attache à prover que toute d'ifformité de naissance n'est pas au-dessus, des ressources de l'art, quoiqu'on ait

Traitint des difformités en particulier ; il no ocche, dans ce chier, que de celles qui affecten la colone vertébrale. Il en cite des example, dont il donne le desine, il cue espose aussi avec defail les appes, le pignes, le diagnostic, le prognostic et le traitement. Il insiste surtout et avec raison sur les obstacles qui ofoppenent à la garicino on un rederessement de la colonne vertébrale, et donne, sur ce poirt, des conseils qui ne peuvent être que fort utiles aux mahales. Les praticiess ne livroit pas cette discussion ams intérêt et sans y requarquer la franchise qui caraptivie verte de la colonne caracterise de la colonne caracteristica de la colonne ca

Dans l'article suivant, on trouve l'histoire des mioyens mécaniques employs, particulièrement en France, pour redresser le colonne vétébrale, depuis environ la moitié de sidele deraier jusqu'à ce jour. M. Maisonab passes successivement ce revue la presse k'llege et le cric conseillér, par François Ranchin, la fameus machine de Levacher, et les lits à ressorts ou à exteosion, quion met en usage denis quelques années, solon diversi procédés. Parmi ces derniers, ou distriègue celtur de M. Humbert, à Morlay, ceux de MM. Colin et Daguère, de M. Milli et d'hane dame du Sacré-Cœur, qui sont les mêmes que celni de Wartbaurg; onin l'ancient et le notiveau procéde 6 M. Lafond et le sien propre. Tous ées procédes sont décrir, analysés, discute ét-vrittiques avec cette sévérité et cette simplicité qu'on a droit d'attendre, mais dont on ne trouve pas auseut d'acmples.

Adburghts, post mettre les praticiens plus à leur aisé et plus à portés de lui faire toutes ler objections qu'ils jugeront convenables, M. Maissonabe fait la description et donne le dessein du Il à extension de la colonne vertifiérale dont il est l'auteur. C'est la ce qui fait le aigét de la sonde partie de ce cainier qu'il l'ermine par douze conclusions ou propositions dans legrichles il reproduit son opinion toute fondée sur les faits ou des malocies ritoureuses.

D'après toutes ces considérations, nous pensons que l'entreprise de M. le docteur Maisonabe est d'autant plus digne d'éloges que le but qu'il se prépose d'ais ses cours, dans son journal et dans son établissement, jest des plus utilles dans l'intérêt de la science comme dans celui de la société.

Galerie médicale, dessinée et lithographie par Vienenn, acce des natice biographiques et littéraires; par C. T. Doin, D. M.P.

Cette treisième livraison contient les partraits de Dioscoride, Hermann, Boerhaave, Sylvius de Le Boëet de Barnard de Jussieu. Elle se recommande aux sonscribeurs par le mênte mêrite que mois avons signale dan les deux premières.

Troisième livraison , par G. ENGELMANN , éditeur,

## TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE NEUVIÈME VOLUME DES ARCHIVES GÉNÉRALES DE MÉDECINE.

A ssorption pulmonaire. 106 Académie royale de Médecine. . (Séances de l') 125, 283, 436, 597 AEGG, Considérations historiques et médico-psychologiques sur le siège et l'origine des maladies men-Jales. 2.º part. Alienation mentale. V. Ægg, Bouillaud et Bouchet. Anatamie. V. Hip. Cloquet et Jul-Cloquet Anatomie chirurgicale, V. Velpeau. Anatomie des systèmes circulatoire et nerveux. Anatomie pathologique. V. Bichat. Anatomie pathologique du cheval. Law Mr. 2007 CA 112 Law Anencephale. V. Geoffroy-Saint-Aonre (Cancer et oblitération). V. Velneau. Arachnoidite, V. Boileau. Arcades dentaires (Résection des) V. Regnoli, ARCHAMBAULT et GAULAY. Rapport médico-légal sur l'examen du cadavre d'un enfant nouveau - ne que l'on presumait avoir été victime de violences exercées sur lui. 48 Arsenic (Recherches sur l'). Asthme. V. Bricheteau. BAILLY. Traité anatomico-patholog.

des fièvres intermittentes simples

et perniciouses, etc. analy.

BALLY et-METRANX. Du galvanisme médical. Basterra, Extirpation d'une tumenr singulière développée dans Pahdomen. BAUDELOQUE neveu: Observation d'un uterus présentant un canal dans l'épaisseur de l'une de ses parois. Bell. Traité des plaies, etc., analys. mode a starring as a second BERLINGHIERA Nouvelle méthode de guérir le trichiasis. . . . . 292 Beautan: Observations de plaies et cancer de la verge. 136 BICHAT. Anatomic pathologique. (dernier cours de) analys. 303 BILLARD. De la membrane muqueuse gastro-intestinale dans l'état sain et dans l'état inflammatoire. 2.º extrait. - Considérations sur quelques altérations de couleur de la substance corticale du cerveau, suivies d'obs. d'encéphatite. Blennorrhagie, 606 Blessures faites en disséquant. V. Shaw. Bonkeay. Observation de squirrhe du corps thyroïde et des tissus environnans , accompagné d'arachnoidite chronique, et terminé par

la mort.

| DES MAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ienes. 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOUCHET et CASAVVILIE. DE PÉPI-<br>lepsie considérée dans ses supports avec l'alténation mentale; recher-<br>ches sur la nature et le siège de cas deur mandaise.  513 BOULLAGO. Traité d'inique et phys-<br>sologique de l'encéphalite; etc.; analys.  Extinit du rapport sur lei mé-<br>moires, relatifs à l'alténation men-<br>lale, présentés en 1856 pour ob-<br>tenir le prix fonde par M. Es-<br>quivol. des productions de l'encephant d | d'Anatomie de l'hommo, com-<br>irarde daès se point lei plus lu-<br>portuna à celle des animus, etc.,<br>Analys.  Ciocurr (Jules). Manuel d'anato-<br>mic descriptive du cerpe humina-<br>nanène.  627 Chlorure de chaux dans la brûbre-<br>138" — Dans les ulcères; "ijo<br>Godésio de moprifica; "ijo<br>Custra (Affections du). 611<br>— (Cangerès du); V. Kennedy;<br>— (Cancer du); V. Kennedy;<br>— (Lésion organique du). "Ja<br>— Lésion organique du). "I |
| organe, avec épanchement de sang<br>dans l'estomac et les intestins. 5/2<br>Bourz. Obs rvation de rétention<br>d'urine causée par la présence<br>d'un caleul dans l'urêtre, suivie<br>de quelques considérations. 223<br>Barrage de Lutif. 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Colonne vortébrale (fracture de la )  2001 1/267, 300  — (Courbure a celdentelle le hez le jeunes filles).  Constitution médicale.  Constitution médicale.  Coupeluche. V. Gaibert.  Croup. V. Gaibert.  Cyanitre d'Oole. V. Scouletten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BEACHET. Observi et recherches sur<br>les fièvres intermittentes. 340<br>BRICHETEAU. Sur la maladie appelée<br>authue, par les auteurs. 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cyanure de mercure. V. Ollivier. DESCOT. Dissertation sur les affections locales des ners anal. 460 DEPRESNE. Observations sur la va-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brâlures, 19 138 Camina Exemple d'une éventra- tion congenitale. 596 Câlculi Analyse chimique, V. Bou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | riole et la vaccine. 237 DEVERGIE. Observation extraite d'un rapport sur un empsisonnement par le sublimé corrosif. 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| du. 448 Calculs salivaires. 297 Canoer V. Puel. Carolile. (Andrysame de l'artère). V. Wardrop. — (Andrysame variquous, de ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dictionsire de médecine en 18 vol. Tome 13° analys. 618 Eaux de chaux. V. Hempel. Eaux minérales. V. Henry. 438 Ecole spéciale de Médecine légale. 452, 598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cataracte. 295 Cerveau ( Localisation de ses fonc- tions ). — ( Altération de couleur ). V. Billard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Emétique (Recht chimiq sur 13) 613<br>Emétique employ à l'Extérieur<br>dans plusieurs maladier. 415<br>Empeissonnement. V. Olibière.<br>— Par le sublimé. 309<br>— V. Devergie.<br>Encéphalite. V. Bouillaud, Billard.<br>Endurcissment du tissu cellulaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CLOQUET ( Hipp. ). Traité complet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. Paletta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 634                                                                             | TABLE ALPI                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - (Malad<br>Epilepsie, V<br>Estomac, (I                                         | giène ). V. Lachaise,<br>lies des) V. Véron.<br>(. Bouchet.<br>Perforation spontanée).                                                                          |
| Figures remi<br>Figures remi<br>Figures into<br>Brachet.<br>— Jaune,<br>— Muque | dilyris (Huile d'). 612 congénitale. V. Camia, (analys. chimique). 13g ittentes. V. Lemazurier, ermittentes. V. Bailly, V. Lassis, Rennes. use adynamico-ataxi- |
| Foie ( Abo                                                                      | es, ramollissement du )                                                                                                                                         |
|                                                                                 | V. Magendie,                                                                                                                                                    |
| Galerie méd                                                                     | licale, ou portraits des<br>les plus célèbres de tous                                                                                                           |
| les pays e<br>accompag<br>phiques et                                            | et de tous les siècles, et<br>néc de notices biogra-<br>littéraires, etc. 312, 631                                                                              |
| Galyanisme<br>Gangrène.                                                         | medical, V. Bally.                                                                                                                                              |
| Gastrotomie                                                                     | 541NT-HILATRE, Sur des                                                                                                                                          |
| monstruos                                                                       | ités humaines caracté-                                                                                                                                          |
|                                                                                 | le défaut de moelle cé-<br>ale, et nommées aneu-                                                                                                                |
|                                                                                 | (Notice necrologique                                                                                                                                            |
| ( sur )                                                                         | Penker.                                                                                                                                                         |
| Gressesse ab                                                                    | dominale dans laquelle<br>omie fut couronnée de<br>423                                                                                                          |
| la coquele<br>Hemiopie.                                                         | echerches nouvelles of<br>pratiques sur le cronp et<br>nche, etc. Analys. 155<br>V. Pravaz.                                                                     |
| transfusio                                                                      | ie utérine guérie par la<br>n. 562                                                                                                                              |
| HEMPEL U                                                                        | sage de l'eau de chaux<br>ulcérations de la ma-                                                                                                                 |
| trice.                                                                          | 132                                                                                                                                                             |

Hernies et bravers Hernics crurales. HENRY. Manuel d'anglyse des eaux minérales, médicinales et destinées à l'économie domestique, Analys. Huile de karandat de la Martin. 623 - de térébenthine, V. Pommer. Hydrophobie. V.: Marochetti et 122, 123, 129, 604 Infanticide. V. Archambault. Intestins. (Ulcères des ) V. Triollet. --- ( Invagination des ) Invagination des intestins guérie par l'opération. Irritation, V. Prus. JULIA FONTENELLE, Observation d'un décollement des condyles du fémur. KENNEON, Observation de gangrène du cœur. Kyste séreux situé à la région épigastrique détaché des parties adjacentes par une inflammation supporative, und 1000 LACHAISE. Exposé des chances defavorables de santé et de vie qui. sont dévolues aux cenfans de la première année, élevés dans le centro des quartiers populeux des grandes villes. LALLEMANN, Observations sur les maladies des organes génito-urinaire. - Rétrégissemens: 110218. Langue (adhérence de la): 137. Legneur, Examen médical des sympathies. Annone. Lassis. Contagion de la fièvre jaune "et de la peste. 133 LEMAZURIER. Observation de deux cas de fievres remittentes, traitées avec succès par les antiphilogisti-2) ques et le quinquina. 55

Lenoux. Cours sur les généralités de la médecine prat, et sur la phile300

sophie de la médecine, analys, 306. Lenov. Exposé des divers procédés employés jusqu'à ce jour pour guérir de la pierre sans avoir recours à l'opération de la taille. 415,549

Le Vantes. Obs. sur une portion de canal pratique eartificiellement aux dépens et sur la cicatrice même d'une portion de l'urêtre entièrement oblitérée par suite d'une plaie d'arme à feu.

Lits mécaniques de MM. Lafond et Maisooabe. 283 Lithotomie. 13;

V. Scarpa, Vacca. Lochies supprimees.

Lombaro, Sur quelques points d'anatomie pathologique du péri-191 Louis. Rech. anatomico-patholog.

sur la phthisie, analy. 622 Lysses. Chez un chien mort enragé

Macenoie. Formulaire pour la préparation et l'emploi de plusieurs nouveaux médicamens. Anal. 450 MAROCHETTI. Observation sur l'hydrophobie, etc.

80, 247 MAISONABE. Journal clinique sur les difformités. Ann. Membrane muqueuse gastro-intes-

tinale, V. Billard. Mouris et Guibeat, Obs. de rupture de l'utérus, à deux mois ct

demi de grossesse. Moutarde. (Compos. chimique) 139 Muguet. Norts. (Affections locales des) V.

Descot. - Rachidiens, (Usage des) V. Poletti

Névralgie. V. Réveillé-Parise. Observations médicales requeillies à l'Hôtel Dieu de Rouen en 1844.

OLLIVIER. Mém. sur l'empoisonnenement par le cyanure de mer-

Opium. (Analyse chim. ) 449, 450 Organes génito-urinaires, (Maladies) V. Lallemand,

Ossification de la rate. Ostćo-sarcôme, V. Regnoli,

Ouie. (Organe de ) V. Rivallié. PALETTA: 27. M. m. sur l'endureis-

123

semeut du tissu celinlaire des nouveaux-nés. Pénis (Plaies et cancer), V. Bernard.

PENKER. Grossesse qui dure depuis plus de trois années. Peritoine (Anatomic pathol. du) V.

Lombard

Peste. V. Lassis. Pierre (Guérison sans opération de la taille). V. LeRoy.

Plaies empoisonnées. 131, 140, 605 Poletti. Observ. relative aux usages des perfs rachidiens.

Plaies. V. Bell. Pommer. Quelques observations sur l'efficacité de l'huile de térében-

thine contre le tœnia. Phthisie. V. Louis Pravaz. Histoire d'un cas d'hémio-

pie, suivie de quelq. réflexions. Prix proposés par la Société royale

de Médeciue de Bordeaux. SAT - Par la Société Médicale de Douai. - Par l'Académie Royale de Médecine.

-Par le Cercle médical de Paris. - Par la société de médecine de Caen.

Paus. De l'irritation et de la phlegmasie ou nouvelle doctrine medicalc. analys. 152

Publ. Observ. sur le cancer. 16r Rage communiquée, 122 Rate (Ossification de la ) RECHOLI. Résection des deux ar-

cades dentaires affectées d'ostéosarçôme et suivic de guérison. 433 Remêdes secrets. RENNES. Observ. de deux maladies

qui ont offert tous les caractères de la fièvre jaune , suivies de quelques réflexions. 313

Rétention d'urine. V. Boulu. Reveillé Parise. Mémoire sur la sciatique ou névralgie fémoro-poplitée.

Rhuharbe indigène. 125, 450 Rhumatisme gueri par le tartre stibié à haute dose. 300 Rivalué. Iconologie de l'organe de l'ouie analys.

ROTER-COLLARD (Notice nécrologique sur )

Schaftque, V. Alvente-Parise et 612
Scot lie v. N. Mémoire sur le cyanure d'iode et sur ses effets toxiques. 26
Shaw. Sur le traitement des blessures qu'on se fait en disséquant

Sucieté de Médecine de Bordeaux (travaux de la) 297 Strychnine 613

Smirrhe. V. Boileau.
Sublimé corrosif; moyen de le découvrir à l'aide du galvanisme
dans les cas d'empoisonnement.

— (Empnisonnement par le). V.

Sulfate de cinchonine. 436
Superfetation 118
Suture de la vessie. 612
Syphilis communiquée par

Ventouses. 3o3
Tœnia. V. Pommer.
Taille recto vésicale. V. Scarpa.
Tartre stibié. 3oo
Tétanos. 3oo
Tétahos. Thridsce.
Thridsce.
Thyrnide. (Squirrhe du ) V. Boi

Icau.
Topographie de Péronne. 283
Transfusion pratiquée avec succès
dans deux cas d'hémorrhagies

dans deux cas d'hemorrha utérine. Trichiasis. V. Berlinghieri.

Trichiasis. V. Beringmert.

Trichiasis. V. Beringmert.

Trichiasis. V. Beringmert.

Sation Lex. Mémoire sur la cicatrisation des ulcères des intestins. 5

512 Tumeur singulière dans l'abdomen' mé V. Basletta. 116 4 Ulcère. V. Triollet. 14n

Urètre (Rétréeissem. de l') 606 — (Calcul de ). V. Boullu. — Retrécissemens, V. Lallemand.

Retrécissemens, V. Lallemand.
 Retrécissemens, 294
 Oblitération, V. Levanier.

Utérus. (Ulcírations de P). V. Hempel. — (Rupturc de P). V. Moulin.

(Rupture de l'). V. Moulen.

 Canal anormal dans ses parois.

 V. Baudelocque.

Vacca. De la lithotomie dans les

Vacca. De la luhotomie dans les deux sexes. 4. me Mém. 1.º Taille chez l'homme. 585 Vaccine. Influence sur les exanthèmes de l'enfance. 144

thémes de l'eniance. 144 — V. Dufresne et 286, 296, 437, 439, 441, 5no, 663 Vagin. (Obliteration accidentelle du) Variole. V. Dufresne, et 241, 299,

251, 256, 439, 443, 601, 603, 404.
Varioloïde. 439
Verpeau. Exposition d'un cas remarquable de maladic cancércuse
avec oblitération de l'arêtre, etc.
aumone. 157

Traité d'anatomic chirurgicalé
ou Anatumie des régions dans ses
rapports avec la Chirurgie. Ana-

lys. 457 Ventouses sur les plaies empoisonnées. 131, 140, 288, 605.

(— Syphilis communiquée par des). 333 Vénos. Obs. sur les maladies des enfans. 1.ºº cahier. Analys. 333 Wesser Obs. d'un anterrome de

Wanner, Ohs. d'un anévrysme de l'artère carotide guéri par la ligature au-dessus de la tumeur. 270